

https://archive.org/details/nouveauxmelanges02cahi



## NOUVEAUX MÉLANGES

## D'ARCHÉOLOGIE

D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

SUR LE MOYEN AGE

« Hæc de nostro sensu non exsculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones... propalamus. » Gregor. VII, Epist. II, 67.

## NOUVEAUX MÉLANGES

# D'ARCHÉOLOGIE

## D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

SUR LE MOYEN AGE

PAR LES AUTEURS DE LA MONOGRAPHIE DES VITRAUX DE BOURGES (CH. CAHIER ET FEU ARTIL MARTIN, DE LA CIE DE JÉSUS)

COLLECTION PUBLIÉE PAR

LE P. CH. CAHIER

## IVOIRES, MINIATURES, ÉMAUX



### PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET CIE.

IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB, 56.

1874

Traduction et reproduction réservées.

•

## AVANT-PROPOS.

Notre titre maintient le nom du défunt qui a seul rendu possible une collection de matériaux divers, rassemblés dans presque la moitié de l'Europe. Aussi cet aneien collaborateur me guide-t-il toujours un peu, à cause de ses gravures et dessins que je n'ai pas voulu laisser perdre; mais dont le groupement aurait pris sans doute une autre marche si le collecteur eût véeu davantage pour disposer à sa guise de cette moisson passablement brusquée au jour le jour. Je n'aurais pas mis obstacle aux visées qui lui auraient souri, notre association étant de gré à gré sans aucun engagement réciproque qui nous liût indissolublement, même pour échéance fixe. Il ne me déplaisait absolument pas de résilier notre espèce d'alliance bénévole, où j'avais eru apporter une quote-part honnête depuis la fin de 1840; mais je n'aurais point voulu dénoncer le premier une trêve maintenue sans trop rudes seeousses jusqu'en 1856, malgré l'extrême différence de nos caractères. Tel et tel poussaient bien à cette rupture, par divers motifs dont l'appréciation ne saurait trouver place ici, et j'ai fait mine habituellement de n'y rien voir sans perdre grand'ehose de ces petits manéges. Le P. A. Martin pouvait prêter, de son côté, à eroire qu'une sécession lui agréerait, parce que son esprit alerte et ouvert semblait saluer avec joie tout horizon nouveau. Mais, plus fin que ne le soupconnaient maints hommes se piquant d'habileté, il écoutait avec mine d'approbation vague ee qui permettait ajournement pour résultats définitifs. Je l'ai entendu dire entre quatre-z-yeux, que, vivant au milieu du monde séculier, la earrière diplomatique aurait bien pu être son fait; et réellement, ayant souvent l'air de se livrer, ou revenant en manière de bonhomme sur une phrase échappée à l'entrain de la conversation, il entendait ordinairement demeurer libre pour solution dernière qui dût être prise comme lien. Or, le plus drôle, c'est qu'il n'y avait là-dessous nul jeu de scène ou combinaison d'arrière-pensées, mais spontanéité souple qui se dégage comme à coup sûr en vertu d'un naturel élastique et ondoyant. Lui-même en ignorait le mécanisme intérieur, tout en

s'apercevant qu'au besoin sa nature ne lui faisait guère faux-bond dans l'instant décisif, et il s'encourageait d'autant à laisser venir gens et choses:

« Et mihi res, non me rebus submittere conor; »

quoique la lecture ou le souvenir des elassiques anciens fût le moindre de ses soucis.

Dans ces conditions bien constatées pour un esprit observateur après seize ou dix-sept ans de relations quasi quotidiennes, je me savais garanti eontre tout autre contrat intervenu subreptieement, surtout pour long terme. Non pas que je fusse précisément désireux de mareher jusqu'au eimetière la main dans la main avec mon associé : il était venu de son plein gré me demander un eoup d'épaule pour la publication des Vitraux de Bourges; et tout en acceptant cette tàche sans le moindre épilogue, quoique j'eusse d'autres travaux sur le chantier (comme on dit), je ne lui laissai pas ignorer plus tard que mes véritables penehants étaient de vieille date vers l'histoire ecclésiastique toute pure où il y avait lieu de remplacer utilement et solidement Fleury<sup>2</sup>. Mais le talent de mon eonfrère pour les arts du dessin et son imagination active semblaient devoir être contenus dans une route largement tracée, quoique constamment suivie, pour ne pas se perdre en divagations dépourvues de portée durable. Lui-même sentait fort bien d'ailleurs que, malgré certaines sévérités fraternelles en fait d'allures générales pour éviter les écarts de plan, je lui laissais une habituelle indépendance qui était tout-à-fait de son goût et qu'il n'eût pas conservée longtemps avec bien d'autres. Je laisse à penser en outre s'il révait d'abandonner à l'oubli tant de dessins et de bois ou métaux gravés qu'il accumulait depuis long temps avec amour!

Tout ce que dessus, pour qui voudrait dire ou éerire (de mon vivant) chose plus ou moins contraire. Moi mort, une riposte un peu verte pourra être moins à craindre; si ee n'est que d'autres eneore assez bien informés y prennent leurs coudées plus franches, comme étant désintéressés personnellement aux débats.

Maintenant, au volume que voici. Dans le tome précédent, je laissais voir que les provisions monumentales ne manquaient pas pour une nouvelle eampagne des Mélanges con-

Que cette pression mystérieuse fût ragaillardissante pour nos cœurs d'enfants et pour l'épanchement intime, je ne l'affirme pas du tout; mais esprit et regard s'y aiguisaient en revanche. Donc, comme dit le proverbe : «  $\Lambda$  quelque chose, malheur est bon. »

<sup>1.</sup> Né sous le premier empire napoléonien et même à portée de mousquet du ministère de la police, il m'aurait fallu être bien buse pour ne pas acquérir des l'enfance une certaine habitude d'observation. Nous voyions sans cesse nos parents interrompre brusquement une phrase, en causant avec les meilleurs amis; et nos petites cervelles comprenaient, je ne sais comme, qu'il ne fallait pas en demander le pourquoi. Aussi m'est-il arrivé de ne m'enquérir qu'en 1813 ou 1816 sur des faits publics observés dans la rue en 1812, mais où nous avions aperçu plus de mystères que le régime politique d'alors ne permettait d'en sonder. Qui n'était pas enthousiaste, se sentait suspect *ipso facto*.

<sup>2.</sup> La réussite obtenue par l'abbé Rohrbacher et d'autres depuis lors, malgré cent défauts incontestables, montre assez que je ne poursuivais pas en cela une simple utopie; bien que j'en eusse conçu le projet dès l'âge de viugt ans, qui passe à bon droit pour époque des illusions dans la vie de chaque homme. Mais je ne m'étais point dissimulé dès 4828, qu'il y l'allait théologie, « patience et longueur de temps. » Aussi l'ais-je mes compliments (de condoléance) à ceux qui, en diverses régions et langues, prêtent à croire que semblable sujet leur ait paru matière d'improvisation—quelque peu méditée avant l'envoi aux compositeurs, sans doute; — de fait improvisation relative, néanmoins, lors mème qu'elle couvre plusieurs volumes.

AVANT-PROPOS. VII

tinuée jusqu'à plusieurs tomes. Mais le monde actuel, — et il a bien raison, — ne se soucie guère des œuvres de longue haleine. Malgré ses *immortels principes*, il ne compte pas sur *les longues pensées* et sur les travaux qui peuvent durer cinq ou six ans. Pour laisser aux acheteurs la faculté d'acquérir séparément la série qui leur conviendra, chaque volume aura un sous-titre indiquant la spécialité des matières qu'il renferme.

Toutefois, comme des *Mélanges* ne se cachent pas d'être un peu mêlés, il faut bien s'attendre à n'y pas rencontrer toujours un groupe considérable qui soit fort nettement circonscrit dans son entier. La variété qu'ils promettent par leur nom même, dégénérerait au contraire en monotonie menaçante, si tout absolument devait y suivre le même sentier en défilant sur un homme de front, et de pas (comme d'uniforme) invariable. C'est pourquoi il convient de compter sur des sous-titres qui ne visent pas toujours à désigner une catégorie exclusive et compacte, pour ainsi dire; mais qui prétendent seulement faire voir où réside l'attrait principal pour l'intérêt du grand public, comme on dit de nos jours. Aussi bien, l'ornement épiscopal d'Eichstædt, qui occupe iei vingt pages, se rallie assez bien aux miniatures par une vingtaine de gravures prises à des miniateurs ou dessinateurs bavarois du moyen âge; et notre coffret historié peut passer comme annexe aux sculptures en ivoire. Deux noms de Jésus et de Marie, p. 236, montrent encore un grand miniateur (Attavante); et les émaux des châsses ont aussi des similaires dans l'exposition des réserves eucharistiques. Le reste est pour une diversité dont nous ne voulions pas nous abstenir par rigorisme pharisaïque, et que l'on nous pardonnera sans doute presque unanimement.

Quoi qu'il en soit, pour ne pas briser sans remède le plan primitif, les marques d'impression, où le relieur seul s'adresse communément, laisseront voir que le tome passé commençait une collection, que celui-ci la continue (sous le chiffre II), et que les autres en seront la suite reconnaissable. Jusqu'à la conclusion dernière, on pourra séparer ou réunir les diverses parties de l'ensemble idéal, sans que nul puisse se plaindre de n'avoir qu'une portion trop sensiblement détachée.

J'avais dit précédemment que tout ceci formait une III<sup>e</sup> série dans nos Mélanges d'archéo-logie, etc., commencés avec le P. A. Martin; et l'on me permettra de ne pas revenir sur un énoncé qui facilitera du reste les indications, quand j'aurai à rappeler nos travaux antérieurs qui forment vraiment un ensemble avec la suite actuelle. Ainsi, I<sup>re</sup> série (ou tout simplement A) indiquera les quatre volumes que nous avons publiés de 1847 à 1856; la III<sup>e</sup> série (ou B), toute de pure ornementation, appartient aux années 1864-1868; et la III<sup>e</sup> (C, par abréviation) désigne celle que MM. Firmin-Didot ont mise au jour à partir de novembre 1873, laquelle s'intitule d'ailleurs: Nouveaux Mélanges, et dont chaque volume, formant un tout complet, se vendra séparément.

Cela étant, je puis bien me référer à ce que j'imprimais jadis en tête de plusieurs ouvrages sur le moyen âge, et ne pas ajouter des phrases plus que de raison.

Enfin l'auteur avoue humblement qu'une coupure un peu maladroite a pris place dans la série des ivoires sculptés (p. 28-34), puisque les plaques à sujets chrétiens sont censées n'avoir leur rang que plus tard (p. 52, svv.). Mais il avait songé trop tard à l'utilité de cette intercalation, et puis les lenteurs d'ateliers ne lui ont fait parvenir un résultat acceptable qu'en des jours où il lui fallait garder le lit. Ceux qui ont préparé ou corrigé des épreuves sans être en bonne santé, conviendront qu'il peut y avoir excuse admissible pour ce cas.

C. C.

## **NOUVEAUX MÉLANGES**

## D'ARCHÉOLOGIE

### D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

### IVOIRES SCULPTÉS

Ne uf anciens bas-reliefs d'ivoire ont déjà paru dans notre première série avec des explications où nous n'avons pas fait difficulté de revenir au besoin sur ce qu'il y avait d'erroné ou de louche dans un premier jugement <sup>1</sup>. Des appréciations différentes ne nous ont pas fait rétracter lorsque nous n'avons pas eru qu'il y eût à modifier notre assertion. Ainsi un auteur anglais, et cela se comprend de reste, a refusé de reconnaître Rome aux pieds du Crucifix dans les ivoires de Paris et de Bamberg, quoiqu'on eût rappelé en outre le diptyque de Rambona, où la louve de Rémus et de Romulus était au bas de la Croix <sup>2</sup>. Nous ne voyons rien, jusqu'à nouvel ordre, qui empêche de maintenir ce que nous en disions alors sur l'appui de plusieurs textes; sans compter le bon sens, qui doit bien entrer pour quelque chose en archéologie.

Ici nous n'aurons plus seulement affaire à des couvertures de livres, comme dans la plupart des ivoires précédents, mais il est bon de produire d'abord les deux plats d'un volume exécuté en Palestine pour la princesse Mélisende. Ce manuscrit appartenait jadis à la Grande-Chartreuse et se trouvait encore en France il y a une trentaine d'années. Vendu en Angleterre, vers 1846, il nous a échappé comme tant d'autres monuments précieux que les révolutions nous dérobent sans cesse. Nos épaves s'en vont ainsi grossir les trésors de contrées qui savent se garer des bouleversements politiques, des jalousies de cabinets se succédant

<sup>1.</sup> Cl. T. I, pl. X et XI; p. 27-30; et 249-257. — T. II, pl. IV-VIII; p. 39-76. — T. IV, pl. XXXIV, et p. 282-286.

M. Ch. Abel a publié en 1869 (dans les *Mémoires* de la Société . . . d'archéologie de la Moselle) quelques ivoires de Metz où il ne semble pas s'ètre aperçu qu'il revenait sur ma route de 1848 et de 1850, et en répétait pourtant divers jalons. En somme son travail est surtout important par la

photographie de l'ivoire d'Adalbéron, dont j'avais vanté l'exécution charmante, mais sans le reproduire. J'espérais alors que l'habileté du P. A. Martin nous aurait donné l'occasion d'une belle gravure comme il savait les faire dans ses bons moments; car il avait pris soin de le dessiner sur place avec amour.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 66-68.

l'un à l'autre pour enterrer l'œuvre d'autrui, ou des économies nécessitées par les aventures qui engouffrent millions sur millions :

« O magna Carthago, probrosis Altior Italiæ ruinis! »

### I. — PLAT SUPÉRIEUR DE LA COUVERTURE.

DAVID ET LA PSYCHOMACHIE 1 (PL. 1).

Six médaillons principaux sont occupés par autant de circonstances saillantes dans la vie du Roi-Prophète; et, comme par défiance de son habileté, l'artiste a pris soin que partout un petit eartouehe donnât une inscription propre à faire reconnaître sûrement le trait historique dont il s'agit. A prendre done la série des sujets, de gauehe à droite et de haut en bas, nous avons l'enfance, l'élévation progressive et le règne de David. Nous commençons par le jeune berger que l'on reconnaît à sa panetière. Il saisit les mâchoires d'un lion qui semble s'en trouver fort mal. Un ours a l'air de ne pas attendre son reste, et le chien surveille sans se donner grand mal. Il s'est apparemment aequitté du soin d'avertir son maître, lequel suffit à compléter la tâche d'un bon pasteur. Le champ n'offrait pas assez d'espace pour représenter le troupeau <sup>2</sup>. On supplée d'ailleurs abondamment à ee qu'il pourrait y avoir d'obseur dans la représentation, au moyen de quatre petits earrés qui portent les mots: David, canis, leo, ursus. Ce n'est done certainement pas Samson, eomme quelques-uns le supposent a priori dès qu'ils voient un lion décliré par un homme. Il s'agit de ce que dit David lui-même à Saül, lorsque le roi s'étonnait qu'un jeune paysan songeât à se mesurer contre le géant philistin (I Reg. XVII, 33-37): « Quand votre serviteur paissait le troupeau de son père, il arrivait qu'un lion ou un ours dérobait quelque bélier ; je les poursuivais, les frappais et leur arrachais la proie. Ils se retournaient eontre moi; mais je saisissais leur menton, les étranglais et leur donnais la mort. Car moi, votre serviteur, j'ai tué lion et ours ; il en sera donc de ce Philistin eomme de ees animaux. » Le jeune pâtre semble ne parler que de suffocation pour la façon dont il se débarrassait des bêtes earnassières, mais les artistes l'ont assimilé presque toujours à Samson désarticulant les mâchoires du lion reneontré sur sa route, vers la terre philistine 3.

Le second médaillon montre David sacré roi par Samuel, pour remplacer Saül que rejette

- 1. Les gravures de cette couverture (supérieure et inférieure) sont telles que le P. A. Martin les avait exécutées d'après des moulages en plâtre communiqués, je crois, par M. Carrand. Depuis lors il put voir l'original à Londres, et avait marqué sur son épreuve certaines corrections qu'il n'a pas eu le temps de conduire à terme. Je n'ai pas voulu faire retoucher le trait de sa pointe, sur des souvenirs qui ne m'étaient pas personnels. Le lecteur sera peut-ètre bien aise de savoir que, sur les plaques sculptées, la prunelle des personnages est ordinairement formée par un petit grenat encastré dans l'ivoire.
- M. du Sommerard père doit avoir publié ces deux plats du ms. de Jérusalem; mais je n'ai pas son *Album*, et sais d'ailleurs qu'il aimait un peu trop les textes brefs. Car je n'ai jamais eu nouvelle d'une explication rédigée, à sa demande (en 1839), sur un pied de croix émaillé où je n'avais pourtant pas cru (dépasser la mesure convenable. Occupé
- surtout d'histoire de l'art, il n'avait pas de place pour le symbolisme; et en cela nous ne pouvions guère nous entendre, quoiqu'il voulut bien m'appeler poliment son jeune maître.
- 2. On va bientôt s'apercevoir que brebis ou moutons n'étaient pas nécessaires au tableau, puisque David racontera qu'il poursuivait les bêtes ravissantes échappées après leur maraude. Sa panetière, arriérée encore par suite de la course rapide, annonce le mouvement précipité qui lui a fait rejoindre les animaux larrons à distance du lieu où s'était passé le délit (la *nuisance*, comme disent les Anglais avec un de ces mots que nous avons laissé perdre sur le sol natal). Les builleteries des corps qui ont conservé l'ancien système rattachent le support de la giberne à celui du *briquet* par une petite patte, pour que la cartouchière ne frappe pas les reins dans un mouvement accéléré.
  - 3. Sur une pièce d'orfévrerie de Conques, David brise aussi





le Seigneur (I Reg. XVI, 1-13). Quoique l'Écriture dise que cela se passa au milieu de la famille, le fils de Jessé est seul agenouillé près de l'homme de Dieu. Mais une porte de ville entr'ouverte indique la seène, surtout par l'inscription Behtleen (sic). Cela se retrouve assez fréquemment sur les vieilles mosaïques en face d'un autre édicule intitulé Jerusalem; seulement il s'agit alors d'opposer l'Église à la Synagogue, et c'était le premier pas vers le symbolisme qui personnifia plus tard l'ancienne loi et la nouvelle près du Crucifix <sup>1</sup>. Ici nul n'a droit de s'y tromper en faisant retour aux formes antiques, car de petits cartouches disent: Ungitur David, — Samuel. En outre, une main divine touche l'extrémité de la corne (cornu olei) d'où l'huile s'épanche sur la chevelure de celui qui deviendra le Roi-Prophète.

Un troisième tableau rapproche beaucoup David et Goliath, pour enfermer la scène dans un cadre étroitement mesuré. Le jeune berger agite sa fronde, et déjà la pierre atteint la tête du géant (I Reg. XVII, 40-51). Le reste se devine; il fallait suppléer à l'espace étroit dont disposait l'artiste. On lit: *David*, — *Goliad* (sic).

Vis-à-vis, e'est David encore, se présentant à Nobé, devant le grand-prêtre <sup>2</sup> Achimélech qui lui donne l'épée du Philistin et les pains déposés sur l'autel. Dans un coin l'on aperçoit l'espion iduméen (Doëg) qui va les trahir (I Reg. XXI, 1-10; et XXII, 9-23). Les inscriptions, sauf pour David, sont un peu confuses; peut-être par l'état fruste du monument qui a traversé huit siècles pour venir jusqu'à nous. Tout le monde n'ayant pas bien présent à l'esprit ce récit du Livre des Rois, résumons-le brièvement. Le fils de Jessé, averti par Jonathas, quitte la cour afin d'éviter la colère de Saül. Le grand-prêtre s'étonne de le voir seul, et David fait mine d'avoir une mission secrète. Pressé de répondre aux ordres, il est parti sans armes et sans provisions. Achimélech se prête au désir du fugitif; et le chef des bergers de Saül, caché près de là, le dénonce comme un traître. Mais les petits cercles où l'on voulait faire entrer nos scènes, avec des personnages ayant une dimension un peu forte, étaient assez faits pour gêner un artiste plus habile que le nôtre. Montrons, par quelque chose d'analogue, ce que cela pouvait devenir sous la main de peintres ou dessinateurs appartenant à une autre école du même siècle.

Voici done à ee propos (p. 4) une miniature presque évidemment saxonne, mais dont je ne connais pas la véritable provenance. N'était l'inscription qui semble indiquer saint Oswald remerciant Dieu de sa victoire sur les Pietes de Ceadwalla, j'y verrais David à Nobé, lorsque le grand-prêtre lui dit (I Reg. XXI, 8-9): « Voici le glaive de Goliath le Philistin...; il est enveloppé dans une étoffe. Si tu veux le prendre, prends-le; nous n'avons pas d'autres armes. »

A moins que je ne me trompe beaucoup, le compositeur de cette petite seène aura copié

la mâchoire du lion; et, pour éviter toute équivoque, il est accompagné de cette légende:

« Sie noster David... satanam superavit. »

C'est encore lui que représente incontestablement une grande lettre ornée publiée par Langlois d'après un commentaire de saint Augustin sur les psaumes (ms. de Rouen, donné comme du xiº siècle). Si les SS. Pères parlent plus communément de Samson que de David quand il s'agit de la lutte d'un homme contre les bètes farouches, le moyen âge ne néglige point en pareil cas le jeune berger qui devint roi d'Israël, ou l'associe du moins très-volontiers au souvenir de Samson. Une des verrières de Cantorbéry, dépouillées by an amateur (Oxford, 1847, t. 1, Fenestra. 12°), expose ainsi un

médaillon: « Dominus ligans diabolum, spoliavit infernum. — David cripuit oves, — et Sampson tulit portas:

Salvat ovem David, sie Christum significavit. Est Samson ortis qui rupit vincula mortis; etc.

- 4. Bethléem figurait probablement l'Église à titre du lieu de naissance de Notre-Seigneur, ou parce que les premiers martyrs de l'Évangile (les SS. Innocents) sonffeirent la mort à Bethléem et dans les environs. Mais ce pouvait bien être aussi parce que les Rois Mages, prémices de la Gentilité, vinrent là reconnaître le Fils de Dien dans l'étable.
- 2. Précédemment (pour la lutte avec Goliath), comme David était en équipage de villageois qui chemine, on lui avait enveloppé les jambes avec ces bandelettes croisées que le moyen âge donne souvent aux voyageurs.

une Bible à l'endroit que je viens de eiter; et peut-être en trouverais-je une preuve queleonque en ee que la *Main divine* qui annonce l'assistance du ciel devient iei une main gauche,



tandis qu'elle est eonstamment représentée par une main droite ehez les artistes intelligents <sup>1</sup>. Le miniateur qui avait *illustré* le livre des Rois devait être ehoisi tout partieulièrement pour eette tâche dans son monastère, et eclui qui le copiait, par hypothèse, ne se sera pas aperçu qu'il renversait le dessin du modèle. Avouons cependant que le prince tient l'épée de sa main droite, ce qui ne laisse pas que de faire difficulté contre mon système. En somme, sauf cette inexactitude, ce semble pouvoir

être pris eomme un ponsif saxon qu'un imitateur a transféré sur son vélin, sans se douter qu'il retraçait l'original à l'envers. Après quoi, notre malavisé n'avait plus qu'à s'approprier la eomposition par l'inscription qu'il traçait au-dessus pour nous transporter dans l'histoire de la Grande-Bretagne <sup>2</sup>. Ce que j'en dis, demeure sujet à eaution; mais eette euriosité méritait d'être reproduite, pour valoir autant que de raison. Mes soupçons eontre l'habileté du peintre pourraient être eonfirmés eneore par l'espèce de vers léonin qu'il a prétendu faire eourir sur l'ensemble et qui ne réussit pas à devenir un hexamètre, malgré la bonne intention probable de l'auteur.

Quoi qu'il en soit, e'était une opportunité intéressante pour eomparer deux petits tableaux d'arts différents et venus presque à la même époque des deux bouts de la ehrétienté d'alors. A Jérusalem, e'était un artiste byzantin au serviee d'une cour latine; en Angleterre, un moine saxon qui ne puisait que dans son entourage. Quelle que fût la véritable pensée motriee de part et d'autre, les sujets d'exéeution étaient au moins semblables, s'ils n'étaient entièrement identiques (comme je le suppose). Le miniateur saxon avait un peu plus d'espace, j'en eonviens, mais il s'en tire d'une façon beaueoup plus grandiose que ne le fait son émule en Palestine. Le manuserit de Mélisende, à Jérusalem, a son texte en langue latine, mais il ne paraît pas douteux qu'ivoires et miniatures soient de main orientale et probablement greeque. Du moins le tout s'exéeutait sur des modèles empruntés à l'Orient sans contredit.

Au einquième médaillon, David est devenu roi sur tout le peuple d'Israël. Aussi porte-t-il la eouronne; et nous le voyons prosterné devant un autel, pendant qu'un ange armé du glaive obéit à la *Main divine* qui semble diriger ses eonps. Le prophète Gad vient trouver le prinee, comme lui annonçant qu'il a trouvé grâce devant Dieu. C'est ee que raconte le chapitre XXIV du Il° Livre des Rois. Une contagion a frappé le peuple. David s'écrie: « C'est moi qui ai péché; » et Gad lui ordonne d'élever un autel sur l'aire du Jébuséen Areuna <sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Cf. Caractéristiques des Saints, p. 533-536.

<sup>2.</sup> Dans le précédent volume des *Nouveaux Mélanges*, à propos de miniatures impériales, j'ai fait remarquer deux ou trois fois que les peintres monastiques semblent avoir eu l'esprit de s'éviter une composition quand ils rencontraient

un bon modèle dont il pût être tiré parti pour la circonstance. On dénaturait alors quelque peu l'original pour l'approprier au nouveau sujet.

<sup>3.</sup> Il est nommé Ornan dans le IIe livre des Paralipomènes (clt. III, 1), et son aire fut comprise dans le temple de Salomon.

En face, David siège au milieu de eeux qui l'ont aidé à composer ou à chanter les psaumes. Aussi voit-on sur la tête de ses coopérateurs les noms *Ethan*, *Idithun* et *Eman*. Asaph n'est point nommé, quoiqu'il y ait un quatrième personnage; mais le cadre ne s'y prêtait pas <sup>1</sup>.

L'ensemble de ces représentations paraît emprunté au psaume que les Septante ajoutent hors ligne sous le titre de *Propre à David* (ou éerit par David sur lui-même), et qui devrait porter le numéro 451, sans compter les coupures et confusions qui diffèrent de la Vulgate, tout en s'accordant à n'admettre que cent cinquante psaumes proprement dits <sup>2</sup>. Du reste, le livre de Mélisende, quoique fait pour une princesse latine de Jérusalem, a bien l'air d'être l'ouvrage d'artistes grees, du moins pour les miniatures. Le peintre signe *Basilius me fecit*, sur l'une d'elles <sup>3</sup>. Quant aux sculptures sur ivoire, je suis au regret de ne pouvoir m'accorder avec les directeurs du *British Museum* qui les attribuent à un artiste nommé *Herodius*. Outre que ce nom, écrit à l'envers et en creux, pourrait bien être postérieur à l'exécution des sculptures, il me semble ne désigner que l'oiseau dont parle le bestiaire à l'article *Fulica* ou *Herodius* <sup>4</sup>. Mais nous y reviendrons à propos de la couverture supérieure qui sera expliquée après celle-ei.

L'élévation de David convenait assez bien à des rois ehrétiens qui prétendaient occuper son trône <sup>5</sup>. Nous allons voir qu'on y avait rattaché des leçons utiles.

Les intervalles laissés par nos médaillons en dedans de la bande extérieure sont garnis par des luttes violentes qui pourraient embarrasser le spectateur si l'on n'était remis sur la voie par les inscriptions. Moyennant ce fil secourable, on s'aperçoit sans peine qu'il s'agit du combat des vertus contre les vices.

Ce sujet, traité par Prudence en un poëme ad hoc, sous le titre de Psychomachie <sup>6</sup>, était une forme dramatique donnée à l'examen de conscience que nous avons déjà vu mis en seène par les peintres et sculpteurs du moyen âge <sup>7</sup>. On y en retrouve les traces à diverses époques, depuis un traité longtemps mis au compte de saint Augustin <sup>8</sup>, jusqu'à la satire que Rutebeuf faisait passer sous le nom de Bataille des vices contre les vertus <sup>9</sup>.

Cette adjonction aux faits dominants de la vie du saint roi ne permet pas d'attribuer au seulpteur de nos ivoires un rôle de courtisan. Pour lui, comme pour les SS. Pères, le Roi-Prophète vaut surtout par les bons exemples: et quand David remercie Dieu de l'avoir fait guerrier (Ps. XVII, 40; CXLIII, 1), il s'agit principalement des victoires qu'il a su remporter sur ses passions par l'aide d'en haut. Dans sa rencontre avec Goliath, par exemple, les docteurs de l'Église voient communément la figure prophétique (*le type*) de Notre-Seigneur terrassant le démon par des armes qu'eùt repoussées la prudence humaine <sup>10</sup>.

- 1. Notre Liber precum de Charles le Chauve (Cf. Mélanges... 1<sup>re</sup> série, t. 1, p. 29, sv.) consacrait aussi une miniature aux quatre coopérateurs du roi-prophète, mais les nommait tous. Cf. D'Agincourt, Peinture, pl. XLII, n° 1.
  - 2. Cf. Lorin. In Psalm., præfat. cap. V, sq.
- 3. C'est, je crois, la miniature XXIV, qui représente Notre-Seigneur sur son trône, avec la très-sainte Vierge et saint Jean-Baptiste à ses côtés.
- 4. Cf. Mélanges, 1<sup>re</sup> série, t. III, p. 208-211; et III<sup>e</sup> série, t. I, p. 447, sv.; 312, sv.; etc.
- 5. Ce manuscrit passe pour exécuté sous le roi Foulques qui succédait à Baudouin II (1131-1142) et laissa la couronne à Baudouin III, son fils.
- 6. Cf. Prudent. opp., ed. Arevalo, p. 587, sqq. (t. II);—Item, ed. Obbar, Proleg., p. xı et xv.
  - 7. Voir le tome précedent, p. 248, svv.; 271, svv.; etc.

- 8. Augustin. Opp., t. VI, Appendix, p. 219, sqq.
- 9. Œuvres de Rutebenf, éd. Jubinal, t. II, p. 56, svv.
- 40. Augustin. in Ps. CXLIII, 2 (Opp. t. IV, p. 1599, sq.): « Iste David, scilicet Christus,.... quid fecit? Arma posuit, quinque lapides tulit... Quinque enim lapides, quinque libros Moysi significant.... his armatus,.... processit adversus Goliam superbum, se jactantem, de se præsumentem.... Deinde illo percusso atque dejecto, gladium ejus abstulit; et inde caput illi abscidit. Et hoc fecit noster David, dejecit diabolum de suis; etc. »

Peu importent les singulières altérations de ce texte, dont la négligence est censée couverte par la préface du grave Mabillon. J'ai déjà fait voir plus d'une fois, à propos des Vitraux de Bourges, que divers passages de saint Augustin se pouvaient puiser sùrement dans ses premiers copistes (saint Prosper, Bède, etc.), au lien des manuscrits bien plus mo-

L'idée de réunir la psychomaehie à l'histoire de David n'appartient pas à l'artiste que l'on qualifie d'*Herodius*. Elle se trouve, vers le même temps, sur un bâton pastoral publié par



Willemin et reproduit par le P. A. Martin dans son mémoire sur les crosses <sup>1</sup>. Chez Willemin, les détails d'ornementation des émaux sont beaucoup plus développés que dans la gravure de mon ancien collaborateur.

On peut aussi recourir aux Monuments français, pl. XXX, et au texte de M. A. Pottier, p. 21. Le trait donné par les Mélanges suffit à faire voir qu'il s'agit des vertus qui combattent les vices (Cf. p. 9). On y lit dans les entrelacs du modèle, qui enveloppent les petites seènes en montant vers la volute : Fides, idolatria (sie);

pudicitia, libido; caritas, invidia; sobrietas, luxuria; largitas, avaritia; concordia, rancor.

Il y a donc lieu de soupçonner déjà que la lutte sculptée pour Mélisende courait aussi l'Oceident. De fait, elle est 2 développée fort au long par l'abbesse Herrade, dans son Hortus deliciarum (du fº 199 vº à 204 rº). Là, chaque vertu et vice avait des compagnes (comites ou pedisseque), comme les hommes d'armes du temps, dont il faut toujours multiplier le nombre par un facteur 3 ou 4 pour le moins. Ainsi, l'humilité (principalis virtus), combattant contre la superbe, était suivie ou accompagnée par les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales : sept compagnes en tout. L'orqueil (superbiu, principale vitium) marchait à sa rencontre avec un nombre égal de suivantes : luxure, gourmandise (ou plutôt goinfrerie, ventris ingluvies), avarice, tristesse, colère, jalousie et vaine gloire<sup>3</sup>. Toutes ces subdivisions, comparécs entre elles, ne reviennent pas exactement à ce que la philosophie tiendrait pour partage adéquat. Mais le théologien qui dirigeait l'abbesse d'Odilienberg n'entraîne pas solidarité dans ce qui se faisait en Palestine vers le même siècle. Nous avons

dernes qui ne mettent pas mème ce grand homme en accord avec le sens de son dire. J'ai eu soin d'écarter ici ce qui pouvait prèter à discussions de ce genre, et continue la recherche de ce que disaient vraiment le docteur d'Hippone, ou ses contemporains et successeurs les plus rapprochés. Cf. Augustin., In Ps., XXXIII, et CXLIII (Opp., t. IV, p. 210; et 4598, sqq.). — Ambros., In Ps. CXVIII, serm. XVIII (Opp., t. I, p. 1201, sq.). — Hilar., In Ps. LI (Opp. ed. Veron, t. I, p. 80). — Isidor., Allegor. (Opp., ed. Arevalo, t. V, p. 131). — Gregor. M. Moral., libr. XVIII, cap. XVI (Opp., ed. Galliccioli, 1. II, p. 207). — Elc., etc.

1. Mélanges..., l'e série, t. IV, p. 213, svv. Cf. Aug. de Bastard, *Mémoire sur les crosses*, p. 542, sv.; 545 sv.; 407, sv. La vie du roi-prophète y est aussi analysée, sur le nœud de la crosse, en quatre scènes principales: l'ours ou le lion tué

par l'enfant; Goliath frappé par la fronde, puis décapité David sacré par Samuel. Ce ne sont donc, à vrai dire, que trois circonstances, au lieu de six, qui se voient dans la sculpture de Jérusalem. La bataille est également détaillée un peu plus sur la couverture du livre qu'abrite maintenant le British Museum depuis 1845.

2. Disons maintenant que cela *était* encore, tandis que mon manuscrit attendait l'impression. Les Badois-Prussiens ne me semblaient pas *Vandales*, comme ils nous appellent pour Heidelberg. Mais enfin, aujourd'hui la preuve est faite; et s'il arrivait une autre fois que cela fût oublié sur ma *copie*, je prie qu'on s'en souvienne en la lisant imprimée.

3. Cette mêlée, avec les traits donnés aux belligérants par le texte et les miniatures, prêterait à des explications curieuses, mais qui ne peuvent évidemment pas réclamer place une partition plus soutenable chez Vincent de Beauvais qui met aussi les vices aux prises avec les vertus<sup>1</sup>. Mais notre affaire, en ee moment, est d'expliquer les petits bas-reliefs exécutés en Terre-Sainte, ou du moins pour la cour française de Syrie.

Au sommet, comme l'entendait Prudence<sup>2</sup>, la Foi terrasse sans armes l'Idolâtrie et lui brise le menton d'un vigoureux coup de pied. Elle lui saisit la chevelure et semble préparer un rude soufflet. L'*Hortus deliciarum* suit (suivait) à peu près le même programme, mais en se donnant du large. La Foi y est sans écu et son épée reste dans le fourreau; elle étouffe l'Idolâtrie en lui serrant la gorge des deux mains, et lui pose un pied sur l'épaule<sup>3</sup>.

La Pudicité paraît à gauche de la seconde ligne, et c'est encore l'ordre suivi par le poëte. Le peu de champ laissé aux sculptures ne permettait pas grands détails; mais le trait final de Prudence n'a pas été omis par l'artiste. Le Libertinage a la gorge percée <sup>4</sup>. L'abbesse Herrade, qui pouvait se donner de l'espace, représente la Luxure à la tête d'un long chariot qui porte son eortége et qu'ornent des pierres précicuses. Cette invention peut être considérée comme un autre emprunt fait au vieux poëme de la Psychomachie, lorsqu'il peint la déroute des vices <sup>5</sup>.

A cet endroit, Prudence est laissé de côté pour un instant. La troisième vertu, au lieu d'être la Patience, comme dans le poëme, est l'Humilité. N'était-ce pas pour rapprocher la défaite de Goliath et celle de l'Orgueil? Car, à l'extrémité de la ligne, l'Humilité aurait pris place entre le sacre de David et sa visite au grand-prêtre; ce qui ne prêtait à aucune allusion historique, et il en fallait bien au moins une pour le témoignage le plus saillant de la protection divine envers le saint roi. Nous avons donc affaire à la Superbe; mais notre sculpteur, toujours trop resserré, continue de ne mettre aux prises que des piétons. L'Orgueil ne chevauche donc point ici son coursier fougueux que drape une peau de lion 6.

dans le petit mémoire que voici. Allons au plus pressé, sans épisodes abusifs. En fait de bas-reliefs, on peut également recourir au *Trésor de glyptique*, qui publiait un morceau de ce genre emprunté au cabinet de M. Carrand. Mais une série plus complète se rencontre dans le *Portefeuille archéologique de Champagne*, chap. XII, p. 10, svv. Le P. Martin me paraît avoir dessiné ce monument durant ses voyages, et n'eut pas assez de temps pour le graver avant sa mort. Pendant que ceci vient à s'imprimer, je suis dans mon lit; et ce peut être ce qui m'empêche de retrouver les indications par où j'aurais dù comparer mes notes avec un livre dont la distribution n'est pas énormément claire.

1. Specul. historiale, libr. XXII, cap. 50-53 (ed. Duac., t. V, p. 876, sqq.). Cela vient à l'occasion de saint Grégoire le Grand, et des conseils qu'il donne aux prédicateurs; mais le conflit se passe tout en paroles, bien que chacune des contendantes s'avance en lice avec ses filles. Superbe est soutenue par Vaine Gloire, Simulation (fausseté), Mépris (désobéissance; et Humilité mène à sa suite Crainte de Dicu, Vraie Religion (droite intelligence), Soumission (foi respectueuse).

Moins d'embarras dans le train de chaque chef, permettait de classer les files avec une sévérité plus théologique.

Dans les vitraux, on fait parfois mine d'armer les Vertus, mais sans qu'il y ait vraie lutte corps à corps.

- 2. Prudent., Psychomach., v. 21, sqq.:
  - « Prima petit campum dubia sub sorte duelli Pugnatura fides, agresti turbida eultu; Nuda humeros, intonsa comas, exerta lacertos, etc. »

Les vieilles gloses disent sur agresti: « Non enim ad prædicandum philosophos, sed piscatores elegit. Etc., etc. »

- 3. Le texte d'Hohenburg disait : « Hic strangulat fides ydolatriam (sic), et destruit idola sua. » On voit de petites statuettes brisées. Le mot idolatria était à peu près reçu au moyen âge, qui nous a transmis la forme française; et pourtant l'ivoire de Jérusalem écrit idololatria.
  - 4. Psychomach., v. 49, sq.:
    - « Tune exarmatæ jugulum meretrieis adacto Transfigit gladio. Etc. »

Les gloses réunies par le P. Arevalo ne donnent point raison de cette blessure particulière qui termine la défaite de la luxure. Probablement Prudence avait en vue ce passage de Catulle dans l'épithalame de Thétis et Pélée (v. 377, sq.):

« Non illam nutrix, orienti luce revisens, Hesterno collum poterit circumdare filo. »

5. Psychomach., v. 310, sqq.:

- 6. Psychomach., v. 178, sqq.:
  - « Forte per effusas inflata superbia turmas

Humilité est la seule qui soit assistée dans la bataille par une compagne. Cette dernière n'a pas de nom, du moins à en juger par ma gravure; mais Prudence nous renseigne suffisamment¹. C'est la confiance en Dieu (spes). On pourrait y voir le souvenir de Judith avec sa servante, dont le même poëte avait rappelé d'abord la victoire sur Holopherne ². L'Orgueil, précipité de sa monture, tombe dans une espèce de silo. Notre poëte espagnol avait dicté ce même épisode, comme le précédent, à la miniaturiste d'Hohenburg. Trois scènes y sont qualifiées de la sorte : Fraus fodit foveam, et superbia cadit in illam. — Spes humilitatem confortat; et dans sibi gladium, laudis amorem inspirat ut superbiam occidat ³. Cet abîme ouvert sous les pas de l'orgueil, se retrouve plusieurs fois dans l'Écriture (Ps. VII, 16; LVI, 7; XCIII, 13; etc., etc.); et l'un des ivoires du liber precum de Charles le Chauve l'exprime pour les yeux ⁴. L'ennemi, démonté, devient la proie de ses deux faibles adversaires; on lui renverse la tête pour avoir moins de peine à trancher sa gorge. Prudence est encore suivi presque mot à mot, car c'est l'Espérance qui présente le glaive à l'Humilité; et c'est de la main gauche précisément qu'on oblige le vaincu à tendre le cou ⁵.

Nous reprenons maintenant la marche du poëme, avec la lutte entre Patience et Colère. Le sculpteur montre bien un casque pointu sur la tête de celle qui remporte la victoire, mais il faut lire le poëte pour savoir qu'une cuirasse (cotte de mailles) est probablement cachée sous la robe, pour résister aux coups de l'adversaire. En tout cas, il n'y a d'armes offensives qu'aux mains de la Colère, et l'autre se présente au combat comme à l'oraison. Aussi l'Hortus deliciarum écrivait-il : « Patientia patienter expectat mortem iræ. » Colère se perce de ses propres armes, comme nous l'avons vu déjà se donner la mort sur un chapiteau de Vezélay <sup>6</sup>. Tous les détails de la rencontre se réduisent ici au résultat final ; toujours probablement, à cause du peu de place que laissait l'ivoire à l'artiste <sup>7</sup>.

La Sobriété terrassant la Gourmandise (luxuria sur notre ivoire et ventris ingluvies dans

Effrani volitabat cquo, quem pelle leonis Texerat, et validos villis ornaverat armos; Quo se fulta jubis jactantius illa ferinis Inferret, tumido despectans agmina fastu, etc. »

L'abbesse d'Odilienberg n'avait point oublié cette caractéristique ancienne de l'orgueil; et des peintres-verriers du xmº siècle ont représenté ce fier guerrier vidant les arçons. Mais Prudence n'était déjà plus le guide suivi dans les vitraux. On savait seulement que cheval et fierté ou fougue des passions étaient équivalents dans le répertoire du symbolisme. Aussi, Vincent de Beauvais transcrivant un prétendu Physiologus (Specul. naturale, XVIII, 65), dit:

« Mulus est quasi medium inter equum et asinum; cui qui insidet, quasi temperantia vehitur. Nam qui superbia vehitur, quasi vehitur equo; qui pigritia, quasi asino. » C'est ce que le P. A. Martin a montré d'après des miniatures du xvi<sup>e</sup> siècle, dans la Ire série de nos Mélanges, t. II, p. 24; sauf qu'à la p. 2t (ibid.), l'orgueilleux chevauche un lion vivant, au lieu d'avoir une peau de lion comme housse de sa monture.

- 1. Psychomach., v. 196, sqq.:
  - « .... (Superbia) vultuque et voce minatur Adversum spectans cuncum; quem milite raro Et paupertinis ad bella coegerat armis Mens humilis: regina quidem, sed egens alieni Auxilii, proprio nee sat confisa paratu. Spem sibi collegam conjunxerat, edita eujus Et suspensa ab humo est opulentia divite regno. »

- 2. *Ibid.*, v. 60, sqq.
- 3. Ibid., v. 253, sqq.:

«Talia vociferans, rapidum calcaribus urget Cornipedem, laxisque volat temeraria frænis; Hostem humilem cupiens impulsu umbonis equini Sternere, dejectamque supercalcare ruinam. Sed cadit in foveam præceps, quam callida forte Frans interciso suffoderat æquore furtim.

Prona ruentis equi cervice involvitur, ac sub Pectoris impressu fracta inter crura rotatur, Etc. »

- 4. Cf. Mélanges, Ire série, t. I, p. 235, sv.; et pl. XI.
- 5. Psychomach., v. 278, sqq.:
  - « Cunctanti spes, fida comes, succurrit et offert Ultorem gladium, laudisque inspirat amorem. Illa cruentatam correptis crinibus hostem Protrahit, et faciem læva revocante supinat. Tunc caput orantis flexa cervice resectum Eripit, etc. »

Suit un discours où l'Espérance rappelle expressément la défaite de Goliath par David : nouvelle raison de reconnaître combien notre sculpteur tenait à serrer de près le texte du IV<sup>e</sup> siècle.

- 6. Tome précédent, p. 200, sv.
- 7. Cf. Psychomach., v. 109-177.

l'Hortus deliciarum) avait également place dans l'original espagnol<sup>4</sup>, où Luxure et Impudicité semblent ne faire qu'un même ennemi. La mort du vaincu est à peu près le seul point qui mette d'accord la sculpture et le texte ancien. Gourmandise a les dents brisées <sup>2</sup>.

Avarice n'a pas précisément ce giron enflé de rapines dont parle Prudence, mais à son cou pend une énorme bourse qu'elle tâche d'abriter, en la tirant vers la gauche, pendant sa lutte avec Largesse <sup>3</sup>. L'adversaire n'est pas aussi désarmé que le voudrait la Psychomachie; mais, en somme, le vaincu a le ventre ouvert et meurt sur le sol <sup>4</sup>, conformément au texte. L'abbesse Herrade suivait également cette interprétation en écrivant (ou faisant écrire) : « Largitas transfigit avaritiam cuspide. »

La Concorde n'est peut-être pas rapprochée sans intention, des symphonistes qui aecompagnent David pour la composition ou l'exécution de ses psaumes. Le fait est que Prudence, introduisant cette vertu sur le champ de bataille pour ramener les troupes en bon ordre, donne une grande place aux comparaisons musicales <sup>5</sup>, probablement à cause de l'harmonie qui doit mettre tout le monde d'accord. La Diseorde s'est glissée dans les rangs lorsque le triomphe semblait rencontrer plus d'obstaeles, et une légère blessure portée par elle au chef des troupes victorieuses est bientôt vengée par la mort du trouble-fête. Cet ennemi est frappé d'un trait qui lui perce la langue, tout juste comme le voulait la Psychomachie prise pour modèle jusqu'alors <sup>6</sup>.

Toutes les autres figures introduites par le sculpteur, soit au bas, soit dans les quatre angles de sa composition, semblent bien n'être qu'un remplissage ornemental. Prudence ne lui servait plus de guide, et nous n'avons guère à regretter que ecrtaines inscriptions y soient peu claires. Évidemment on n'avait plus rien à nous dire et il ne s'agissait que de compléter un ensemble décoratif.

```
    Psychomach., v. 310, sqq.
    Ibid., v. 417, sqq.:
```

« Addit sobrietas vulnus lethale jacenti Conjiciens silicem rupis de parte molarem

Casus agit saxum, medii spiramen nt oris Frangeret et recavo misceret labra palato. Deutibus introrsum resolutis, lingua resectam, Dilaniata gulam frustis cum sanguinis implet. Insolitis dapibus crudescit guttur; et ossa Colliquefacta vorans, revomit quas hauserat offas. »

3. Ibid., v. 434, sqq.:

« Fertur Avaritia, gremio pracineta capaci, Quidquid luxus edax pretiosum liquerat, unca Corripuisse manu;.....

Daus l'Hortus deliciarum, l'Avarice porte (c'est-à-dire portait) sept bourses autour de sa ceinture; et pour mieux

snivre le poëte espagnol qui la moutre thésaurisant de la dépouille des vaincus sur le champ de bataille, on ajoutait ce texte : « Avaritia plurima marsupia habens rapit omnia, cum pedissequis suis , quæ reliquit luxuria ». Cf. supra, t. 1, p. 136, sv.; et 217, svv. Il ne faut pas confondre les sept bourses d'Herrade avec l'aumònière sarrasinoise ou escarcelle qui ne se porta chez nous que plus fard. Celle-ci, en effet, semble avoir eu plusieurs compartiments, mais plutôt pour donner de suite ce que l'on prétend dépenser après l'avoir classé ad hoc. Cf. Caractéristiques des SS., p. 27 et 143.

4. Ibid., v. 596, sqq.:

« Illa reluctanti genibusque et calcibus instaus, Perfodit et costas atque ilia rumpit anhela; etc. »

3. *Ibid.*, v. 644-664. Mon tome précédent, pl. I, et p. 20, nous montrait les bases de l'harmonie près d'une scène du Calvaire, pour faire entendre que Notre-Seigneur réconcilie le Ciel avec la Terre.

6. *Ibid.*, v. 715, sqq.:

« ..... sed verba loquentis Impedit, et vocis elaudit spiramina pilo; Pollutam rigida transfigens cuspide linguam. »

### II. — PLAT INFÉRIEUR DE LA COUVERTURE.

ŒUVRES DE MISÉRICORDE, ETC. (PL. II).

S'il m'est permis d'avoir un avis comme artiste, je soupçonnerais ces bas-reliefs de ne pas être dus à la même main que ceux dont nous venons de parler. Le faire des ornements dans les bandes qui forment cadre, paraît annoncer une main qui tâtonne et copie sans pouvoir inventer. Orfévrerie ou émail paraît le préoccuper hors de propos. Les bêtes (principalement les quadrupèdes) y sont traitées avec un mouvement vrai et vigoureux qui ne répond guère à la lourdeur trapue des personnages. Assurément, de part et d'autre, une inexpérience bien sensible s'accorde avec un talent véritable; mais ici, celui qui a tracé les figures humaines n'a pas l'air de pouvoir être pris pour le même sculpteur que nous avions à étudier il n'y a qu'un instant. Prenons son œuvre, toutefois, pour ce qu'elle est; et cherchons surtout sa pensée.

D'abord, en quoi les œuvres de miséricorde font-elles une sorte de pendant aux principales actions du roi David? Le psalmiste, malgré le souvenir d'Urie, ne craint pas de dire à Dieu (Ps. CXXXI, 4): «Souvenez-vous, Seigneur, de David et de la bonté de son eœur. » D'ailleurs, saint Ambroise avait dit; « Il a péché, les rois en font autant; mais il s'est repenti, ce que les rois ne font guère ¹. » Puis ees victoires terrestres du saint roi qui l'ont rendu si glorieux dans Israël, saint Augustin veut que nous les mettions bien au-dessous du triomphe que l'homme remporte sur l'enfer par l'exercice des œuvres de charité ². En outre, les accessoires (entre médaillons) me semblent bien empruntés aux souvenirs du Bestiaire, dont il a été question tant de fois dans ces Mélanges; et ce peut être une opportunité pour vider, avant tout, la querelle que le soi-disant artiste Herodius risquerait de me faire avec Londres ³.

On m'aecordera, sans doute, que le moyen âge français (anglais même, quoique la Pieardie, — pays privilégié du *rébus*, — n'ait pas eu ses entrées de faveur à la eour normande ou angevine) avait un faible pour le *calembour* <sup>4</sup>. Les rois français de Jérusalem et eeux qui récla-

- 4. Ambros., Apol. Bavid (I), cap. IV (Opp., t. I, p. 681): 
  « Peccavit David, quod solent reges; sed pomitentiam gessit, flevit, ingemuit, quod non solent reges. Etc. Da mihi aliquem sine prolapsione delicti, etc. Ergo et David qui sciret hominem se esse, natum lapsui, veniam postulavit; Domini... non desperavit misericordiam. » Le docteur de Milan tient si fort à cette observation qu'il la répète dans la seconde apologie du même prophète (cap. III). Ce qui ne l'empècha de se montrer un pen raide (comme nous dirions aujour-d'hni) envers le grand Théodose. Mais il savait que la leçon divine, portée par Nathan au roi de Jérusalem, n'avait pas été inutile pour en faire un prince selon le cœnr de Dieu.
- 2. August., In I's. CXLIII (Opp. t. IV, p. 1603): « De nulla ...re sic vincitur inimicus, quam quum misericordes sumus, .... et ubi forte aliquibus ejus fraudibus succumbit humana fragilitas, sequatur in confessione opus humilitatis, exerceatur in operibus misericordiæ et pietatis... Dic toto corde, dic tota fiducia, dic securus: Dimitte nobis sicut et nos dimittimus .... Vis, inquit, ut dimittam? Dimitte. Est aliud opus misericordiæ. Vis ut dem? Da ... Aliquid petis a me, aliquid petit alter a te. Da, et do... Si ergo per opera
- misericordia noster vincitur inimicus, . . . . ille (Spiritus sanctus) doret manus nostras in pralium et digitos nostros ad bellum; illi recte dicimus: Misericordia mea, a quo habemus etiam ut misericordes simus. »
- 3. Une note de sir Frederik Madden, peut-être, dit au British Muscum: « Near the upper border (of the lower cover's) is inscribed the name of the ivory carver Herodius. » L'auteur de cette indication a tout à fait droit de me faire la leçon en 'plus d'une matière; je le prie donc de m'excuser si je présume le valoir parfois en choses ecclésiastiques, qu'un gentleman protestant n'aura pas fait entrer dans ses études, si bon scholar qu'il soit d'ailleurs. Tous tant que nous sommes, nous avons lieu d'imiter le docte B. Hase, qui me disait, il y a trente ans : « Quantum est quod nescimus! ».
- 4. Cf. Caractéristiques de saints dans l'art populaire, p. 456, sv.; et 726, sv. Il y aurait un livre curieux à faire sur la place que ces drôleries occupent dans l'art et la littérature modernes. Le monde classique ne s'en est pas refusé l'usage, mais on peut dire que la France l'a poussé fréquemment jusqu'à l'abus. En somme, c'est un élément considérable de

JELN CE ARTHE LIGIE



maient de l'emploi auprès d'eux cultivaient apparemment les souvenirs de la mère-patrie. Faudrait-il s'étonner, cela étant, que l'artiste chargé d'un travail pour Foulques V d'Anjou (1139) ait imaginé de rappeler le prince sur son œuvre?

Or, l'oiscau qui figurait le chrétien adonné aux bonnes œuvres était tout justement nommé Foulque, en latin Fulica, etc. Nous avons eu occasion de le citer à diverses reprises <sup>1</sup>. Mais il faut se rappeler que son nom varie dans les manuscrits grees, latins et français; une fois le livre transporté en France, l'allusion complimenteuse n'aurait plus été comprise, quoique l'on y vît encore probablement une intention de symbolisme. Dans cet embarras, on aura sans doute voulu fixer le spectateur par l'inscription Herodius. C'était, du reste, ne guère tromper, et le psalmiste demeurait garant du rôle que jouait ce volatile en tête de la feuille d'ivoire <sup>2</sup>. Ce peut donc être une transition passable entre l'élévation du Roi-Prophète et les bonnes œuvres que nous allons avoir à développer, puisque David lui-même passait pour garant de ce symbolisme d'une vic humble et dévouée à Dieu.

Ainsi que je le disais tout-à-l'heure, ce nom *Herodius* me paraît singulièrement interprété dans une note anglaise, transcrite par le P. A. Martin (au British Museum, je crois; Bibl. Eg. 4139). On y prétend comme chose presque indubitable que ce mot est le nom du sculpteur sur ivoire. Il me semble que l'artiste aurait bien su ne pas tracer son nom à l'envers. Mais, presque évidemment, après (et longtemps peut-être) que la sculpture byzantine était achevée, est survenu un graveur latin accoutumé à faire lire dans un sens inverse sur les épreuves de secaux, etc., ce qu'il avait exécuté pour le creux. Il est possible que cela se soit fait à la Grande-Chartreuse, lorsque le livre fut transporté en Oecident. Pour l'usage de ceux qui n'auraient plus compris cette allusion au bestiaire, on aura voulu donner le nom d'un animal modèle; et notre xix° siècle saisit là bien gratuitement une intention de signature pour ce travail qui est presque certainement gree.

Si, par hasard, cette Fulica (foulque) était un rébus prétendant faire ehose agréable au roi Foulques de Jérusalem (1131), en formant de son nom un idéal de vie chrétienne, ceux qui lui suecédèrent dans la possession du livre pouvaient bien ne plus comprendre cette gracieuseté baroque, et comme nous avons dit que Herodius était substitué à Fulica dans plusieurs manuscrits du Bestiaire, les Chartreux peuvent avoir introduit ectte synonymie quasi orientale sans songer à l'intention primitive dont ils n'avaient plus la elef. Ils auront bien reconnu l'animal donné comme grand parangon du fidèle voué aux bonnes œuvres<sup>3</sup>, mais l'intention flatteuse du jeu de mots leur échappait sans doute; et l'on peut croire qu'ils

notre histoire littéraire; et qui voudrait le poursuivre dans les sceaux, armoiries, devises, enseignes commerciales, etc., rédigerait un ouvrage amusant et curieux où bien des gens trouveront à s'instruire.

Damian., opusc. 52, cap. 18 (Opp., ed Bassan, t. III, p. 818, sq.). — Etc.

<sup>1.</sup> Cf. Supra, IIIº série, t. 1, p. 312, sv.; etc.

<sup>2.</sup> Herodius a bien l'air de paraître ici avec le sens que signale Vincent de Beauvais (Specul. naturale, XVI, 76) quand il dit : « Glossa super ps. CHI: Fulicae domus est fortis, sed nou in excelsis. Unde fulicæ, inquit, vel herodii domus, etc. Fulica enim est avis marina, vel stagnensis; cujns domus, id est nidus, est petra in aqua: quæ tusa fluctibus, frangit eos sed non frangitur. » Un bestiaire latin qui portait à notre Bibliothèque royale le n° 2780, écrit: « Herodins marina avis est, et nidificat in petra; et significat illos quorum Christus est dux et morum institutor, et qui eum imitantur. » Cf. Pseudo-Hug. a S. Victor., Opp. t. II, p. 407. — Petr.

<sup>3.</sup> Les Chartreux, comme les Camaldules, furent beaucoup plus instruits que ne le supposent certaines gens peu initiés aux ressources de la vie contemplative. Un cœur et un esprit d'homme peut très-bien puiser dans l'étude solitaire les moyens de s'élever à Dieu. Voyez Surius, Ludolphe, Denys le Chartreux, Ambroise Traversari, etc. Je suis loin d'émmérer tout ce que nons devons à ces pieux cénobites. Bon nombre des Péres grecs qui ont paru en latin dés les premiers temps de la typographie, sortaient de leurs cellules; et peut-être une malencontreuse humilité aura-t-elle fait cesser un si précieux travail dans leurs solitudes lorsqu'ils ont vu que d'autres s'en occupaient. Leur secours n'eût certainement pas été inutile, car l'œuvre n'est pas encore arrivée à bon terme aujourd'hui.

étaient beaueoup plus attirés par la similitude mystique établie dans les vieux textes entre une vie eontemplative et la nature de eet oiseau.

Je ne m'oppose pourtant pas absolument à l'existence possible d'un artiste gree ou latin employé par la eour angevine de Jérusalem, et qui aurait porté le nom de quelque volatile plus ou moins respectable (comme serait *Loison*, de notre temps); seulement il me faut convenir que je n'y crois guère. Cela dit, je m'en rapporte à ce qu'il en est; sans trop craindre qu'on me désarçonne. Pourtant, à bonnes preuves, on ne me trouvera jamais réfractaire.

Faisons remarquer d'abord qu'à l'époque de notre seulpteur sur ivoire, ees œuvres de misérieorde n'étaient point poussées jusqu'au nombre de sept, eomme le font aujourd'hui presque tous nos eatéehismes. On n'y eomptait pas l'ensevelissement des morts, malgré le bon exemple donné depuis longtemps par Tobie et loué par l'ange Raphaël (Tob. XII, 42), et quoique saint Zénon mentionne cette charité comme affaire importante dans la vie chrétienne <sup>1</sup>. Telles qu'elles sont sur nos bas-reliefs, il s'agit d'en voir l'exposé que nous offre l'artiste. C'était d'ailleurs l'énumération donnée par Celui-là même qui doit présider le jugement final <sup>2</sup>, puisqu'Il déclare d'avance quel sera son prononcé <sup>3</sup>. Pourquoi, dans cette sentence qui décidera de la vie et de la mort éternelles, n'est-il pas question de péchés ? On peut voir là-dessus les SS. Pères, lesquels ne manqueront pas de réponses. Au fond, comme parlait saint Ambroise à propos de David, qui de nous peut se dire exempt de toute souillure, même bien volontaire <sup>4</sup>? La grande affaire est donc de racheter ses torts envers le souverain maître par la prévenance pour le prochain <sup>5</sup>: comme si nos frères, et surtout ceux qui souffrent, étaient dispensateurs du pardon qu'il nous faut solliciter qui que nous soyons. Le ciel est à ce prix, tant Dieu voudrait voir régner un véritable amour entre les hommes!

Ne nous étonnons done pas si les personnages qui exercent iei les œuvres de miséricorde portent tous un costume et une couronne de roi; il ne s'agissait pas seulement de recommander ces pratiques à une cour, on avait la garantie suprême du Fils de Dieu qui promet le royaume impérissable <sup>6</sup> aux auteurs de ces bonnes actions.

Bref, le premier médaillon à gauche vers le sommet nous montre un pauvre homme qui aborderait un boulanger si ce n'est le costume royal de celui qu'il implore. La table pourrait absolument passer pour un comptoir chargé de pains. Le mendiant qui en reçoit un a plutôt l'air de l'exiger, car il touche de sa main l'écriteau qu'on pourrait prendre comme enseigne de la boutique et qui porte en latin ces mots de l'Évangile: « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Peut-être a-t-on voulu le peindre comme étant Jésus-Christ lui-même.

Derrière le prince, un serviteur porte trois ou quatre pains, comptant sans doute que le pauvre sera suivi de plusieurs autres.

En face, le roi semble avoir quitté son trône pour venir au-devant d'un malheureux qui

4. Zenon. Veron. *Libr.* I, *tract.* III (Opp., ed. Ballerin., p. 31). Le *Speculum Ecclesiæ* d'Honorius d'Autun, dans son sermon pour la Toussaint (fol. 199), disait encore :

Jacob populum fidelium exprimit,

Qui per duas vitas (activam et contemplativam) ad heredita-[tem... pervenit.

Lia... est sacularis vita, qua sex filios generat; bum sex opera Evangelii perficere properat : Esuricutes scilicet pascendo, Sitientibus potum tribuendo, Nudos vestiendo, Hospites recipiendo, Infirmos visitando, Incarceratos omnesque afflictos consolando. »

On voit que l'ensevelissement des morts n'est pas plus donné comme obligatoire ici, que dans les paroles de N.-S. (Matth. XXV).

- 2. Joann. V, 22, 27, sq.
- 3. Matth. XXV, 33, sqq.
- 4. Ps. XVIII, 23; XXIV, 7, 48; XXXIX, 43; XXXI, 4; CII, 10. Sapient. X, 2. Etc., etc.
  - 5. Prov. X, 42. II Petr. IV, 8. Matth. XVIII, 21-35.
- 6. Matth. XXV, 34. Tob. XII, 8-12.

présente une sébile (ou éeuelle) de la main gauche, tout en portant l'index de la main droite à ses lèvres. Ce geste, pour indiquer la soif, se retrouve dans le vitrail de Bourges (pl. IX) consacré au pauvre Lazare de l'Évangile. Le mauvais riche, tombé en enfer, adresse un appel du même genre au patriarche Abraham (Luc. XVI, 24). Il lui demande que le mendiant, si longtemps honni et propre tout au plus à remplir un message, soit chargé de tremper son doigt dans l'cau pour tempérer la soif cruelle qu'éprouvent les damnés. Un petit vase verse n'importe quelle boisson dans la coupe grossière que tend notre homme altéré, et le cartouche porte ces mots : « Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. »

Au-dessous, un voyageur appuyé sur son long bâton est introduit vers le siége qui semble l'attendre, et l'inscription dit : « J'étais étranger, vous m'avez aeeueilli. »

Puis, e'est un homme entièrement nu, auquel on présente de quoi se revêtir. L'explication continue à rendre le sujet palpable : « J'étais nu et vous m'avez couvert.» Là eneore, un suivant, que nous ne reverrons plus désormais, se tient prêt à fournir les aumônes auxquelles il s'attend comme à chose journalière. Ne serait-ee pas une délicatesse du maître qui ne veut pas affieher ses aumônes, surtout devant un homme sans vêtements?

Au bas de la feuille d'ivoire, un malade se dresse sur son séant. Le roi lui prend le poignet, soit pour lui tâter le pouls, soit pour l'eneourager à ne pas perdre tout espoir. C'est Jésus-Christ visité dans les infirmes.

Vis-à-vis, c'est un prisonnier dont les mains et les bras sont assujettis par des eeps. Des lignes eourbes et anguleuses indiquent, autour de lui, qu'il est renfermé dans une forte-resse <sup>2</sup>. Mais le roi qui le visite pourrait passer pour vouloir étrangler le pauvre eaptif, si ce n'était l'éeriteau : « J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Il nous est done très-permis de croire que la corde ou chaîne passée au cou du détenu et que son visiteur tient par l'extrémité, signifie qu'on va l'emmener hors du cachot pour lui rendre enfin la clef des champs.

Ces mêmes œuvres de miséricorde sont rappelées sommairement dans une représentation du jugement dernier que le P. A. Martin avait dessinée d'après une châsse de Maestrieht (si je ne me trompe). Les groupes des maudits portent un grand eartouche avec ces mots de saint Matthieu (XXV,41, sqq.), que je traduis en français: « Seigneur, quand est-ee que nous vous avons vu affamé, et avons refusé de vous nourrir; étranger, et ne vous avons pas accueilli; nu, et ne vous avons pas vêtu <sup>3</sup> ? »

Resterait à rendre raison des animaux qui oeeupent les interstiees demeurés libres entre les sujets principaux. A l'oceasion de l'*Herodius*, j'ai dit qu'on faisait iei allusion au bestiaire <sup>4</sup> en partant peut-être d'un calembour honorifique pour le roi Foulque. Le reste, par défaut

- 1. Notre-Seigneur (Matth. X, 42) n'exige pas même que ce soit du vin ou de l'eau dégourdie, il garantit le ciel à celui qui aura donné ce rafraîchissement quelconque : « Quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ tantum; etc. »
- 2. Le moyen âge coupe souvent une tour, comme font les décorations de théâtre, pour nous faire voir un intérieur. Ici nous avons une coupe horizontale, et non plus verticale; convention comme une autre. Jen ai dit quelque chose à l'occasion du baquet où sont les trois petits enfants que bénit saint Nicolas. Cf. Caractéristiques des SS., p. 334; etc.
- 3. Le P. Martin avait gravé ce sujet, dont je ne retrouve plus la planche. Peut-ètre, comme plus d'une autre fois, s'était-il servi d'acier qu'il aura laissé envahir par la rouille dans un coin où il l'oubliait.

La réponse des bienheureux et des maudits se retrouve dans une ancienne prose à couplets qui se peut voir parmi les *Poésies populaires latines antérieures au* xnº siècle qu'a publiées M. Edél. du Méril (p. 137);

- « Peccatores dicent: Christe, quando te vel pauperem, Te, rex magne, vel infirmum contemnentes sprevimus? Etc. »
- 4. Héron et foulque sont à peu près identifiés par les divers textes qui s'inspiraient du *Physiologus*. Aussi voit-on des lexicographes du moyen âge fort embarrassés de dire quel est le véritable oiseau qui répond au nom latin. Tel mème en fait un autour. Il ne faut donc pas qu'on nous oppose le facies du volatile qui porte ici le mot *Herodius*. Cf. Revue critique d'histoire..., novembre 1868, p. 298 (article 236).

d'espace, est peu caractérisé; le besoin d'ailleurs de conserver un ensemble décoratif aura fait répéter les oiseaux qui pouvaient se faire pendants. Je crois done pouvoir reconnaître. aux quatre coins, les colombes qui vivent du fruit de l'arbre paradexion ou peridexion, comme on l'a vu au précédent volume, à propos du bestiaire arménien '. L'autruche n'est-elle pas figurée par l'une des paires de grands oiseaux qui occupent les bords, près de la garniture purement ornementale <sup>2</sup>? L'autre paire désignerait le phénix <sup>3</sup>, quoique celui-ci soit toujours unique; mais la nécessité d'équilibrer les figures obligeait à subir quelques dérogations. Si l'on demande quel est le quadrupède qui dresse les oreilles d'un air vigilant sous les deux médaillons inférieurs, n'aurons-nous pas le droit d'y voir l'antilope ou dorcas qui, chez le Physiologus, représente Notre-Seigneur veillant sur ce qui se passe dans l'univers <sup>4</sup>? Le bestiaire n'a-t-il pas la mine de figurer vers le sommet de la crosse en ivoire que nous reproduisions tout à l'heure (p. 6)?

Jusqu'à présent, nous n'aurions eu que des animaux mondes, dont le voisinage s'expliquerait assez naturellement près des bonnes œuvres. Les deux seènes du milieu doivent être inspirées par un autre dessein, puisque nous y voyons des bêtes poursuivies avec une certaine âpreté, près même de succomber dans la lutte. L'aspect qu'elles prennent sous le ciselet de l'artiste ne rappelle guère ni la hyène, ni autre que me suggèrent mes souvenirs, s'il faut s'enfermer dans les énumérations du bestiaire <sup>5</sup>. On dirait même que l'une d'elles a quelque analogie avec la girafe qui n'est mentionnée dans aucun des vieux textes où nous pourrions puiser un enseignement symbolique. Le véritable mot de l'énigme serait peut-être de n'y chercher aucun mystère et de voir là tout simplement une de ces chasses que les seulpteurs sur ivoire reproduisaient volontiers pour obtenir des mouvements vigoureux parmi les rinceaux de plantes qui rappelaient une forêt, plus ou moins.

Qui s'étonnerait de voir des courbes vives et gracieuses dans ces animaux, à côté d'hommes lourdauds et trapus, ne se doute pas de la différence imprimée par Dieu dans la grâce des règnes animal ou végétal, et le corps de l'homme, qui est le summum de l'art quand il nous faut le rendre. Aussi les artistes d'époques inexpérimentées sont parfois pleins de verve étonnante lorsqu'il ne s'agit pas d'aborder le règne humain.

#### III. — BOITE CYLINDRIQUE

#### EMPLOYÉE COMME MEUBLE D'ÉGLISE 6.

Puisque nous parlions de chasses sculptées sur ivoire, les exemples n'en seraient pas difficiles à citer, pour ne rien dire des sarcophages où l'on hésite sur la destination réclle du monument. Là, en tout eas, on trouve plus facilement un air de symbolisme, ne fùt-ce que du côté païen, comme l'ont fait voir les antiquaires à plusieurs reprises. Le Christianisme pouvait absolument s'arranger d'une représentation quasi neutre, et que plus d'un saint Père montrait applicable aux docteurs des fidèles, ou à nos luttes contre

<sup>1.</sup> Voir p. 134 et 140. — Philippe de Thaun, p. 116-119.

<sup>2.</sup> Cf. Mélanges, Ire série, t. III, p. 257, svv.

<sup>3.</sup> Vol. précédent, p. 423. Y verra pourtant le *caradrius*, qui voudra (Cf., *ibid.*, p. 420, sv.); ou même la huppe (*ibid.*, p. 423, sv.), et encore le pélican (*ibid.*, p. 421, sv.).

<sup>4.</sup> Cf. Mélanges, Ire série, t. III, p. 218, svv.

<sup>5.</sup> Je ne puis me résoudre à proposer l'onagre, dont rien ne présente ici l'aspect.

<sup>6.</sup> Une indication fort brève me porterait à conclure que le P. A. Martin aura dessiné cette boîte d'ivoire à Sens, peut-être dans le trésor de la cathédrale.







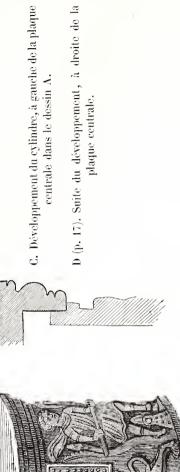

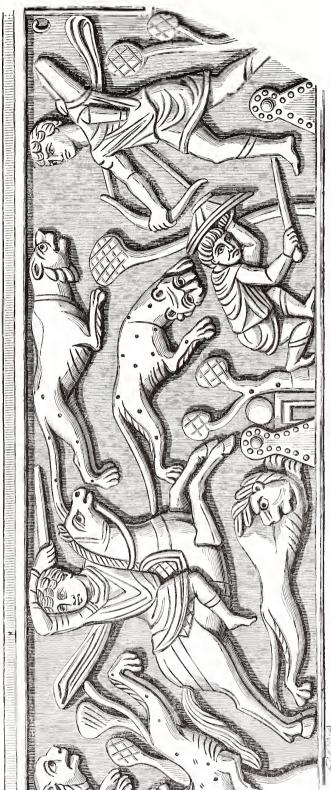

III. —  $\Lambda$ , B, C.

Satan <sup>1</sup>. Lors done que, dans des magasins de tombeaux seulptés, on venait choisir quelque monument tout prêt, comme chez nos marbriers qui se groupent autour des grands eimetières aetuels, il y avait moyen de eontenter tous les goûts.

Quant à l'ivoire, si des sujets de chasse le décorent souvent, ce peut être afin de rappeler ee qu'il avait fallu prendre de peine pour nous envoyer en Europe cette matière précieuse.

Soit en Afrique, soit dans l'Inde, les veneurs avaient eu à sc donner quelque mal pour venir à bout de l'éléphant. Ces représentations annonçaient done qu'on ne pouvait payer trop eher un objet si difficile à se proeurer <sup>2</sup>.

Outre les chasses proprement dites et où l'éléphant a rarement sa place, parce que le seulpteur n'avait guère ee modèle sous les yeux, on voit des bêtes plus ou moins fantastiques et des souvenirs persans qui reproduisent quelques traces du mazdéisme; soit que ees figures fussent l'ouvrage d'artistes orientaux, soit que les fabricants (car souvent ce n'était pas mieux) prétendissent faire entendre que c'était marchandise venue de très-loin.

De dire si la destination primitive de notre boîte a été un trésor d'ég'lise, je n'oserais m'y risquer. On a vu mille fois des étoffes et monuments précieux de toute espèce déserter peu à peu les châteaux pour meubler les sanetuaires. L'emploi postérieur fait oublier la première intention, lorsqu'elle n'est pas entièrement évidente. Mais, dans le fait, l'ivoire est fréquemment eité parmi les matières admises comme pouvant renfermer la sainte Eucharistie.

J'ai cité, reproduit même, ailleurs un plateau (jatte, gabbata, pelvis) suspendu dans l'église au témoignage de la grande Bible de Charles le Chauve <sup>3</sup>. On y aperçoit un calicc et une boîte cylindrique plus élevée, relativement, que la nôtre. Nous avons en outre, çà et là, mention de caliees et de patènes en ivoire, sans compter les reliquaires et autels portatifs <sup>4</sup>. Jusqu'au xiii siècle cet usage persiste pour les custodes ou ciboires, puisque le biographe de sainte Claire le dit en toutes lettres <sup>5</sup>, quand la servante de Dieu fait porter le Saint-Sacrement devant elle pour l'opposer à l'assaut des musulmans qui allaient prendre Assise et envahir le premier monastère des Clarisses <sup>6</sup>.

Ici, l'espèce de serrure et les pattes métalliques qui maintiennent l'assemblage des différentes parties de la boîte indiquent suffisamment que l'on se proposait d'y enfermer un contenu précieux. Ce n'étaient done pas des pains azymes préparés pour l'autel (pains à chanter, comme on dit; sous-entendu la messe), quelques respects que l'Église catholique ait accordés aux plus lointains préliminaires du Saint-Sacrifice 7. Nons venons de constater par témoignages irrécusables, empruntés à divers siècles, que l'Eucharistic elle-même (et non pas seulement sa matière première) se conservait parfois dans l'ivoire. D'autres preuves se présenteront encore tout-à-l'heure sans qu'il faille les chercher fort loin.

N'ayant pas vu l'original, je suppose que le développement du cylindre (fig. C, D) est de

<sup>4.</sup> Cf. Mélanges... IIIº série, t. I (frises de Strasbourg), p. 153; 157, sv.; 160, etc.

<sup>2.</sup> On s'aperçoit fréquemment que ces sculptures étaient exécutées avant toute demande, et s'arrangeaient comme elles pouvaient avec la destination que voudrait l'acheteur. Cf. supra, C, t. I, p. 154, sv.

<sup>3.</sup> Mélanges, Ire série, t. III, p. 18. Cf. Mondelli, ap. Zaccaria, Raccolta di dissertazioni, t. IX, p. 275.

<sup>4.</sup> Cf. Mondelli, *ibid.*, p. 274. — Paciandi, *De cultu S. Joann. Bapt.*, p. 233. — Gori, *Thesaur. diptych.*, t. III, ap-

pend., p. 69, sqq.; tabul. XXIII, sq. — Concil. Wigornien. (A. 1240); ap. Coleti, *Concil.*, t. XIII, p. 1447. — Etc.

<sup>5.</sup> AA. SS. August., t. II, p. 759.

<sup>6.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 564, sv.

<sup>7.</sup> Cf. Histoire de l'Église gallicane (Longueval), t. IV, p. 540. — Consuetud. Cluniac., XIII; ap. d'Achery, Spicileg., t. IV, p. 196, sqq. — Humbert., Contra Gracor. calumn.; ap. Canis., Thesaur. monum. (ed. Basnage), t. III, P. I<sup>a</sup>, p. 293. — AA. SS. Sept., t. VII, p. 828. — Etc.

la grandeur du modèle. La figure A et B sera une réduction qui montre l'adaptation du couvercle, au moyen d'une charnière peut-être. L'âge n'est pas facile à déterminer; car

souvent ces sujets ont été copiés postérieurement à l'époque classique, ct avec habiletés diverses. J'ai vu au Puy, par exemple, une boîte semblable qui représentait Actéon changé en cerf; mais avec une sécheresse et une maigreur où se trahissait un travail d'imitation exécuté par quelque maladroit. Il se peut aussi que, même aux premiers siècles du Christianisme, toutes ces œuvres de glyptique ne fussent pas de premère valeur. En outre, la main des artistes s'alourdissait aux temps de décadence; et les diptyques cux-mêmes, quoique destinés à des consuls, sont loin d'être habituellement irréprochables.

Ici (p. 45), un cavalier semble conduire la chasse ct tient en main une sorte d'épieu que l'on pourrait prendre pour un bâton de commandement dont la forme serait un peu conique. Chiens et bêtes farouches se précipitent à l'envi, avec des mouvements exagérés qui ne manquent pas toujours d'entrain. La perspective y devient ce qu'elle peut : un lioneeau, par exemple, semble cheminer dans les airs, tandis que le plus grand lion (fig. D, p. 17) se redresse devant un veneur qui s'apprête à lui donner son vigoureux coup de pique. Deux autres chasseurs (fig. C) ont une contenance moins fière. Un archer veut défendre son camarade qui se courbe profondément sous l'attaque d'une bête fauve, en tàchant de se couvrir au moins la tête avec son bouclier. Quant à l'arme offensive, qu'on prendrait pour un fusil de boueher, il ne sait



trop qu'en faire. Que va-t-il devenir? L'artiste ne nous en informe nullement. Car, l'archer a beau tendre son arc, on ne voit pas qu'il en parte une flèche, et l'animal menaçant n'est pas arrêté dans ses bonds. Pour nous faire reconnaître des tigres ou des léopards sans doute, le sculpteur se sert de cet artifice fréquent sur les marbres de la décadence, où le trépan s'emploie volontiers pour obtenir des profondeurs qui donnent de l'ombre et simulent (à distance) un grand travail de ciseau. Cet outil n'est pas toujours de trop dans de grandes masses ornementées qui doivent être vues de loin, mais il devient souvent un moyen de déguiser la paresse (si le spectateur est complaisant) et tourne même au ridicule sous les mains malhabiles qui rêvent trop un public complice de leurs prétendues ressources.

#### IV. — TOUR DE BRIOUDE.

Comme je passais au Puy, en février 1854 (si mes souvenirs ne me trompent d'un an), on allait y mettre en vente diverses curiosités provenant, disait-on, d'un acquéreur de biens nationaux qui avait eu la main dans l'abbaye de Saint-Julien à Brioude, au moment des confiscations révolutionnaires (sécularisations, comme on dit par euphémisme légal ou fictio juris). J'ignore si le possesseur défunt avait jamais su apprécier les dépouilles de cet antique monastère autrement que comme exploitation d'immeubles. Mais enfin, cette tour d'ivoire faisait partie de la succession et ne paraissait pas avoir jamais été prise pour autre chose que vieillerie curieuse. Je me trouvai consulté par hasard sur l'opportunité d'en faire l'achat; et, sans dire toute ma pensée sur la valeur de l'objet, que je craignais de voir enlevé à la France par suite d'enchères mal conduites, je déclarai tout bonnement au domestique du mandataire qu'il y avait là une occasion à saisir, sous peine de ne la plus jamais retrouver. L'acquéreur, M. Guevffier, eut la bonté de me confier plus tard ce monument précieux, en me permettant de le conserver à Paris plusieurs semaines 1; mais j'eus alors toutes les peines du monde à obtenir que le P. Martin trouvât assez de loisir pour le dessiner. On sait que les artistes ont leurs fantaisies journalières, et mon ancien collaborateur ne se décida qu'au dernier moment, pour échapper enfin tout d'un coup à mon assommante insistance. Aussi dois-je déclarer que c'est une œuvre faite à contre-cœur et qui ne donne guère l'idée du modèle 2.

1. On m'interdisait le moulage, et je ne pouvais évidemment que me conformer à cette réserve dans une communication faite avec tant de bonne grâce. La photographie eût absolument offert les moyens de conserver trace authentique du ciselet. Mais pour une surface presque cylindrique où les points saillants éteignent l'effet de leur entourage, il eût été nécessaire d'obtenir quatre ou cinq épreuves prises à différents points de vue. La délicatesse m'aurait demandé en outre d'assister à toutes ces opérations pour que l'intention du prêteur ne fût pas trompée; or mon exigence aurait eu quelque chose de blessant pour l'artiste surveillé de si près. Puis, il eût été nécessaire de raccorder consciencieusement les données multiples et variables des diverses planches fournies par ces produits successifs.

« Quid facerem! neque servitio me exire licebat, Nec tam præsentes alibi cognoscere divos. »

Je crois bien que M. A. Forgeais m'aurait tiré d'affaire. Alors je venais à peine de faire sa connaissance; et la jalousie, trop juste, de M. Gueyffier ne permettait pas que je me dessaisisse de son trésor (c'en est bien un).

Depuis lors, après les retards que la guerre germanique de 1870 (entre autres causes) avaient imposés à ma publication, est survenue vers février 1873 une aventure assez singulière. On s'est présenté chez moi au nom d'un archéologue de Bonn, pour savoir en quelles mains se trouve aujourd'hui cet ivoire dont l'antiquaire allemand voulait entretenir son public prussien (catholique, d'ailleurs, je le suppose; puisque les provinces rhénanes portent le nom politique de prussiennes depuis 1815). Mais d'abord j'ignorais où avait passé depuis vingt-deux années ce rare échantillon des vieux âges chréticns; puis il y avait de quoi s'étonner qu'un calque de ce dessin, fait pour moi seul, m'arrivât des provinces rhénanes avec prière d'informations plus amples. Évidemment l'archéologue de Bonn ne soupconnait aucune malice; mais par suite de quelle indélicatesse ou de quelle étourderie se trouvait-il possesseur et se croyait-il propriétaire légitime de cette curiosité presque introuvable, dont il ignorait même la vraie provenance? Cela ne me regarde pas en ce moment, et l'on fera bien de ne pas me pousser à l'éclaircir; car je n'y ai pas les yeux absolument bandés.

2. En conséquence, ne me permettrai-je guère d'insister,

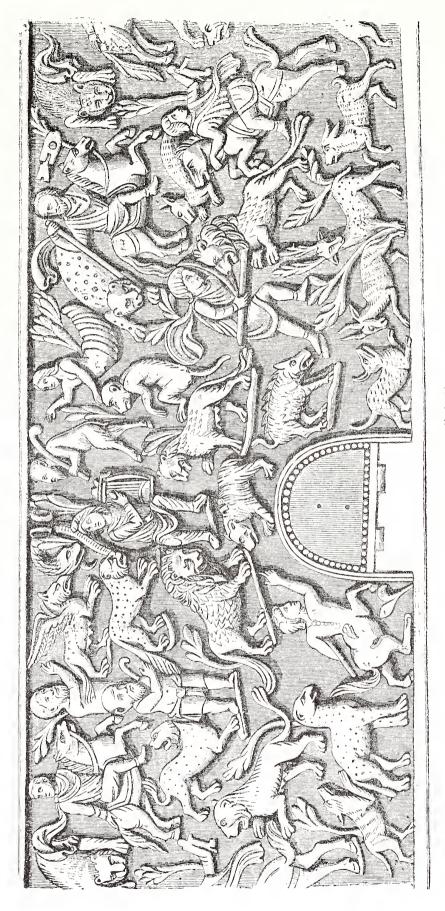

Développement du cylindroïde.

Autant que je puis m'en souvenir après une trentaine d'années, le minimum de hauteur serait de 0 m. 45 e., et la eireonférence moyenne (un peu décroissante vers le haut) répond à peu près au chiffre de 0 m. 28 e. A la base, le diamètre est 0 m. 44 e. Ces dimensions donnent lieu de supposer que l'artiste n'avait pas fait d'économie sur la matière, mais il entendait bien que ce fût la moindre valeur de la seulpture livrée par lui.

A mon avis, l'œuvre originale mérite de prendre rang parmi les plus belles seulptures d'ivoire que nous ait transmises l'empire romain des temps inférieurs. Si l'on n'y reneontre pas eette profusion d'ornements, traités parfois avee une richesse presque graeieuse, la plupart des figures y sont groupées sans trop de presse, et les mouvements ont un naturel que je n'hésiterais guère à dire merveilleux, en plus d'un point. Ainsi l'ours qui passe entre les pieds du musicien et l'are de la petite porte, ne ressemble en aucune façon à celui que présente la gravure sur bois. Dans le modèle on aperçoit la démarche un peu lourde, mais puissante, de ce robuste animal. Son pas en avant fait mouvoir les vigoureuses omoplates qui soulèvent le poil de la fourrure drue et lisse. Cette particularité, si bien prise sur le fait par le seulpteur, s'accorde parfaitement avee l'ensemble d'une seène où presque tout annonce (vers le centre) une attention quasi religieuse, et dans laquelle notre ours s'avance à pas comptés, en dilatant son oreille, comme un chat domestique qui, pour gagner son coin favori, se faufilerait sans façon à travers le groupe des assistants.

Cela devient, sur la copie, une sorte de gros quadrupède bâté <sup>1</sup> chez lequel rien ne caractérise plus l'allure ou l'aspect du plantigrade épais et solide, mais beau pourtant à sa manière, qui avait tout d'abord frappé mon regard à Vals, près du Puy-en-Velai, quand je me trouvai présent à la consultation qui me fut déférée gracieusement par l'hôte aimable et modeste (mon ancien condisciple en théologie) que j'étais venu revoir en perçant les neiges de la Lozère vers la fin du mois de janvier, pour regagner Paris après un rapide voyage sur le Rhône inférieur.

Quoique je n'aie plus sous les yeux cette œuvre des premiers siècles chrétiens, il m'est difficile de la reconnaître (sauf l'agencement général) dans la copie malencontreuse que les pages précédentes offrent au lecteur des *Mélanges*. Ajoutons aussi que le bois gravé avait été pris sur une dimension que ne comprend pas notre format ordinaire, et qu'il m'a fallu encore le réduire après coup. Dût-on me honnir en considérant de près l'original, ou m'éconduire de prime abord comme n'étant pas artiste (ce qui a déjà été fait par un critique plus hâté que bien informé, dans l'*Univers* de 4868, sur des données un peu boiteuses <sup>2</sup>),

dans l'explication, sur ce qui n'est pas clair comme le jour.

Par exemple, je n'ai pas songé à vérifier minutieusement le nombre des cordes sur la lyre de notre Orphée; en quoi le sculpteur peut bien ne pas s'être piqué d'archéologie tout à fait irréprochable. Lucien (sur l'astrologie) dit bien qu'en mémoire des principales planètes, le chantre de Thrace accompagnait sa mélodie avec sept cordes. Mais sait-on toujours à point quand Lucien est sérieux, et puis ne se trompet-il jamais? Au fait, Terpandre passe pour avoir ajouté trois cordes nouvelles aux quatre primitives qu'employait Orphée; cependant les corps célestes peuvent n'avoir eu guère d'influence sur ce perfectionnement, malgré les liens que l'antiquité aime à maintenir ou à chercher entre l'astronomie et la musique.

1. Ce bât, ou sorte de sellette à la façon du harnais des chevaux de carrosse, est tout simplement dans l'original un redressement de la fourrure, interprété par un artiste de mauvaise humeur, et qui ne s'était pas beaucoup occupé d'histoire naturelle.

2. Je n'avais pas, ce semble, affiché en ce genre des prétentions qui me dussent faire malmener. Aussi prenait-on l'air de me plaindre pour n'avoir pas su me faire bien seconder. L'artiste charitable qui compatissait ainsi à ma déconvenue, ne laissait pas d'être assez injuste envers un sien confrère vivant, dont le nom et la main n'avaient que faire aux débats de cette censure. Mon aristarque n'a pas ignoré longtemps son erreur désobligeante, et pourtant il ne m'est point revenu qu'il l'ait rectifiée devant le public. Cependant, si goût et talent ne sont pas obligatoires, il en est à coup sùr autrement de l'équité où l'instinct personnel ne peut plus s'accorder les mêmes prérogatives d'illusions excusables, pour riante que puisse être l'éviction plus ou moins légitime d'un compétiteur.

voiei l'impression qui me demeure depuis le premier jour. Au nom de Brioude, et à la vue de ces seulptures aussi fines qu'énergiques, comment ne pas songer aux grandes familles arvernes du 11v° siècle, pour lesquelles le sanctuaire du martyr saint Julien était un centre de réunions patriotiques 1? Ces anciens chefs de clan purent croire pendant quelques années que la splendeur de l'empire avait besoin d'eux pour retrouver son lustre. Avitus et Majorien, revêtus de la pourpre, auront donné aux Gallo-Romains l'espoir de fonder une dynastie durable qui rajeunirait la séve des Césars trop affaiblie; et le faste celtique ne manqua sûrement pas de mettre à profit cette période de haute fortune dans les lieux saints qui rassemblaient la descendance de Vercingétorix et de ses compagnons, avec la foi chrétienne dont le souvenir vivait chez ces hommes énergiques. La Gaule n'avait pas nui au triomphe de Constantin sur Rome païenne, après avoir prêté main-forte à Jules César contre le sénat. Aussi les enfants de ces vicilles races curent-ils accès dans le patriciat romain et même aux premières dignités de l'empire. Quand ils arrivèrent jusqu'à la pourpre, le Suève Ricimer jugea que de telles gens pourraient bien ne pas se laisser conduire comme des marionnettes; aussi s'en débarrassa-t-il promptement.

Avitus surtout, beau-père de saint Sidoine qui devint évêque de Clermont (ou des Arvernes), se présente tout d'abord à l'esprit dès que Brioude est en eause avec les vénérables souvenirs de ce sanctuaire celtique. Après quelque dix mois de règne, il avait été obligé d'accepter l'épiscopat de Plaisance, dit-on, pour sauver sa vie. Mais, soupçonnant que ce ne serait pas un asile bien sûr, il s'en échappait, regagnant l'Auvergne, afin d'abriter ses vieux jours près du sépulere de saint Julien. Mort en route, il fut enseveli néanmoins dans la basilique de Brioude; et saint Grégoire de Tours dit qu'il apportait de nombreux présents <sup>2</sup>.

Pourquoi notre ivoire n'aurait-il pas fait partie des richesses que l'ex-empereur destinait au patron de l'Auvergne, peut-être afin d'avoir un intereesseur puissant pour les faiblesses de sa vie? Il ne serait pas surprenant que ces seulptures fussent antérieures au ve sièele, et, quant à moi, je les ferais remonter pour le moins aux premières années du ve. Les occasions ne manquèrent pas à notre Avitus pour rassembler des objets de choix, et celui-ei était bien digne d'attirer les regards d'un opulent amateur.

D'où vient, dira-t-on, que j'ai affecté d'être si discret sur la valeur de ee petit monument, lorsqu'il me fut présenté? C'est que notre seeonde République avait déjà fait sortir de France bien des euriosités précieuses dont les possesseurs eraignaient un coup de main, ou voulaient réparer des pertes de fortune. Il me sembla qu'avec un peu de patience on risquerait moins de voir partir pour l'étranger une pièce qui est presque unique. Je me

Placentiam urbem episcopus ordinatur. Comperto autem quod adhuc indignans senatus}vita eum privare vellet, basilicam S. Juliani Arverni martyris cum multis muneribus expetivit. Sed impleto vitæ cursu, obiit; delatusque ad Brivatensem vicum, ad pedes antedicti martyris est sepultus. »

La chronique d'Idace fait régner Avitus treize ou quatorze mois. Quant à son tombeau de marbre, on n'avait pas attendu peut-être jusqu'en 1793 pour le détruire. Il semble pourtant avoir été conservé lorsque l'église fut reconstruite vers le 1xº siècle. Là-dessus, je m'en rapporte aux antiquaires du pays, qu'on ne remplace pas aisément, lorsqu'ils sont sérieux tont de bon. Exemple, le P. Sirmond qui ne semble pas peser une once devant certains habiles d'aujourd'hui!

<sup>1.</sup> On a été jusqu'à prétendre qu'une chapelle fort riche s'élevait déjà en l'honneur de ce martyr dès le temps de Constance Chlore; mais il ne paraît pas douteux qu'au moins sous Maxime, le tombeau de saint Julien ne fût particulièrement honoré. Son culte prit surtout-un accroissement considérable après la visite de saint Germain d'Auxerre, en 431; et c'était précisément l'époque d'Avitus qui devint empereur en 453. Cf. AA. SS. August., t. VI, p. 171, sqq.; et 176-188. On y verra les témoignages de saint Venance Fortunat, de saint Sidoine Apollinaire et de saint Grégoire de Tours, sur la célébrité de ce grand martyr.

<sup>2.</sup> Gregor. Turon., *Hist. Franc.*, libr. II, cap. XI (ed. Ruinart, p. 65): « Avitus... a senatoribus projectus, apud

flatte qu'aujourd'hui, si elle revenait aux enchères, nos directeurs de musées seraient assez intelligents pour ne pas en priver leur patrie.

Qu'est-ce done que ce reste des premiers siècles? C'est presque indubitablement une de ces tours d'ivoire qui servaient de tabernacle pour eonserver la sainte Eucharistie d'une messe à l'autre <sup>1</sup>. A diverses époques, cette *réserve eucharistique* prit d'autres formes et accueillit d'autres matières <sup>2</sup>, mais la tour est mentionnée de très-bonne heure, et ce semble être surtout l'ivoire qu'on choisissait pour matière employée à eet effet. Venance Fortunat avait probablement en vue quelque chose de semblable lorsqu'il envoyait un compliment, ou peut-être une inscription, à Félix de Bourges, pour une occasion de ce genre <sup>3</sup>.

Quand je crois que nous avons ici une tour eucharistique, la forme scule est déjà bien de quelque autorité. Cette espèce de cône tronqué a dù être un peu réduit pour que sa représentation s'adaptât à nos pages, en sorte que le P. Martin ne s'est pas imposé de conserver la grandeur d'exécution. Sa gravure, du reste, déploie le sujet, en manière de cylindre développé, sans en donner le coup d'œil spécial sous une de ses faces quelconques, et les raccordements des deux extrémités se comprendront sans peine par la répétition de certaines parties <sup>4</sup>. La porte, qui appartient évidemment à l'état primitif, a été jadis garnic d'argent; et, à partir de la charnière, quelque chaudronnier du pays aura reçu la tàche d'y adapter une petite valve de cuivre jaune qui se voit encore sans que je puisse assigner sa date. Qu'étaient les fermetures inférieure ou supérieure, je demande qu'on me dispense de me prononcer là-dessus <sup>5</sup>. Nous sommes trop éloignés de l'époque où ce meuble ecclésiastique était d'usage ordinaire.

Ce qui échappe à toute contestation, e'est qu'il s'agit d'Orphée. On le reconnaît sans peine assis au-dessus de l'arceau qui figure une porte dans notre tour. Il fait résonner sa

4. Que l'on gardàt le Saint Sacrement, même sous les deux espèces, dès les premiers temps de l'Église, c'est ce dont il y a des preuves à satiété. Cf. Le Cointe, Annal. eccl. franc., t. II, p. 68. — Gregor. Turon., De gloria martyrum, cap. 86. — Mondelli, ap. Zaccaria, Raccolta, t. IX, p. 26t, sgg.; et 273, sg. — Mélanges d'archéologie, l'e série, t. II, p. 53, sv.; etc.

Le savant Dominique Giorgi (De liturgia Roman. Pontificis..., t. 1, p. xciij-xcix) en parle fort au long, et montre combien Daillé s'était mis à l'aise pour nier le fait patent de la conservation des saintes espèces aux premiers siècles de nos diocèses. — Cf. C. Cavedoni, Credenza... del sacramento dell' Eucaristia comprovata.

- 2. Cf. Gregor. Turon., *Hist. Franc.*, X, 43: « Fuit faber lignarius, faciens etiam turres holochryso tectas, etc. ». Il s'agit en cet endroit d'un abbé de Saint-Martin qui devint évêque; et l'historien parle ailleurs encore de ce même vase eucharistique, comme étant assez commun de son temps.
- 3. Cf. Venant., opp. ed. Luchi, P. I, p. 108, sq.—Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. II, p. 313, sv. Paciaudi, De cultu s. J. Baptist., p. 393. Giorgi, l. c. Chronica... monast. Cassinensis, ed. Angelo de Nuce, p. 446, § 629. Etc.

Qui sait même si ce n'est pas ce souvenir qui a fait rapprocher l'un de l'autre dans les litanies de la Sainte Vierge ces titres: Domus aurea, Turris eburnea et Fæderisarca? La tour d'ivoire, comme expression de beauté, remonte jusqu'au Can-

tique des cantiques; mais ici l'on aura voulu apparemment rappeler le séjour du Verbe divin dans les entrailles de Marie. Tours d'or, d'ivoire ou d'argent, employées pour ce qu'on appelle aujourd'hui tabernacle en style liturgique, étaient locutions bien connues du moyen âge; et les biographes des papes en parlent tout comme d'autres auteurs qu'on pourrait soupçonner d'être provinciaux. Cf. Anastas., Du Cange, etc.

L'usage en a même persisté avec fort peu de modification, jusqu'à des temps assez voisins du nôtre. Cf. Molan., *Histor. Ss. imaginum* (ed. Paquot), IV, t7.

- 4. Ainsi, à droite du spectateur, une bête farouche ou un molosse se précipite, comme en plongeant dans un ravin, entre la croupe d'un cheval et la tête d'un autre. Son arrière-train semble masqué par un jet de draperie que rien n'expliquerait si l'on ne recourt au côté gauche. Là il sera facile de reconnaître que c'est l'extrémité d'une chlamyde flottant en arrière du cavalièr qui galope sans armes, et qui, comme simple amateur, se retourne pour considérer l'alarme répandue parmi les habitants du bois. Peut-être faut-il lui supposer un couteau de chasse pendant sur la cuisse gauche.
- 5. Je n'en dirai qu'un mot tout à l'heure, et sans autres données que celles de la gravure. Car, à première vue, je n'avais qu'un seul instant pour juger cette tour comme en gros, et plus tard je croyais pouvoir compter sur une reproduction moins brusque. D'ailleurs, il s'est passé bien du temps et bien des choses depuis lors.

lvre avec un plectrum qu'il tient de la main droite. Sa tête est eoiffée de la mitre phrygienne ou thessalienne, et il porte les anaxyrides qui le earactérisent presque toujours 1. Je ne saurais dire pourquoi le dossier de son siége rustique s'élève en forme de lvre, ni même si le seulpteur a prétendu rien de pareil; du moins on aperçoit quelque ehose comme deux trompes d'éléphant dont je ne puis réussir aujourd'hui à donner l'explication. C'est peut-être cependant, d'une part le corps du grand reptile qui avance la tête vers celle du musieien 2; et deux espèces d'anneaux qui devaient se réunir (par eadenas ou verrou queleonque) au couverele dont nous n'avons plus de vestige 3; mes souvenirs ne me disent pas si ees anneaux étaient en métal, ou s'ils appartenaient à la matière des autres seulptures. De même, si je pouvais revoir l'original, il ne serait probablement pas malaisé de déterminer la plupart des figures qui entrent dans cette composition, car mon ours (de l'ivoire) m'a laissé l'impression d'études faites eonseieneieusement sur la nature par un artiste habile. Mais l'aspect malheureux que l'ours a pris dans la gravure ne me permet plus de croire au véritable portrait de ee hideux sanglier dont les soies se hérissent en dents de seie sur l'échine, et qui semble vouloir briser la jambe droite du veneur occupé à recevoir un lion sur son épieu. On reconnaîtra néanmoins sans peine la griffonne qui s'empresse, pour avoir une des meilleures places au concert (p. 19). De l'autre côté, un singe accroupi oublie toute eoquetterie pour s'abandonner au plaisir de la musique, dans une eontemplation presque niaise à force d'être profonde. Un satyre, armé de son λαγωθόλον, a trouvé moyen d'occuper le meilleur endroit; et il tend le cou de manière à nous rappeler le mot d'Horaee (Od. lib. II, earm. XIX):

> « Bacchum in remotis earmina rupibus Vidi docentem, eredite posteri! Nymphasque discentes, et aures Capripedum satyrorum acutas . »

- 1. Cf. Caractéristiques des SS., p. 141, sv.; 339, svv.; 770, sv. Museo Borbonieo, t. XVI, tav. 48; etc. Dans cette même collection de documents antiques (t. XII, tav. 28) on voit Busiris caractérisé par la tiare et par un griffon; ce qui porterait à conclure qu'Asiatiques et Hyperboréens surtout peuvent être pris dans un sens très-large.
- 2. Ce serpent dont la queue sert peut-ètre de banquette à Orphée, qui n'y prend pas garde, n'en fait pas moins une mine d'assez bonne humeur; si toutefois la physionomie d'un reptile peut jamais indiquer les desseins de pareille bête. Son attention bienveillante est d'autant plus méritoire (ou honorable pour le citharède), que sa màchoire inférieure laisse paraître un crochet vigoureux qui pourrait indiquer le céraste, reptile mal famé.
- Il m'importe assez peu que le céraste soit communément représenté avec deux cornes sur la tête; l'intention peut être la même ici.
- 3. Je ne me rappelle plus si une gorge supérieure indiquait l'application du couvercle. Ce qui me ferait penser que l'on avait ici le moyen de fermeture pour une pièce supérieure destinée à être rabattue ou relevée au besoin, c'est qu'un reste de charnière s'aperçoit encore au-dessus de la tête du coursier dont le cavalier se retourne pour percer un tigre.
- 4. L'Evoe qui suit chez le poëte, me remet en mémoire une observation divertissante faite, je crois, par Gebhard

dans sa notice sur le monastère de Saint-Michel à Lunebourg. Ayant rencontré un antiphonaire où chaque article se terminait par euouae, il y soupçonne evox comme reste classique des bacchanales, probablement pour quelque fête de l'ane ou des Innocents. Le premier chantre venu d'un village catholique aurait pu lui dire que c'est tout uniment la vocalise des dernières syllabes du Gloria Patri pour indiquer la finale du psaume qui doit être entonné (c'est-à-dire la réduction de seculorum. Amen). Le même malheur est pourtant arrivé à des savants que je ne crois pas luthérieus. Car M. Edélestand du Méril, dans ses Poésies populaires latines antérieures au xue siècle (p. 173), consacre une longue note bibliographique à l'indication de cet intéressant problème. Les neumes viennent à son aide un peu moins malencontreusement que les orgies bacchiques, mais encore une fois le sacristain de sa paroisse pouvait donner une meilleure solution. Pour ne pas causer trop d'embarras à ceux de ces doctes gens qui vivent encore, disons que le cardinal Maï me fait bien l'effet d'avoir porté un jugement semblable sur l'hymne (e'est-à-dire les antiennes) de saint Savinien. Cf. Spicileg. roman., t. IX, p. 98, sqq. Mais il serait injuste de ne point faire observer que Maï, jésuite dans sa jeunesse, était fort excusable de ne pas entendre grand'chose au chant d'église, en quoi la Compagnie de Jèsus ne se pique généralement pas d'habileté spéciale; au contraire. Les Romains savent tres-bien cela, pour en avoir vu mainte preuve.

Les nymphes dont parle le poëte peuvent bien être représentées par cette manière de sirène terrestre qui arrive de son mieux derrière le satyre, entraînant la partie inférieure de son corps enveloppé de quelque chose, comme une coquille de limaçon. Ç'aura été l'aspect sous lequel une dryade se présentait à la fantaisie de notre artiste. Mais, soit pour la gêne que lui cause son singulier arrière-train, soit par exigence féminine qui croit que tout lui est dù, elle pose la main gauche sur la tête du singe, en étendant la droite vers le satyre dont le poste lui fait sans doute envie.

Il y a, du reste, eonvocation évidente de tous les hôtes ordinaires et extraordinaires des forêts. Les faunes y sont aussi, du côté opposé à celui dont s'est emparé le satyre. Je crois même qu'au faune on ajoute les silènes <sup>1</sup>. Cette dernière espèce doit être figurée par le gros homme trapu qui porte une draperie à mi-corps. Le faune ne se voit que par devant et seulement en partie, masqué qu'il est par son voisin. Raison de plus pour faire croire que notre seulpteur travaillait pour l'Église, ear il évite soigneusement les nudités fâcheuses. Mais, comme pour ne pas perdre l'oceasion de laisser voir qu'il savait bien en quoi un satyre se distingue du faune, l'artiste a donné la queue de ce dernier au centaure qui montre ses reins (près de la petite porte). Ce n'était vraiment pas la peine, puisque celui-ci a déjà sa queue de cheval.

C'est une ressource assez fine pour faire comprendre l'ascendant d'Orphée sur ce monde brutal, que de nous montrer tout recueilli autour du chanteur, tandis qu'une grande chasse émeut les animaux à quelque distance de là.

Il ne s'agit plus que d'expliquer pourquoi le chantre de Thessalie occupe le centre d'un bas-relief destiné à l'usage chrétien. Depuis que les études des monuments primitifs du Christianisme se sont un peu répandues, il n'est presque plus permis d'ignorer en tel sujet ee qui, au siècle passé, ne se trouvait eneore que dans les gros livres.

On sait qu'entre les symboles recommandés par Clément d'Alexandrie pour les anneaux des fidèles, la lyre a son rôle. Elle désignait Orphée dont le chant et l'harmonie attiraient les animaux les plus farouches; et conséquemment Notre-Seigneur qui, par des moyens tout nouveaux, groupe autour de sa Croix l'universalité des nations même barbares <sup>2</sup>. Cette représentation, non plus abrégée ou réduite à un simple petit symbole, se rencontre bien des fois dans les monuments des catacombes. Bottari et Bosio en ont donné des exemples nombreux avec planches passablement satisfaisantes, et surtout explications où presque rien ne manque <sup>3</sup>.

- 1. Cf. C. Cavedoni, Spicilegio numismatieo, p. 13, not. 19. A. Pauly, Real-Encyclopædie der classisch. Alterthumswissenschaft, v. Silenus.
- 2. Cf. C. Cavedoni, Memorie di relig. (Modena) série II, t. XVII, p. 430-136. Item, Spicil. numism., p. 36, not. 46. 3. Cf. Bottari, Sculture e pitture sugre.... della Roma sotterranea, t. II, p. 30, sgg.; 42, sgg.; 54, sgg.; tavola LXIII, LXXI. Aringhi, Roma subterranea (Lutetia, 1639), t. II, p. 293, sqq. Bosio, Roma sotteranea, p. 627, sgg.; 636. —

Qu'Orphée eût Apollon pour père, comme on l'a dit, ce pouvait absolument être devenu aux yeux du christianisme une occasion de rappeler discrètement sous cette figure la genération éteruelle de Jésus-Christ venu du ciel parmi les hommes. Toute une littérature plus ou moins authentique lui donnait en outre le rôle d'initiateur populaire à des doctrines bien moins idolàtriques que celles de l'hellénisme (Cf. Strabon, Geograph., libr. XVI), l'assimilant aux antiques législateurs des nations primitives: Moïse, Tirésias, Zamolxis, etc. Puis il passait pour avoir pénétré dans les enfers, et pour être mort victime des fureurs d'une foule enivrée. C'était, à coup sùr, plus de similitudes (ou points de repères mnémotechniques) que n'en pouvait offrir un simple type quelconque puisé dans la Bible elle-même; et en tout cas, un voile particulièrement diaphane au regard des enfants de l'Eglise, tandis que les païens y voyaient simplement une fable poétique préconisée par la littérature gréco-latine. Cf. Lobeck, Aglaopham., p. 233-964.

Rappelons-nous aussi que toute une série d'hymnes attribuées au poëte thessalien, enseignait l'unité de Dieu; et qu'Alexandre Sévère plaçait Orphée dans son oratoire domestique avec Abraham et Jésus-Christ.

En outre, ce Thrace accepté par les Grecs et les Latins classiques comme initiateur religieux, ne semblait-il pas Quieonque avait la elef de cette allégorie lisait sans peine, comme entre les lignes, ce que n'apercevait point un profane; il y voyait, en abrégé, la personne divine unie à la nature humaine, le but de son incarnation et surtout ces paroles évangéliques : «Venez tous à moi¹; » ou : « J'attirerai tout vers moi². »

Le style des figures dont l'impression m'est restée me porterait à les dater même pour le moins du iv siècle plutôt que du v, et je proposerais, sans grande hésitation, de tenir notre tour eucharistique comme un de ces petits meubles où les premiers fidèles déposaient chez eux le Saint-Sacrement sous l'espèce du pain, pour n'être pas privés de la communion si la vigilance des persécuteurs rendait difficile d'assister à la messe. Sous ces bas-reliefs à double entente, le pain consacré pouvait braver les recherches indiserètes ou même hostiles sans trahir un mystère ehrétien.

Ce que je pourrais ajouter n'en vaut guère la peine, ehacun ayant le moyen de faire les mêmes remarques. On voit bien, par exemple, que tous ces animaux et personnages sont échelonnés eomme sur le penchant d'une montagne. Le plus souvent on a ménagé à ehacun d'eux un petit terrain particulier, en manière de console.

Disons néanmoins qu'un homme plus habile que moi en fait de vénerie ou de zoologie reconnaîtrait sans doute quelques animaux poursuivis par les chasseurs du midi de l'Europe ou de l'Asie et de l'Afrique. On peut supposer l'intention de peindre une girafe, par exemple, derrière le centaure; quoique ce dernier ait un épieu sous son bras gauche. Le cavalier qui galope devant une lionne lui présente de la main droite un objet que je ne me charge pas de définir, d'autant que sa répétition de part et d'autre (pour le raccordement des scènes) ne le copie pas deux fois d'une façon entièrement conforme. Supposera qui voudra une harpé, ou un glaive de venator et de victimaire, comme certains couteaux de sacrifices qui se voient sur des autels tauroboliques 3. J'y soupçonnerais pourtant un petit de la bête, ou quelque mannequin figurant un lionceau. Peut-être, au point d'être abordé trop vigoureusement, notre homme se propose-t-il de jeter cela sur les pas de la mère furieuse afin d'éviter sa colère en interrompant sa poursuite, pour gagner quelque avanee.

devoir réconcilier l'antipathie gréco-romaine avec la nouvelle doctrine apportée au monde par un enfant de la Judée? Cf. Galat. IIf, 28.

- 1. Matth. XI, 28.
- 2. Joann. XII, 32.

La Finlande, dans son Kalewala, prète au dieu Weinameinen la puissance d'Orphée pour assembler toutes les créatures au son d'une lyre barbare qui a pour table l'arète principale d'un poisson; mais ce singulier musicien du Nord n'obtient que des larmes dans son succès (symbole, probablement, d'une poésie populaire qui ne trouve à chanter que le vieux passé national mèlé de bien des tristesses), et disparaît dès que ce lugubre tribut est payé aux antiques souvenirs d'une race continuellement dépossédée.

L'époque où le christianisme pénétra parmi les riverains de la mer Baltique ne permet guère de croire que la notion d'un Orphée civilisateur soit parvenue là-bas avec l'enscignement de l'Évangile. Ce mythe doit tenir chez eux à quelqu'une des racines de la passion (poésie, etc.) humaine où d'habiles gens ont voulu faire entrer parfois plus de métaphysique transcendante que de bon sens. Ce sera donc, sans trop de psychologie alambiquée, l'enthousiasme d'une tribu refoulée par des envahisseurs et qui se rejette dans sa mauvaise fortune sur les chants de ses antiques traditions, si vagues ou fragmentées qu'elles soient. Les survivants y sentent vibrer ce qui a ému l'âme de leurs pères en des âges plus heureux; et se piquent d'autant plus d'en maintenir le respect, qu'ils y sentent plus d'une transmission interrompue dans l'héritage des ancètres. Ce que j'en dis n'exclut nullement des objections auxquelles je répondrai si elles me semblent en valoir la peine, et si je suis encore en vie quand on les articulera clairement.

3. Cette arme pourrait absolument être suspendue au poignet comme un sabre dégaîné, que la dragonne permet de reprendre tout de suite des qu'on le voudra, quand la main se trouve dessaisie de la poignée.

#### V. — CROSSE DE SIEGBERG.

Cette fois je trouve dans les papiers du P. Arth. Martin, que notre gravure ci-jointe (p. 27) représente une crosse conservée à Siegherg (ou Sieghurg) et qu'on l'y attribue à saint Annon. La hampe, sous la portion que voici, serait en bois rouge, poirier ou cèdre, dit la note dont je transcris simplement l'énoncé.

Les dentelures, qui se raccordent sans doute avec la hampe de bois, portent les restes d'une inscription où l'on distingue eneore ces lettres V...ART. Peut-être scrait-ce le nom du donateur ou de celui qui avait exécuté la crosse. Quoi qu'il en soit, ce bâton pastoral est attribué depuis longtemps à saint Annon (ou Hannon), archevêque de Cologne; et, comme il était fondateur de l'abbaye de Siegberg, il y a tout lieu de croire que la crosse est authentique. Cela étant, elle appartiendrait à la fin du xi° siècle, et fait honneur à l'art rhénan qui nous a laissé bien des monuments remarquables.

Le P. A. Martin a déjà publié (dans le IV° volume des Mélanges, 4° série, p. 461-256) une quantité de crosses anciennes et modernes où eelle-ci ne figure point, parce qu'il n'avait guère encore dépassé Cologne dans ses voyages. Mais il ne manqua pas plus tard de copier celle-ci pour la joindre à sa collection quand l'opportunité s'en représenterait. Il trouvait d'ailleurs ici un serpent dans la volute, et cet animal lui avait servi de base pour une grande partie de la classification qu'il eherchait à introduire dans les groupes divers du bâton pastoral. M. le comte Aug. de Bastard, dans le Bulletin du comité... des arts de la France (t. IV et dernier, 4857; p. 401-912), a critiqué fort longuement cette méthode, voulant montrer que le rôle du dragon a été surfait par mon ancien collaborateur. Si celui-ci cut véeu encore, je crois qu'il ne serait point piqué de cette querelle, où toutes les formes de la politesse sont du reste gardées. Il n'était pas homme à prendre parti très-chaudement pour des questions de méthodologie; Aristote, Tournefort, Linnée, Jussieu, Daubenton, Cuvier, Blainville, Werner, Haüy, Breithaupt, etc., c'étaient pour lui:

« Tros Tyriusve fuat, nullo discrimine habetor. »

Il cherchait un procédé de triage, artificiel ou naturel, empirique ou scientifique, pour caser les nombreux matériaux de sa dissertation; et n'aurait pas perdu la paix de son âme si on lui eût dit que des catégories différentes eussent été possibles ou même désirables. Son siège fait, il passait à un autre; double jouissance pour sa nature d'artiste et son activité de vif-argent <sup>2</sup>.

1. Je m'en rapporte à ce qu'il en est; car Surius, au 4 décembre, dit que l'inscription est gravée sur cuivre. Est-ce une bande appliquée, ou bien le nœud avec la partie gravée est-il en métal?

L'ancien monastère de Siegberg (ou Siegburg) est devenu hospice, mais le tombeau de saint Annon y subsiste encore.

Quant à la vie du saint lui-même, je ne me ferai pas un prétexte pour la raconter à propos de sa crosse. N'était l'ancienne mode déjà bien surannée, il y aurait lieu de dire qu'Annon est une des grandes figures qui dominent l'histoire de l'Allemagne au moyen âge. Régent de l'empire durant la minorité du malheureux jeune homme, qui devint l'empereur Henri IV, sa légende a passé en poème germanique où

les faits du xiº 'siècle n'arrivent que comme par surcroît. Les Bollandistes n'auront ce sujet sous la main que d'ici à un demi-siècle (4 décembre), et je ne me charge point de prévenir leurs travaux.

2. Je n'étais plus auprès du P. Martin quand il rédigea définitivement et publia son travail sur les crosses, inspiré par un mémoire que lui avait communiqué M. l'abbé Barraud, chanoine de Beauvais. Longtemps gardé en porte-feuille, ce mémoire parut enfin avec un large appendice de monuments rassemblés à loisir par mon ancien collaborateur pour faire cortége à l'opuscule primitif du docte chanoine. Le nombre des crosses ainsi ramassées lui sembla requérir une certaine subdivision qui permit de les répartir





PENISVOLVCR'STEGE SIPLAGEMTIS

Cette fois nous avons bien un serpent dont on pourrait dire qu'il dévore une colombe. Mais je n'en crois rien du tout. Ce doit être plutôt deux symboles groupés au seul endroit où la sculpture trouvait sa vraic place dans une crosse si simple. Que si l'on voulait une autre façon d'expliquer cet assemblage, on pourrait dire que la colombe s'échappe des mâchoires du monstre, ou y fait son nid; à peu près comme Samson disait en proposant son énigme sur le lion qui lui avait fourni du miel : « Du fort est sorti la douecur (Judic. XIV, 44). » L'inscription placée au-dessous du nœud explique ces symboles d'après les mots de Notre-Seigneur (Matth. X, 16): «Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Ce qui, mis en vers léonins, devient:

« Moribus esto gravis, rector fore disce suavis; Astu serpeutis volucris tege simpla gementis 1. »

L'inscription supérieure complète les conseils donnés à qui veut être bon évêque, et l'on recourt à l'Évangile encore (Matth. XV, 14) afin d'autoriser la leçon; savoir: que l'on ne guide pas bien les autres sans avoir les connaissances nécessaires pour éclairer la route. Il s'y joint un petit bout de souvenir classique qui devait donner à cet avis un air de bonhomie et de finesse:

« Tityre, coge pecus 2; eæcos ne ducito cæcus. »

Un saint pouvait se laisser dire cela, d'autres auraient trouvé que le compliment était peu flatteur. Mais les hommes de Dieu ne s'offensent guère si on leur met sous les yeux ce qu'ils se redisent cux-mêmes chaque jour.

La tige inférieure se termine par une pointe de fer, conformément à l'ancien usage dont la trace est fréquente, surtout dans les livres 3.

### VI. — ASSEMBLAGE DE PLAQUES FORMANT COUVERTURE DE LIVRE, A MUNICH.

Le dessin laissé par mon ancien collaborateur donnait à toute cette composition 0<sup>m</sup>24 de hauteur et une largeur de 0<sup>m</sup>45, sans qu'il indiquât si c'étaient les véritables dimensions du modèle. Quoi qu'il en soit, l'original appartient à la bibliothèque royale (*Hoff und Stadt*) de Munich, sous le n° 34, et forme le plat supérieur d'une couverture de livre évidemment liturgique. Mais je n'en saurais dire davantage; le catalogue de cette bibliothèque, rapporté par le P. A. Martin, à son retour, s'étant égaré entre les mains d'un emprunteur. J'ignore,

en séries quelque peu distinctes. J'ai assez connu l'homme pour pouvoir affirmer qu'il n'aurait pas repris son manuscrit en sons-œuvre si on lui cût demandé un remaniement trop capable d'exiger plusieurs jours, mais qu'il n'aurait point repoussé (comme idéal) la possibilité de tracer meilleure route. Avec plus d'un, même, il en aurait volontiers ri comme de curiosité qui lui tenait peu au cœur, après ce qu'il s'était donné de mal jusque-là.

1. Un évêque, Roland de Barceloue, en 1109 porte sur son inscription sépulcrale ces paroles entre antres (ap. Villanueva, *Viage litterario*, 1. XIX, p. 33, sg.):

« Hic columba in serpente, Hic dilexit pura mente Christum super omnia. Hie fundatus supra petram, Mereatur Patris dextram Cernere in patria.

On voit que la colombe dans le serpent n'était pas chose extraordinaire pour les gens du xnº siècle.

- 2. Ces mots de Virgile ne sont pas sculement une réminiscence presque enfantine des premières études; ils rappellent le ministère pastoral des évêques dont l'emblème le plus saillant est dans la crosse (houlette). Aussi est-ce bien là que commence l'inscription totale, coupée en deux fragments par le nœud.
- 3. Melanges..., Jre série, t. IV, p. 155, svv.; et 150, notes. Caractéristiques des SS., p. 301 (s. Patrice). Sicardi, Mitrale, lib. II, cap. V.

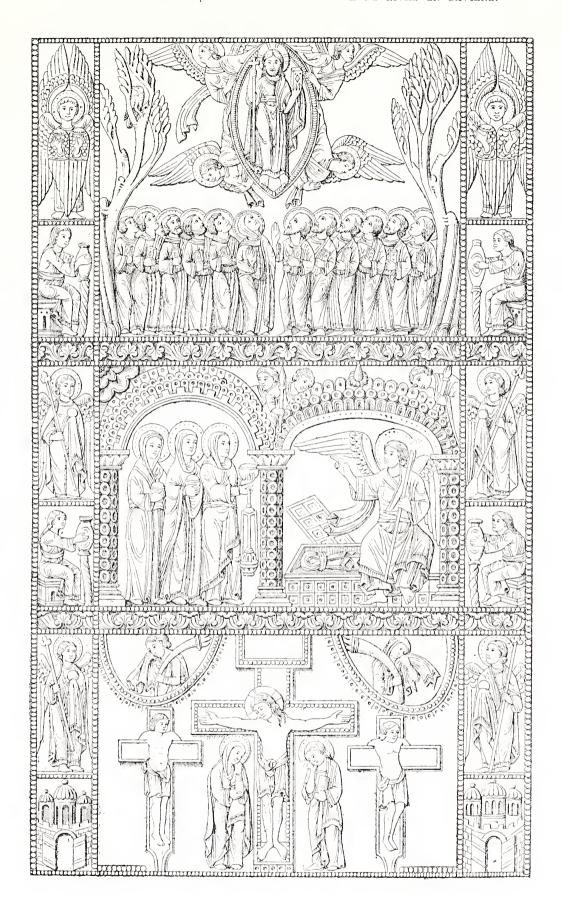

en outre, si, comme chez nous, les bibliothèques et musées d'Allemagne changent leurs classifications de temps à autre; de manière qu'il faille se procurer un nouveau catalogue pour s'y reconnaître. Afin de ne pas trop dépayser les recherches aujourd'hui, disons que cela fut copié vers 1844.

Pour ne pas réduire malencontreusement la partie principale de cette couverture d'un manuscrit, je ne me suis point occupé d'une bordure en sept morceaux, qui ne semblaient pas contemporains des scènes principales et n'avaient aucune valeur véritable comme représentation édifiante <sup>1</sup>. A mon avis, ce semble être pièces rapportées pour remplir un espace plus considérable que n'en pouvaient couvrir les trois plaques dont je m'occupe aujourd'hui.

Quant aux trois bandes qui forment à Munich le centre de tout cet ensemble artificiel, elles ont assurément été faites pour se superposer l'une à l'autre, telles que nous les voyons assemblées; et pour être considérées successivement, de bas en haut, à la façon de presque toutes les verrières du moyen âge.

Nous y avons, suivant cet ordre: la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sa Résurrection et son Ascension; trois mystères dont l'Églisc répète chaque jour le souvenir au moins deux fois dans les formules de la messe <sup>2</sup>. Si le livre était un évangéliaire, comme on peut le supposer, rappelons-nous que ce volume était porté solennellement autour du chœur après le chant de l'Évangile, pour être baisé par tout le clergé. Il était donc parfaitement raisonnable et chrétien que les lèvres des chanoines ou chapelains présents à l'office s'appuyassent sur la représentation de ces grands mystères, qui couronnent l'œuvre de la Rédemption.

#### 1. CALVAIRE.

Comme l'occasion ne m'a pas manqué précédemment, et pourra se retrouver encore, d'exposer en détail ces grands faits évangéliques, parlons d'abord de circonstances moins claires qui accompagent le tout dans une succession où l'on peut imaginer quelque chose de plus ou moins énigmatique. A côté du Calvaire, outre le soleil à droite et la lune à gauche, on aperçoit deux archanges dans la bordure immédiate <sup>3</sup>. C'est ce que l'on peut retrouver au-dessus du beau crucifix de Tongres qui a paru dans la première série de ces Mélanges <sup>4</sup>. L'ivoire de Bamberg, copié à Munich aussi, en présente trois sous la main divine <sup>5</sup>; et une autre plaque du cabinet de M. Carrand <sup>6</sup> nous en montrait quatre qui s'empressent de venir assister à la réconciliation du Ciel et de la Terre <sup>7</sup>. Sous leurs pieds, dans notre page, se voient deux villes, dont les portes sont ouvertes à deux battants. Ceux qui ont quelque habitude des vieilles mosaïques et des commentaires publiés à ce sujet par

- 1. On comprendra donc que la reproduction donnée ici n'est pas de la main du dessinateur primitif. Aussi, le trait n'aura-t-il pas la fermeté habituelle des gravures qu'il avait exécutées lui-même, et plus d'une tête y prend des airs enfantins ou sentimentaux que n'avait pas le modèle. En somme, pourtant, cela vaut bien d'autres copies que l'on donne chaque jour. Mais:
  - Quand on n'a ce que l'on aime
     11 faut aimer ce que l'on a. »
- 2. Après l'offertoire: « Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu-Christi Domini nostri, etc. ».
   Après la consécration: « Unde et memores, Domine... ejusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beatæ passionis.

necnon et ab inferis resurrectionis, sed et in cælos gloriosæ ascensionis, etc. ».

C'est aussi sur quoi insiste saint Pierre quand il demande qu'on remplace Judas, pour compléter le collége apostolique (Act. 1, 21, sq.). Il lui faut un témoin qui ait suivi la carrière publique du Sauveur jusqu'à l'Ascension.

- 3. Comme j'ai retranché dans cette gravure la bordure qui me semblait adventice, il ne sera plus question désormais que de celle qui est conservée ici près des trois grandes scènes évangéliques.
  - 4. T. II, pl. VI.
  - 5. Ibidem, pl. IV.
  - 6. Ibidem, pl. VII.
  - 7. Cf. supra, t. I, pl. I; et p. 20.

les hommes habiles du xvii siècle (dont nous ne sommes que les héritiers indignes) reconnaîtront là Jérusalem et Béthléem, types de la Synagogue et de l'Église (Cf. supra, p. 3). J'ai plus d'une fois reneontré l'heureuse fortune de développer ees beaux types à l'oceasion de monuments plus modernes, et je ne dis pas que je n'y reviendrai point. Mais il ne faut pas laisser eroire que tout cela soit absolument neuf; renvoyons done pour aujourd'hui à ee qu'en disaient nos Mélanges<sup>1</sup>. La forme que nous avons à étudier appartient eneore à une époque où les artistes ecclésiastiques n'accentuaient pas amèrement la séparation des juifs qui refusèrent l'Évangile. Béthléem, à droite du Crueifix, rappelait la venue des rois Mages, qui annonea tout d'abord la conversion des Gentils; Jérusalem, à gauche, nous fait souvenir que Notre-Seigneur se borna presque entièrement au peuple d'Israël (Matth. XV, 24); et que l'Église fut fondée avant tout sur des fils d'Abraham. Dans le sentiment premier qui présidait aux représentations de ces deux sources du christianisme, on aperçoit l'intention de glorifier l'union des païens avec les disciples de Moïse (Eph. II, 14; etc., etc.). C'est pourquoi les portes ouvertes laissent voir çà et là des agneaux ou brebis qui en sortent pour aller se réunir autour du Fils de Dieu inearné. Dans les petits eompartiments accessoires que notre seulpteur se réservait pour accompagner ses trois grandes seènes, nous le verrons se réduire à des abréviations fréquentes; mais ses leçons n'ont pas moins de valeur, si l'on veut en percer le sens profond. Pour un monument de dimension naturellement petite, il n'avait pas à compter sur un nombre illimité de spectateurs; il lui suffisait donc d'être eompris par les moines ou chanoines qui avaient à baiser la converture de ce livre, ou à l'examiner de près dans une saeristie. Ceux-là n'avaient pas besoin de grandes explications pour tout saisir, au moyen du symbolisme eeelésiastique que tous les gens d'Église connaissaient passablement.

Les croix, eomme presque toujours avant le xm° siècle, supposent que chacun des pieds du mourant était fixé par un clou; et, pour Notre-Seigneur, on n'a pas omis de les faire poser sur une forte planchette (suppedaneum), selon l'antique usage<sup>2</sup>.

Du solcil et de la lune, comme de la sainte Vierge et de saint Jean, il en a été parlé à plusieurs reprises au sujet du Calvaire. Disons pourtant que la *Notre-Dame* de Saint-Maur des Fossés, quand on l'étudie de près, laisse voir ee geste d'afflietion, de méditation, etc., qui eonsiste à soutenir le menton par une main élevée jusqu'à l'épaule <sup>3</sup>. L'antiquité montre souvent une attitude semblable en cas analogues, pour des personnages profanes; et l'art chrétien lui avait emprunté ee langage, comme il a hérité d'elle bien d'autres coutumes dont on ne fait pas assez ressortir la transmission. Les deux larrons sont bien reconnaissables à la direction de leurs yeux. Celui de droite <sup>4</sup> adresse ses regards au Sau-

<sup>1.</sup> I<sup>re</sup> série, t. II, p. 50-59; et III<sup>e</sup> série, t. I, p. 18; 101. On y verra le souvenir de travaux antérieurs, et des recherches que groupaient nos études sur les vitraux de Bourges.

<sup>2.</sup> Cf. Melanges..., Ire série, t. 1, p. 227. Dans ce mémoire aussi, on pourra voir bien d'autres détails sur les croix et les anciens crucifix, dont je ne veux pas répéter abusivement l'explication. Tel s'est pourtant occupé depuis lors à étudier ce grand sujet, qui n'a pas pris la peine de se renseigner suffisamment; et qui aurait pu trouver la des recherches toutes faites, ou fondement à plus d'érudition utile pour faire avancer l'œuvre, au lieu de la reporter en arrière; car si je u'ai pas prétendu dire le dernier mot, je me figurais aussi avoir fait quelques pas en avant. Sans quoi, besogne intéressante pour le public! que de voir tout simplement

reprendre, ou même fausser, les pistes antérieures. Sauf exercice d'apprenti, on ne revient sur les foulées déjà vues par d'autres, que pour constater tout de bon ou rectifier leur rapport.

<sup>3.</sup> M. le curé de Saint-Sulpice en a publié une petite gravure, en retraçant l'histoire sommaire des pèlerinages français à la Sainte Vierge; mais je doute que, dans son peu de préoccupation pour les vieilles choses d'art, il ait fait observer ce geste caractéristique. Pour moi, il ne semble pas douteux que cette statue en bois ne provienne de quelque calvaire contemporain de Philippe-Auguste, pour le moins, et dont un vestige se sera conservé dans l'ancienne abbaye de Saint-Maur près Paris.

<sup>4.</sup> Caractéristiques des Saints, p. 33, 111, 282, 283.

veur mourant, comme lui disant : « Seigneur, souvenez-vous de moi dans votre royaume; » tandis que l'autre détourne la tête pour marquer son impénitence. Il n'est pas rare que ces deux compagnons de Notre-Seigneur sur le Calvaire soient peints comme crucifiés autrement que lui. Parfois la forme de leur gibet diffère de celui sur lequel expire le Rédempteur. On les voit aussi liés avec des cordes, et cette fois leurs mains sont rejetées en arrière par dessus la traverse du poteau. Peut-être suppose-t-on qu'elles sont clouées sur le dos de la tige verticale.

## 2. Résurrection.

La seène supérieure est consacrée à la visite du Sépulcre par les trois Maries (Luc. XXIII, 54-56; XXIV, 4-44. — Joann. XX, 4). Toutes portent des vases de parfums qu'elles veulent employer à l'embaumement du cadavre; mais la plus voisine du tombeau, Madeleine apparemment, tient en outre un encensoir. Cette circonstance curieuse n'est pas rare dans les monuments byzantins et dans les peintures ou sculptures latines de l'époque où notre Occident s'inspirait volontiers des modèles orientaux <sup>1</sup>. L'ange qui les accueille et leur parle <sup>2</sup> est armé de cette hampe qui rappelle la baguette des hérauts comme signe d'ambassade, et nous la retrouvons quatre autres fois dans la bordure de nos ivoires. Les peintres de l'Orient chrétien n'y manquent presque jamais, et les archanges principaux la remplacent çà et là par une espèce de Labarum <sup>3</sup>. Près de la tombe se dresse le couvercle renversé, et dans l'intérieur on aperçoit les linceuls pliés ou noués d'une façon quasi traditionnelle qui se rencontre à divers endroits <sup>4</sup>.

Au-dessus de la petite voûte ornée qui semble couvrir la grotte du tombeau, deux soldats paraissent considérer ee qui se passe, ou désespérés de la garde qui leur avait été confiée. Dans l'autre coin de l'extrados un personnage qui tient une torche me semble indiquer ce mot de l'évangéliste (Luc. XXIV, 1): « de très-grand matin. » Mais saint Marc (XVI, 2) dit que le soleil s'était levé déjà <sup>5</sup>.

Là encore nous avons deux anges ou archanges, comme à la scène inférieure, et on les dirait venus pour assister au triomphe de Celui qui a terrassé la mort, tout en subissant ses atteintes <sup>6</sup>. Ce pourrait être un souvenir du langage de saint Paul (Hebr. II 6): « Lorsque Dieu introduit son Fils pour la seconde fois dans le monde, il dit : Que tous les anges l'adorent. » Sous ces deux esprits célestes se voient deux personnages assis et renversant

- 1. *Ibidem*, p. 164, 467, etc. Nous reverrons cela bientôt dans une miniature carlovingienne.
- 2. Je me garde bien de dire qu'il les bénit, parce que j'ai montré plus d'une fois qu'ici encore, nous avons un geste antique, indiquant celui qui prend la parole. Cf. Mélanges, l'e série, t. I, p. 214; etc.; et IIIe série, t. I, p. 81, sv.
- 3. Cf. Caractéristiques des SS., p. 32. La gravure qu'on y verra provient du ms. de Jérusalem auquel servaient de couvertures les deux plaques expliquées précédemment (p. 1-14).

Deux anges portant pour insignes ces baguettes surmontées d'une petite boule, font partie de la miniature où j'ai montré Charles le Chauve sur son trône; Supra, t. 1, pl. VI.

- 4. Cf. Caractéristiques des Saints, p. 467; etc. Mélanges d'Archéologie, 1<sup>re</sup> série, t. II, pl. VIII.
- 3. Voici les textes évangéliques, où l'on pourrait indiquer des *Antinomies*, comme parlent les théologiens. Matth. XXVIII,

2-6: « Ecce terræ motus factus est magnus. Angelus enim Domini descendit de cælo; et accedens revolvit lapidem, etc. »—Marc. XVI, 2-6: « Valde mane... veniunt ad monumentum, orto jam sole.... Et respicientes viderunt revolutum lapidem, etc. ». — Luc. XXIV, 1-9: « Valde diluculo venerunt ad monumentum, portantes quæ paraverant aromata; et invenerunt lapidem revolutum, etc. ». — Joann. XX, 1-9: « Maria Magdalene venit mane, quum adhuc tenebræ essent, etc. « Notre *Phæbus* serait donc l'astre du jour qui commence à poindre sur l'horizon. Cf. *Mélanges...*, A, t. 1, p. 220, svv.; et t. II, p. 47-50. — *Ibid.*, t. 1, p. 41.

Ce que les évangélistes disent de la pierre qui fermait l'entrée, nos artistes du moyen âge le prennent habituellement pour dalle qui couvrait le sépulcre.

6. Cf. I<sup>er</sup> volume de cette III<sup>e</sup> série, pl. 1; et p. 16, svv. — *Item*, I<sup>re</sup> série, t. 1, p. 212-220.

chacun une espèce d'urne dont le contenu liquide se répand sur la terre. Leurs longues chevelures annoncent des femmes, et nous trouvons le même type à droite et à gauche de la scène supérieure. On sait de reste que l'art ancien personnifiait les sources par des nymphes; et il ne semble pas douteux que notre sculpteur ait prétendu remémorer ainsi les quatre fleuves du paradis terrestre, qui ont été maintes fois pris pour symboles des quatre évangélistes. Ces derniers ont épanché sur l'univers la doctrine apportée par le Fils de Dieu, et maint écrivain ecclésiastique y fait allusion 1. Il était trop juste qu'on les représentât comme témoins ou historiens de la glorification qui couronne le Calvaire, et j'ai fait observer tout récemment que l'apostolat semblait exiger des hommes qui pussent attester la vie publique de Notre-Seigneur jusqu'à son Ascension.

Un petit bas-relief sur ivoire, copié dans le musée de Dôle, va nous fournir l'occasion d'étudicr



une autre forme donnée au Saint-Sépulcre par nos pères. Sur l'édifice, une sorte de coupole conoïde semble flanquée de quatre tourelles basses couvertes à peu près comme le grand toit central. Je ne tiens pas à voir dans cette disposition un souvenir des églises byzantines, souvent cubiques, ou peu s'en faut, et surmontées de cinq dômes; les petites tourelles que nous apercevons ici se retrouvent fréquemment dans nos œuvres architecturales du xue siècle, surtout pour former ces dais qui couronnent les grandes statues de saints dans les portails. Quatre soldats ont l'air de bivouaquer ou plutôt de dormir, curiosité dont j'ai rendu jadis raison à propos de la I<sup>re</sup> planche des *Vitraux de Bourges* (§ 46, p. 83, note 3). Les saintes femmes sont au nombre de quatre, et ce qu'on voit de leurs vases à parfums rappelle des formes très-usitées encore dans les ménages il y a cinquante ou soixante ans. Cela se nommait ourceau, quand il y avait un petit bec et une panse un peu ample; etc., etc.

En somme, je n'ai pas prétendu offrir mon petit ivoire franc-comtois comme beau, mais comme curieux ni plus ni moins.

<sup>1.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 324, sv. — AA. SS. Jun., t. VII, p. 141-147. — Molan. Hist. SS. imaginum (ed. Paquot), III, 15. — Annales archéologiques, t. XXVII, p. 336, sv.; et pl. correspondante. — Mélanges, III° série, t. I, p. 39.

Je n'appuie ni ne contredis ceux qui veulent ainsi établir le paradis terrestre dans la région caucasienne, d'où partent en diverses directions le Tigre, l'Euphrate, l'Araxe arménien et l'Halys.

#### 3. Ascension.

On reconnaît sans peine que la plaque supérieure veut nous montrer l'instant où Notre-Seigneur va disparaître aux yeux de ses disciples et aller s'asseoir à la droite du Père éternel. Pour moins de difficultés dans la perspective, l'artiste se borne à douze spectateurs; et la très-sainte Vierge est bien reconnaissable en tête du groupe de droite, sous les pieds de son Fils que les anges emportent vers la nue<sup>1</sup>. Tous les autres personnages terrestres ont les pieds nus, comme apôtres (Cf. Rom. X, 45; Matth. X, 40; Luc. X, 4). Leur nombre ici avait l'avantage de faire symétric complète, avec l'adjonction trop naturelle de la Mère de Dieu; et puis c'était une allusion historique à l'apostasie de Judas, qui ne fut remplacé qu'après l'Ascension de Notre-Seigneur. Au fond, rien ne dit dans les livres saints que les seuls apôtres et la très-sainte Vierge fussent présents à ce grand spectaele; il semble plutôt que les assistants étaient fort nombreux.

Quant aux quatre anges qui soutiennent l'auréole dans laquelle s'enlève Notre-Seigneur vers son trône éternel, cela se retrouve sur bien des monuments <sup>2</sup>. Les deux esprits célestes qui s'inclinent vers les apôtres ont l'air de faire allusion au livre des Actes (I, 40, sq.): « Comme ils le considéraient allant au ciel, deux hommes vêtus de blane leur dirent : Galiléens, que faites-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui vient de vous être enlevé reviendra de même, etc. » Cependant, si ce n'était l'attitude de ces deux anges placés au bas de l'Amande, on pourrait attribuer le rôle que je leur prête à ces deux séraphins ou chérubins qui surmontent les évangélistes (à l'urne épanchée) dans cette même plaque. Leurs six ailes, assez singulièrement agencées, en sorte que les deux mains s'en dégagent comme par un trou fait exprès, ne sont pas chose qui doive surprendre des gens un peu familiarisés avee le moyen àge. Les verrières et statues de Chartres suffiraient à faire reconnaître que nos vieux artistes cherchaient une façon de différencier pour le mieux les divers chœurs de la cour céleste <sup>3</sup>. Mais comme cette représentation semble vouloir indiquer des anges du plus haut degré, je ne m'opposerais nullement à qui voudrait y voir un signe de l'accueil préparé à Notre-Seigneur lorsqu'il va porter notre humanité sur le trône divin.

Deux arbres de part et d'autre pourraient sembler ici un simple ornement habituel à nos miniatures et bas-reliefs de ces âges quand on y voulait animer une seène de campagne <sup>4</sup>. Mais un oiscau qui se joue entre les branches, à gauche du spectateur, pourrait bien ne pas faire simple remplissage. Les portes de bronze à la cathédrale d'Hildesheim ont précisément le même accessoire dans l'Ascension. N'y a-t-on pas prétendu rappeler le paradis terrestre, avec ses plantes et animaux? Nous aurions donc ici le paradis éternel rouvert à l'homme régénéré qui voudra suivre Jésus-Christ <sup>5</sup>; surtout si les oiseaux marquent les

<sup>1.</sup> On la reconnaît aisément, non-seulement au voile qui couvre sa tête, mais à l'absence de livre. Tous les autres, comme devant disséminer la doctrine de Jésus-Christ dans l'univers, portent cet insigne de prédication et de l'enseignement qu'ils doivent répandre (Accord de l'Ancien et du Nouveau Testament). C'était aussi le motif qui faisait donner un livre à saint Jean sur le Calvaire, parce qu'il se présente positivement comme témoin de la mort du Sauveur (Joann. XIX. 35).

<sup>2.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 28, sv.; et 794, sv. Etc.

<sup>3.</sup> J'en ai dit un mot dans les Caractéristiques des SS.,

p. 25, sv.; mais dans la cathédrale de Chartres on en verrait bien d'autres, soit pour la sculpture (au portail du sud), soit pour les vitraux les plus anciens.

<sup>4.</sup> D'ailleurs, n'aurait-on pas prétendu mieux désigner de la sorte au spectateur le mont des Oliviers? En quoi l'on n'aura pas été plus soigneux de couleur locale que nos trouvères du Nord qui font pousser un olivier touffu devant le palais des Carlovingiens à Laon. Je soupçonne fort notre sculpteur sur ivoire de n'être pas né au pays où l'olivier fait merveille (tout laid que soit cet arbre, poésic à part).

<sup>5.</sup> Præfat. in ascens. Domini: « ... ipsis cernentibus est ele-

âmes justes, comme bien souvent dans la symbolique chrétienne. Mais rien n'exige que j'insiste sur cette curiosité secondaire à propos d'un détail dont la signification est discutable.

Quant à la eroix que Jésus-Christ semble emporter dans le ciel, ce peut bien être un souvenir des paroles dites alors aux apôtres: « Il reviendra de la même façon. » Le dernier jugement se trouve indiqué par là ¹. D'ailleurs, si bien des gens n'avaient une peur enfantine des citations, surtout lorsqu'elles sont empruntées aux Pères grees (et les typographes ne m'y encouragent pas non plus), j'aurais belle opportunité de eiter saint Ambroise ² donnant la Croix eomme porte ou clef du Paradis; saint Chrysostome, qui en fait l'instrument du triomphe de Notre-Seigneur à son retour solennel sur la fin des temps; saint Cyrille, d'Alexandrie ³; saint Ephrem ⁴ et le Bréviaire romain, dans l'office de la Sainte-Croix. Aussi bien, je n'ai pas épargné ces témoignages de la tradition chrétienne, dans l'explication des vitraux de Bourges, surtout à propos du bon Samaritain et du cycle des deux Adams ⁵.

## VII. — CORS OU TROMPES DE CHASSE.

On sait de reste que les grands scigneurs du moyen âge se servaient de cor ou de trompe comme moyen de signaux : soit en guerre, soit en ehasse, soit même au logis pour rassembler leur monde. Au lieu de eloche dans les manoirs, on cornait l'eau, afin d'appeler convives et serviteurs au repas. C'est que les fourchettes n'ayant guère eours, chacun avait à jouer des mains, eomme les Arabes d'aujourd'hui, pour tirer parti du plat commun. Il importait donc beaucoup qu'on lavât ses mains avant de se mettre à table et au sortir de la salle à manger. Quant aux batailles, qui est-ce qui n'aura pas entendu parler du eor de Roland à Roncevaux? Pour les veneurs dispersés au loin par la poursuite du gibier, on me permettra de ne pas admettre que la trompe y puisse faire question à débattre, pas plus que pour convier les paladins à la joute.

Il se peut même que des eors ou trompettes quelconques aient parfois servi à convoquer les fidèles pour l'office divin; de même que dans les villages à prairies communales le vacher sonne du cornet en terre euite pour qu'on ouvre la porte aux bestiaux. Le fait est que des *cornua* donnés aux églises paraissent dans plusieurs inventaires et sont peints parmi les anciennes miniatures <sup>6</sup>, comme suspendus dans le lieu saint (p. 36, fig. A), mais les recher-

vatus in cælum, ut nos divinitatis suæ tribueret esse participes. » — Honor. Augustodun., Specul. eccles., in ascens. D.:

« ... eum carne nostra ad Patrem volavit

Et perpetuam salutem omnibus fidelibus donavit.

Le même Honorius, dans son sermon sur l'Invention de la Sainte Croix, dit que le nouveau paradis est l'Église. Nous verrons prochainement cette pensée des docteurs rappelée par des peintures du moyen âge. Or e'est avant de monter au ciel, que Notre-Seigneur dit aux apòtres: « Prèchez à toute créature.»

- 1. Cf. Matth. XXIV, 30: « Tune parebit signum Filii hominis in cælo ».
  - 2. In titul. ps. XXXV (ed. BB.), t. I, p. 766.
  - 3. Glaphyr., in Numer. (ed. Aubert, t. 1, P. II, p. 390, etc.).
  - 4. P. Syriac., t. II, p. 419 (in Natal. Dom., serm. VI).
- 5. Voir encore ce que j'en disais dans le ler volume de cette série des *Mélanges*, sur le reliquaire de Tongres; p. 92, svv.

6. Cf. Paciaudi, *De cultu s. Joann. Baptist.*, p. 253, sq. — Mélanges d'archéologie, *I<sup>re</sup> série*, t. III, p. 18, 17. — Du Cange, v. *Cornu*.

Mais des vases sacrés ou autres objets d'ivoire se voient souvent dans les inventaires de sacristie ou dans les donations faites à des églises. Lorsque les biens de Raymond, évêque d'Ilerda, sont estimés après sa mort en 1327 (ap. Villanueva, Viage litterario, t. XVII, p. 248-231), on y signale, « unum pectinem eburneum,... unam pixidem eburneam munitam de argento ». Saint Rosinde (Rudesindus) donne à un monastère (Celanuova) einq calices dont un en ivoire ainsi que sa patène; et parmi des objets relatifs au service de table, on voit une dent d'éléphant, et des cornes de buffle ce semble. Cf. Yepes, Orden de S. Benito, t. V, p. 424: « Ministeria Eeclesiæ... quatuor (calices) auratos, subminore [m] quintum de Almafil eum sua patena... Concedinus etiam soparia[s] exauratas cum coopertoriis duas.... dente elephantino, et soparias bobalinas duas, etc. »

ehes de Du Cange font voir qu'on s'en servait parfois eomme de burettes et de boîtes pour renfermer des reliques. Ces reliquaires, étranges pour nous, provenaient apparemment de



legs dus à des seigneurs qui ne voulaient pas laisser vendre des pièces de mobilier dont ils avaient eux-mêmes payé de gros prix. Les trésors d'abbayes et de eathédrales devenaient ainsi à la longue de vrais mu-



sées qui nous ont eonservé réellement des objets d'art préeieux. Cela s'est reneontré tout partieulièrement pour les pierres orientales gravées et pour les ivoires, dont la matière ne se prêtait pas aux changements de goût 1.

Chez les nations du nord, eomme dans l'antiquité, des eornes naturelles ou artificielles servaient aussi à boire, et ees vases de festins ont également pris le chemin du sanctuaire en mainte occasion. Quant aux trompes, elles n'étaient pas toujours de haute valeur. Le nom de eor avait bien dù leur être donné primitivement, à raison des eornes d'auroehs, de grands bœufs ou de buffles, et la dénomination persista lors même qu'on employa le métal <sup>2</sup> on même l'ivoire. Dans ce dernier eas, nos pères avaient imaginé un eompromis par le mot cor d'oliphant; e'est-à-dire une trompette en forme de eorne, mais exéeutée avee la dent d'un éléphant.

Si eet instrument de musique ne prêtait pas beaueoup à la mélodie, e'était du moins l'insigne d'un rang élevé dans le monde, ear on ne devait pas se proeurer pareil bijou sans débourser. Je pense qu'en monnaie aetuelle on aurait eu à payer quelque chose eomme mille franes.

Quoi qu'il en soit de nombreux eors d'oliphant qui existent dans les eollections, tenons-nous-en surtout à eeux qui sont déeorés de sujets chrétiens. Celui par lequel je débute (fig. B, C, etc.) manque de toute indication dans les papiers du P. Martin, mais j'ai lieu de croire qu'il l'avait copié durant un séjour assez long qu'il fit dans la ville d'Angers. Il se félicitait, à son retour, de l'aecueil obligeant qui lui avait ouvert plusieurs eollections remarquables, dont quelques-unes peut-être sont déjà dispersées aujourd'hui.

La gravure B donne le eor tout entier sous une de ses faces. Les suivantes (C et D) développent deux à deux les anneaux presque eylindriques qui vont en croissant de diamètre depuis l'embouehure jusqu'au pavillon. Un *Bon Pasteur* de seulpture assez naïve (grav. C, p. 37) est le seul emblème biblique qui frappe les yeux, et je ne vois pas de motifs pour supposer

<sup>1.</sup> Cf. Mélanges, Ire série, t. II, p. 39, svv. On en pourrait citer maint exemple.

<sup>2.</sup> Cf. Abrahamson (ed. P.-E. Müller), Goldnem Hærner (Kopenhagen, 1806). — Du Cange,  $l.\ c.$ 

que cette sculpture soit postérieure à l'exécution des scènes forestières qui couvrent presque toute la trompe '. Je ne m'oppose aucunement à ce que cette association devienne



t. L'âge et la contrée de cette décoration ne me semblent pas faciles à préciser. Nous avons des travaux remarquables sur l'histoire du commerce et du travail de la soie, mais existe-t-il quelque chose d'analogue sur l'ivoire? Ceux qui l'avaient de première main s'efforcèrent sans doute, autant,

que possible, de cumuler les gains d'une certaine mise en œuvre avec cenx qu'ils faisaient sur la matière brute. On s'expliquerait ainsi l'aspect oriental et baroque de plusieurs sculptures en ivoire; mais il y a lieu de conjecturer aussi que Syriens et Grecs, Latins même peut-ètre, prirent soin d'y pour quelqu'un le prétexte de symboliser toutes les rencontres de bêtes et de gens qui se développent ici; ce que j'y puis voir en faisant preuve de bonne volonté, c'est que la charité



de Jésus-Christ se dévouant pour ses ouailles (Joann. X, 1-18; Luc. XV, 1-32; etc.) est mise en opposition avec les embûches qu'hommes et animaux se dressent à plaisir, ou

mans pour se faire payer un soi-disant art des pays loin- ruses, que sont tours de vieille guerre.

mettre quelque empreinte asiatique imitée des tissus musul- tains qui était inappréciable. Notre siècle n'a pas inventé ces

dans lesquelles ils se précipitent aveuglément. Presque rien ne nous obligeant à pousser la moralisation plus avant, ce pourrait être labeur gratuit et fausse route que de chercher au-delà.

Nous serons ainsi autorisés à ne donner qu'une description rapide des figures qui paraissent avoir été introduites à pur titre d'ornementation animée (le moyen-âge aurait pu dire historiation).

Done, tout près du Bon Pasteur, dans la zone d'en bas (p. 37), nous avons deux eygnes qui folâtrent <sup>1</sup> sans supposer qu'on les surveille. De fait, une eabane de feuillages abrite l'homme qui les guette, et, dès qu'ils se sont quittés <sup>2</sup>, un ehien saisit le mâle à la gorge.

La bande supérieure montre de gros limiers poursuivant une sorte de daine qui paraît se moquer d'eux, quoique sa queue soit déjà saisie. Les chiens d'ailleurs n'ont pas toujours beau jeu, ear l'un d'eux, qui semble sûr de son fait, a les reins brisés par l'une des bêtes qu'il eroit mises en fuite.

A la gravure D (p. 38), ee sont les animaux sauvages tout seuls. Je persiste à les énumérer de droite à gauehe, puisque le Bon Pasteur nous a servi de point de départ et que l'Éeriture des Orientaux doit les aeeoutumer à suivre eette marehe.

Nous avons d'abord un aigle ou oiseau de proie queleonque, qui plonge son bee dans le flane d'un grand quadrupède. Celui-ei ne semble pas plus s'en mettre en peine que les buffles du travail qu'exéeute le pique-bœuf sur leur dos.

Au milieu, deux espèces de chimères font mine de s'entretenir assez amicalement, quoique avec un petit air de défiance. Vient ensuite un sphinx femelle et cornu, dont la queue terminée en serpent se roule autour du cou, comme pour l'étrangler. Cela n'existe pas en histoire naturelle; mais la peinture, ornementale surtout, peut se réclamer d'Horace disant:

« Pictoribus atque poetis « Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas. »

C'est ainsi eneore que dans notre oliphant, et dans bien des ehapiteaux historiés, la bouehe des bêtes laisse souvent sortir des feuilles ou des fruits qu'on ne se serait pas attendu à eueillir sur pareille tige. Les queues aussi se terminent plusieurs fois par de semblables appendiees.

Plus haut, e'est décidément un aigle qui s'est abattu sur un lièvre ou une petite gazelle. Un autre petit quadrupède s'est réfugié dans la hutte où il se eroit à l'abri contre cette attaque redoutable. Peut-être aussi est-ee lui qui a été tiré de sa cachette par le grand rapace ailé.

Le centre nous montre quelque chose comme ce souvenir des Pyrées Mazdéens dont la forme varie beaucoup sur les broderies, tissus ou seulptures de la Perse antique ou sassanide 3, et qui plus tard deviennent un vague souvenir dont la forme s'efface.

1. Vincent de Beauvais (Specul. naturale, libr. XVI, cap. 50; Duac. t. I, p. 1186) dit des cygnes : « Blandiuntur sibi invicem mas et femina et alternatim capita cum suis... collis inflectunt, velut amplexandi gratia. » Il déclare emprunter le dire du livre De natura rerum; et c'est aussi la source dont se réclame l'insipide compilateur de moralités dont il est question dous le Spicilége de Solesme (t. II, p. 500). Seulement le texte, soit par étourderie du symboliste lui-même, soit par l'ennui qu'il causait à ses copistes, aurait besoin d'être rectifié sur celui du Speculum naturale: sans qu'il faille remonter pour cela jusqu'à Varron qui intervient assez inopiné-

ment dans les notes sur ce collecteur de formules spirituelles.

- 2. Je continue à prendre pour guide Vincent de Beauvais dans le même chapitre; quoique le grand oiseau étranglé par un chien n'ait pas absolument les caractères zoologiques du cygne. Mais tous les artistes ne sont pas assujettis à prendre patente d'agrégés ès sciences naturelles; un peu de licences leur permet, au contraire, de varier leurs sujets décoratifs.
- 3. Voir le tome précédent, p. 209, 317; 320, sv.; et autres exemples indiqués à ces occasions. Tantôt le pyrée prend tout l'aspect d'un autel, d'un bûcher même; tantôt c'est une

C'est ensuite un chameau caparaçonné, dont le dos est surmonté d'un bouquet. Mais dans un autre cor que le P. Martin avait vu en Anjou et que nous ne publions point, ce



même animal est conduit par un homme tout nu qui le mène au moyen d'une corde aboutissant à l'anneau passé dans les narines.

coupe, ou même une plante en manière d'arbuste, etc. Les animaux qui s'en approchent sont oiseaux ou mammifères; et l'on est en droit souvent de se dire que le dessinateur ne savait pas lui-même bien au juste ce qu'il voulait représenter. Ne serait-ce pas aussi le serpent du Bestiaire, qui ne vient boire qu'après avoir dégorgé son venin? Cf. Supra C, t. I, p. 123; etc. On pourra disputer au sujet de certains détails, sans que je cesse d'avoir raison en gros. La bande E porte au centre une nouvelle modification du pyrée; et par-dessus e'est un petit chasseur poursuivant au galop de son cheval un énorme griffon sans ailes, qui se défend en lui lançant un reptile.

Tout le reste est partie ornemental, partie fantaisiste; et se comprend de soi-même, ou ne se comprend pas du tout. Vouloir expliquer toutes ces drôleries dont la provenance est fort mêlée, ce serait s'engager dans bien des eommentaires, où l'on friserait trop aisément le ridicule.

Pour la trompe que voiei, je ne suis pas sans quelque scrupule quand je la range parmi les ivoires. Le tracé du P. Martin la désigne eomme eonservée à Winchester, et un mot (bronze), écrit à côté, me laisse dans le doute si la garniture est en métal, ou si ce serait le tout par hasard. En somme, faute d'être un oliphant, e'en sera l'imitation.

Les figures qui entourent l'extrémité ne sont que quatre lions dressés (rampants, c'est-à-dire rapientes), séparés deux à deux par un évêque. Ils sont tournés tous vers la gauche; en sorte que l'évêque donne sa bénédiction à celui qui s'en va et n'oppose que la crosse à celui qui l'aborde du côté gauche.

Ce prélat tourne la volute de sa erosse en dedans. Libre donc aux liturgistes pointilleux de n'admettre notre personnage qu'à titre d'abbé. Cependant j'ai déjà montré, dans les *Caractéristiques des SS*. (p. 294-

296), que ee n'était pas un moyen de distinction bien sûr, et M. l'abbé Barraud l'avait dit avant moi dans les *Mélanges* (I<sup>re</sup> série, t. IV, p. 452). Il faisait même

observer que les miniateurs et sculpteurs anglais font particulièrement profession d'une grande liberté au sujet de cette prétendue

étiquette qu'on voudrait nous donner comme impérative ab antiquo. Lorsque je présentais divers plombs populaires ou même des secaux officiels à l'appui de mon doute sur la valeur ancienne d'une telle pragmatique, il ne m'eût pas été difficile d'en réunir bien d'autres preuves; mais les simples eitations ne frappent pas autant un lecteur que les monuments

<sup>1.</sup> Cf. Bock, Gesch. d. liturgisch. Gewænder., cap. V (p. 230, sv.).

<sup>2.</sup> Caractéristiques, 1. cit. On y pourra trouver bien des exemples de plus d'une sorte.

présentés tout de suite à ses regards. Or j'en rassemblais un nombre très-suffisant pour valoir preuve acceptable. Plusieurs lignes de renvois à des collections de difficile accès, auraient pu passer pour étalage d'érudition abusive, qui eût été moins persuasif que le témoignage de visu.

Que font ces prélats entre des lions? J'imagine, sans tout-à-fait l'affirmer, qu'ils sont là comme les évêques vivants qui siégeaient inter leones aux portails de leurs cathédrales afin d'écouter et de régler tout différend soumis à leur haute juridiction (même civile) par leurs ouailles1; et comme les morts de leur ordre, qu'on représentait foulant aux pieds deux lions, ou lion et dragon<sup>2</sup>. Manière d'exprimer qu'ils devaient affronter tout péril temporel pour l'honneur de Dieu et de son Église<sup>3</sup>, que leur récompense future et même l'estime des fidèles sur la terre étaient à ce prix. Ils succèdent à ceux qui ont reçu de Jésus-Christ cette mission (Matth. X, 16; Luc. X, 3): « Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. » Tel se montra le grand saint Basile auquel on a prêté ce mot devant le préfet du prétoire : « Pcutêtre n'avez-vous jamais eu affaire à un évêque. » J'aime micux néanmoins cette réponse un peu plus garantie par l'histoire4: « En toute autre chose nous sommes doux et pacifiques, nous sommes même très-humbles; c'est notre règle. Aussi, non-seulement contre un empereur, mais contre le dernier homme du peuple, nous ne redressons pas la tête. Lorsqu'il s'agit de Dieu, tout le reste ne nous est plus rien, nous n'avons que lui en vue. Alors feu, bêtes farouclies et ongles de fer nous sont objets d'ambition plutôt que de peur, etc. » Saint Ambroise aussi faisait dire à Théodose, dans la basilique de Constantinople : « J'ai appris à Milan ce que c'était qu'un évêque.»

L'Angleterre, où se conserve notre monument et pour laquelle il a été probablement exécuté, avait dans son histoire ecclésiastique de quoi recommander semblables exemples. Saint Anselme forcé de recevoir la dignité primatiale de Cantorbéry, sous le règne de Guillaume le Roux, disait aux grands du royaume 5: «Savez-vous bien ce que vous faites? Vous allez mettre ensemble sous le joug, pour une même charrue, un taureau fougueux et une pauvre vieille brebis, etc. » Il se trouva que la brebis ne fut pas si faible qu'elle le disait; mais la vigueur du saint homme n'était point raideur de caractère, comme toute sa vie le montre aussi bien que ces paroles. Saint Thomas de Cantorbéry en est un autre modèle, et, comme on a cité assez mal l'opinion que s'en formait un évêque normand (Arnoul de Lizieux), montrons que la saine partie de l'épiscopat regardait l'ancien chancelier d'Angleterre comme engagé dans la cause de Dieu 6.

- 4. Dès que les empereurs furent chrétiens, ils comprirent que l'épiscopat pouvait décharger les tribunaux de maint débat où la passion aurait des lors moins d'accès. Premier pas mémorable vers nos justices de paix modernes, sauf que le prononcé des évêques avait une plus grande puissance.
  - 2. Cf. tome précédent, p. 302, etc.
- 3. Le P. Suarez a fait remarquer que l'on peut se méprendre beaucoup sur les mots de saint Paul qui louent le désir d'arriver à l'épiscopat (l'Tim. III, 1). Alors, dit-il, c'était le chemin à peu près sûr de la persécution et du martyre, ce qui n'a pas toujours persisté après les siècles apostoliques.

Ce que j'en dis n'est pas pour le besoin qu'aurait notre époque d'une distinction si simple; car combien ne voyonsnous pas de mandements inauguraux où le nouveau pasteur déclare solennellement n'avoir point recherché la dignité épiscopale! Cela, du reste, ne peut trop se répéter pour l'édification des peuples. Ils ne savent pas assez que l'honneur y est bien compensé par la charge, et que c'est un de-

gré où la perfection est requise; si bien que des saints ont fait tout ce qui était possible pour s'y soustraire.

- 4. AA. SS. Jun., 1. II, p. 873, sqq.
- 5. Ibid. *April.*, t. II, p. 897.
- 6. En bon Normand, Arnoul recommande avec beaucoup de soin sur la fin de l'épitre, que l'on ne laisse pas arriver son opinion jusqu'aux oreilles du roi; vu que ce serait chose grave. Mais la lettre n'en vaut pas moins pour cela. (Cl. Arnulf. Lexov. Epist. 34; ed. Giles, p. 148-160): « Arbitrabantur aliqui ... opus vestrum de superbia, non de virtutis procedere veritate; etc. Porro jam processu temporis omnis est sublata dubietas .... Certum est hoc, et luce clarius apud omnes existit, minoris reputasse vos divitias quasibbet et perceptæ fastigium dignitatis, quam justitiam quæ ex Deo est et gloriam ecclesiasticæ libertatis.... Sanctitas vestra debitum episcopalis officii recognoscens maluit interim sequestrare potentiam, facultates exponere, ipsamque personam quibuslibet injuriis offerre. Evangelicum siquidem illud fi-

Quel pouvait être l'usage de cette trompe (p. 41)? Les gens de Winehester ont plus de moyens que moi pour le déterminer. Rapportons-nous-en aux matériaux qu'ils peuvent avoir

sous la main, et que je ne puis mettre en œuvre. Mais je ne voudrais pas répondre qu'elle n'ait jamais servi aux ehasses de quelque dignitaire eeelésiastique, malgré le symbolisme qui peut s'y rattacher dans l'intention plus ou moins explicite du seulpteur ou modeleur.

Voiei qui est plus orné que le eor de Winehester et plus ecclésiastique en apparence. Le P. Martin avait copié eet oliphant à Metz, dans le cabinet de M. Colchen, dont la collection un peu mêlée est venue s'éparpiller à Paris, après la vente publique faite en 1867.

Je n'ai vu l'original qu'alors, pendant quelques minutes, à la rue Le Pelletier, sans avoir jamais lu, avant ni depuis, le eatalogue dressé pour les enehères. Ce qu'il m'en reste de souvenir, c'est qu'il doit être antérieur à 1150, et qu'il peut même être œuvre du xi° sièele, si ee n'est plus vieux eneore. Cependant nous sommes bien peu renseignés sur les éeoles de tailleurs d'ivoire, et quelque seulpteur isolé pourra s'être permis de ne pas emboîter le pas derrière ses eontemporains. L'ornementation habile, même bien fouillée (ee qui n'est point le eas iei), ne marehe pas toujours avee des figures humaines de valeur égale, et le pays de l'artiste doit être pris en eonsidération.

Or, nul renseignement d'origine ne peut servir de guide à mon appréeiation, outre que je ne prétends pas au titre d'expert où la légitimité devient tous les jours

deli memoria retinetis, summi Pastoris doctrina proditum et firmatum exemplo, quod pro ovibus et fratribus nostris debeamus animas ponere, non de ipsorum detrimentis detestabilem lucri materiam comparare.... Verum tergiversantibus, imo prævaricantibus universis, ad standum ex adverso et opponendum se murum pro domo Israel, virtutis vestræ magnificentia sola relicta est; quæ redemptam semel sanguine Christi, suo iterum sanguine redimat libertatem; etc.

« Et causæ quidem justitia manifesta est, quoniam pro Ecclesiæ Dei libertate contenditis, quam ille semel in cruce liberator evicit; et redemptam impretiabili pretio universis qui ipsius nomine censentur reddidit uniformem. Etc., etc.»

Cette lettre se trouve tronquée en quelques lignes perfides dans l'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands (3° édition, t. III, p. 144), et M. Aug. Thierry la fait valoir comme témoignage de l'opinion univer-

selle chez tout ce qu'il y avait de grands personnages en Angleterre. Les petites gens auraient seuls accepté une autre manière de voir, et ce serait antipathie saxonne contre les conquérants. La courtisanerie eût donc été bien endémique chez le baronage des Plantagenets! On vient de lire, néanmoins, que la Normandie n'était pas si prosternée; quoiqu'elle mit un peu de sourdines à l'expression de sa générosité chrétienne quand il s'agissait de se compromettre en cour de Londres.

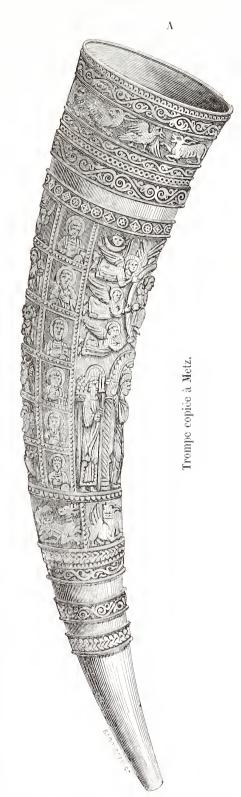

plus discutable. Mais à consulter le développement quelconque (gr. B, p. 44) qui montre surtout la scène principale vue par le côté du pavillon, ces bas-relicfs ne sont assurément guère inférieurs aux ivoires anciens de Rambona et de Cividale-del-Friuli<sup>1</sup>, ni à certaines sculptures très-authentiques de l'époque lombarde <sup>2</sup>. Comme nous connaissons des ivoires



1. Cf. Buonarruoti, Frammenti di vetro, p. 262, sgg.; et tavola ad hoc. — Gori, Thesaur. diptychor., t. III, p. 415, sqq.; et tab. XVI.

2. Cf. F. de Dartein, Étude sur l'architecture lombarde, pl. VII, sv.; et p. 13-16. — Caractéristiques des SS., p. 794, sv. — Nicolai, Basilica di S. Paolo, tav. 18.

earlovingiens où l'art est beaueoup plus avancé, il nc faudrait pas jeter la pierre à qui déclarerait notre trompe antérieure ou postérieure au règne de Charlemagne :

« ..... magno se judice quisque tuetur. »

En pareille matière il faut toujours tenir grand compte du pays et de l'atelier avec ses influences. Quelques centres importants, comme Liége, Metz, Hildesheim, Saint-Gall, Bamberg, Paderborn, etc., auront été mis tout d'un coup fort en avant par un artiste extraordinaire qui formait des disciples; et la manière de chaque maître s'y reconnaîtrait pourtant si nous étions mieux informés <sup>1</sup>.

La gravure B (p. 44) insiste sur une scène principale qui est sans contredit l'Ascension de Notre-Seigneur<sup>2</sup>. On n'y aperçoit, en fait de personnages terrestres, que la très-sainte Vierge debout sous une arcade; mais par compensation, les bustes des douze apôtres sont échelonnés sur deux colonnes verticales à droite et à gauche.

Une troisième colonne supplémentaire place de même les quatre évangélistes <sup>3</sup>. Afin d'y eompléter les six cases correspondantes aux bustes des apôtres, on a sculpté au sommet une main divine <sup>4</sup> qui semble exprimer la promesse d'assistance céleste pour l'Église jusqu'à la fin des siècles (Matth. XXVIII, 20. Cf. Luc. XXIV, 49 — Act. I, 8; etc.). Le carré inférieur est occupé par une sorte de renard accroupi, raccordant cet épisode évangélique avec les scènes de chasse plus ou moins fantastiques qui garnissent les bandes purement décoratives, et qui peuvent absolument signifier ce mot de Notre-Seigneur quand il impose la prédication à ses apôtres (Luc. X, 3.—Matth. X, 46): « Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. »

Deux anges, à gauche et à droite de Notre-Dame, me paraissent rappeler ce que disent les *Actes des apôtres* (I, 9, sqq.), en raeontant la surprise des disciples séparés brusquement de leur maître qui vient d'abandonner la terre : « Deux hommes revêtus de robes éclatantes, apparurent près d'eux et leur dirent : Galiléens, que faites-vous à regarder ainsi le eiel? Etc. »

Mais pourquoi ce petit étendard qu'ils portent l'un et l'autre en manière de pavillon earré? Je crois que c'est un souvenir byzantin du labarum qui n'était confié qu'à des officiers d'élite, et dont il y a trace presque évidente sur une étoffe copiéc à Bamberg, par le P. Martin<sup>5</sup>. On en aura pris occasion de distinguer ainsi les principaux archanges; aussi retrouvet-on cet insigne dans les miniatures du livre de Foulque ou de la princesse Mélisende <sup>6</sup>. Cela ne se répète guère en Occident, sauf pour les imitations de modèles orientaux; peut-ètre parce qu'on aurait cru déroger à l'honneur de saint Michel qui est qualifié de porte-étendard (signifer), comme exclusivement, par les liturgies latines.

<sup>1.</sup> Je me suis permis timidement un mot en ce genre à propos de cinq plaques d'ivoire sculpté, dans la Fe série de ces Mélanges (t. II, p. 42, sv.). De vrais connaisseurs feront d'autres observations bien plus instructives. Cf. Aug. de Bastard, sur les crosses (Bulletin du comité... des arts de la France, t. IV, p. 660, svv.).

<sup>2.</sup> Cf. Caractéristiques des SS. dans l'art populaire, p. 28; 114, sv.; et 794, sv. — Item, supra h. t., p. 29.

<sup>3.</sup> Sur ces figures adoptées assez souvent pour rappeler saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, voir les Caractéristiques des SS. (p. 392-396) où divers exemples semblables ont été reproduits sans chercher à tout dire.

<sup>4.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 533-535.

<sup>5.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie (l'e série), t. II, pl. XXII, et XXIV. Était-ce là φλαμουλον ou φλαμουλλον, sur lequel Reiske (in Constantin. Porphyrog., ed. Bonn., t. II, p. 310, sq.; et 583) cherche querelle à Du Cange; et cite les flammes des hulans? Je n'ai pas le loisir de m'en mettre en peine. Cf. supra, h. t., p. 32 et 29.

<sup>6.</sup> Cf. Mélanges... (Ire série), t. IV, p. 172. C'est un fragment de la page consacrée au jour de Noël, et la cour céleste y figure comme chantant le Gloria in excelsis (Luc. II, 8-15). D'autres peintures du même ms. montrent encore les deux grands archanges portant ce petit étendard.

Quoique j'aie pour sous-titre les cors ou trompes de chasse, il me sera probablement permis de recourir à une plaque d'ivoire seulptée qui fera mieux comprendre le sujet de la trompe dessinée chez M. Colchen. Ce nouveau bas-relief que j'introduis presque abusivement, peut avoir été fixé jadis sur le plat d'une couverture de livre. Il a été copié à Metz aussi par le P. A. Martin dans le cabinet de M. Victor Simon, ancien magistrat; et l'on reconnaîtra



promptement que le motif principal de l'oliphant présenté tout à l'heure (p. 43, sv.), dirigeait aussi eet autre artiste moins inexpérimenté. Cela servira également à mieux comprendre ee que nous disions d'une Ascension copiée à Munich (ci-dessus, p. 29).

Iei Notre-Seigneur est enlevé dans la gloire par deux anges seulement; et, si l'on veut, ee seront les mêmes qui doivent revenir bientôt pour eongédier le eollége apostolique. De fait, il reste assez d'espace sur le sol, et l'on y a groupé sans trop d'entassement les douze apôtres (quoique saint Matthias n'eût pas encore été substitué au traître Judas); en conservant une place centrale bien saillante occupée par la Mère de Dieu.

Le Nouveau Testament ne dit point du tout qu'il y eût treize témoins, et pas davantage, à ee grand spectacle. Tel que l'événement nous est montré dans l'ivoire de M. V. Simon, on voit au moins qu'il est publie; et que nous n'avons pas affaire à une vision personnelle.

Bien plus, les eimes de quatre arbres qui se dressent au-dessus des deux groupes d'apôtres, permettent à l'esprit d'amplifier la distance entre la terre et l'auréole qui fuit vers les régions supérieures. On sent que eette amande 1 va disparaître aux regards humains. Cependant le grand vide du milieu ramène d'autant plus le spectateur vers Marie presque isolée au centre, distincte d'ailleurs par sa tête voilée et nimbée. Son attitude comme son geste où tout respire modestie grave, prière, espoir et résignation, forme contraste avec les têtes et les mains de presque tous les autres qui expriment surprise, enthousiasme, ou euriosité. Autour d'elle rien, sans doute, n'exclut la piété dans les émotions qu'a voulu peindre l'artiste; on reconnaît pourtant chez la Mère de Dieu que c'est la reine des saints : admise la première en ce monde aux plus intimes secrets de l'auguste Trinité sur l'Incarnation et la Rédemption, il y a longtemps qu'elle médite en son cœur les paroles et les actes du Verbe éternel fait homme (Luc. II, 19, 33, 51); rien ne peut done désormais la prendre au dépourvu.

En donnant six anges pour soutiens à l'auréole qui environne Notre-Seigneur, l'artiste de l'oliphant (p. 44) n'avait plus qu'un très-petit espace pour la seène terrestre; et voulant mettre la sainte Vierge en évidence, il ne lui restait guère de place pour apôtres ou disciples. C'est une difficulté qu'esquive très-bien le seulpteur de la plaque dont nous nous sommes servis comme point de comparaison (p. 46).

Quant aux ornements qui garnissent les petites bandes de la trompe (p. 43 et 44), il est faeile de voir que ee sont des allusions à la vénerie, mêlée de souvenirs d'animaux impossibles dont la singularité s'exagère eneore sous une main un peu lourde. Tout eela pourrait bien (comme ailleurs) n'être pas autre chose que de l'archéologie rétrospective où les ateliers syriens auront mèlé à plaisir des traces quelconques d'un art assyrio-lydo-persan, pour dérouter l'acquéreur gréco-latin qui finançait largement sans regarder de bien près à la marchandise estampillée ainsi pour les bonnes personnes. L'Asie nous en aura fait bien d'autres ab antiquo en plus d'un recoin frauduleux; ear, pour les grandes voies commerciales, on y sait généralement que droiture bien maintenue est habileté de premier ordre.

De ee que l'Aseension oeeupe la plus grande partie de la surface sur le eor de M. Colchen, faut-il conclure que sa destination première était un trésor ceclésiastique? Je crois que ce n'est pas nécessaire. Le psaume XLVI, dans son verset 6°, dit : « Dieu s'est élevé au milieu de la jubilation, le Seigneur est accompagné par la voix des trompettes; » et l'Église applique ce passage de l'Écriture à son office de l'Ascension. Ce pouvait donc n'être ici qu'un pieux calembour pour prêter un patronage illustre au chasseur qui devait emboucher cet instrument <sup>2</sup>. Les bêtes représentées sur les petites bandes décoratives, annoncent bien un peu que l'on y songeait récllement à la vénerie. Vers l'extrémité, par exemple, on

plus paternel (Sentite de Domino in bonitate). » Le protestantisme, qui s'en va tous les jours amoindrissant Jésus-Christ, avait commencé par reléguer le Père éternel sur un trône si éloigné de nous qu'il faut quasi des clameurs pour lui rappeler que nous existons. Nos bonnes gens d'ancêtres pensaient qu'il était beaucoup plus voisin de nous et beaucoup plus sensible à nos joies, comme à nos peines.

Quant aux calembours, rébus même, je puis bien me contenter de renvoyer à ce que j'en ai dit ailleurs à propos des symboles parlants. Cf. Caractéristiques des saints, p. 726, sv.; etc., etc.

<sup>1.</sup> Cette silhouette d'amande n'est pas toujours une ellipse dont la partie supérieure ou mème les deux extrémités du grand axe se forment par une intersection d'arcs. Elle est parfois déprimée au point de devenir presque un cercle, ou un disque. Cf. Caractéristiques des SS., p. 27, svv.

<sup>2.</sup> Dévotion et calembour n'étaient pas incompatibles chez nos ancêtres, pas plus que fêtes et dimanches n'y étaient conses exclure jeux ou récréations publiques. Ceux qui nous ont transmis le mot touchant de *Bon Dieu*, avaient deviné cette doctrine de l'Ancien Testament lui-même (Sap. I, 1): « Quand vous pensez au Seigneur, rappelez-vous tout ce qu'il y a de

aperçoit un oiseau démonté, percé même de plusieurs coups, et obligé de cheminer parmi les quadrupèdes.

Quoi qu'il en soit, puisqu'on nous montre l'Ascension, il reste quelque chose à en dire. La très-Sainte Vierge dans l'un et l'autre ivoire, fait le geste ancien de la prière solennelle. Les peintures des premiers siècles chrétiens montrent souvent une femme debout, les bras plus ou moins étendus en manière de ce que nous dirions bras en croix. C'est ce que l'on a nommé orantes, et cette attitude se simplifie peu à peu par un moindre écartement des mains. L'Église en conserve la trace jusqu'à nos jours dans les cérémonies de la messe où le prêtre étend les bras toutes les fois qu'il prie particulièrement. L'Allemagne et la Suisse catholiques n'ont pas abandonné cet antique usage parmi le peuple; et l'on y voit chaque jour de simples fidèles qui, sans uul respect humain, prennent cette posture pour s'adresser à Dieu devant tout le monde. Les docteurs de l'Église y font allusion en maint endroit, et le Bestiaire en conserve l'empreinte 1.

Le soleil et la lune représentés sur l'oliphant (p. 44) au sommet de toute la seène, ne sont pas très-distincts; et le sculpteur savait-il bien lui-même quelle place il voulait assigner à l'un ou à l'autre? Au fond, e'est à droite de Notre-Seigneur que le soleil se voit communément. Mais on n'est bien striet sur ce point, qu'au sujet du Calvaire <sup>2</sup>. Peut-être l'artiste, en mettant le eroissant à droite de Jésus-Christ, a-t-il voulu faire entendre que le Sauveur avait alors le visage tourné vers l'oceident 3. Son orientation emploierait alors une ressource toute matérielle, au moyen de la lune qui serait censée marquer le nord (la minuit, comme disent les Italiens). Mais généralement nos vieux artistes s'y prenaient d'autre façon, et le symbolisme les guidait plus que l'astronomie. Ainsi pour eux (en ce eas), le soleil marquait le nord. Il s'agissait de montrer le renversement du monde spirituel depuis la Rédemption, e'est-à-dire la révélation transportée aux Gentils, qui jusque-là vivaient dans les ténèbres et à l'ombre de la mort (Lue. I, 79; etc.). La lumière divine abandonnant le peuple Juif allait se répandre par l'évangile chez des peuples septentrionaux surtout, relativement à la Syrie; et les enfants charnels d'Abraham perdraient en majorité la vue des conseils célestes sur le genre humain. C'est ee qu'exprime autrement la Synagogue aux yeux bandés, dont la reproduction est si fréquente durant presque tout le moyen àge.

Les eors de chasse qui me restent à exposer n'annoncent aucune destination ecclésiastique, aussi serai-je très-bref à leur sujet. Bien d'autres sont dans le même cas, ainsi qu'on peut s'en apercevoir dans bon nombre d'églises qui ont eonservé jusqu'à présent leurs vieux trésors. Plus d'une fois ce sont des bijoux seigneuriaux qui ont passé aux chapitres par héritage, et dont il a été fait un usage plus ou moins ecclésiastique à la longue. Tantôt cela est demeuré tout simplement une décoration curieuse pour orner le sanctuaire aux

cension, la trace des pieds de Notre-Seigneur n'est plus guère reconnaissable aujourd'hui sur la montagne d'où il s'éleva au ciel. Saint Ignace de Loyola, dans son pèlerinage à la Terre Sainte, paraît avoir vérifié très-minutieusement ce qu'il en restait au seizième siècle; mais ses biographes ne nous racontent point le résultat de cette observation, et luimème n'en dit pas un mot dans ses *Exercices*. Je m'en rapporte à ce qu'en diraient les pèlerins bien informés.

<sup>1.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie (Ire série), t. II, p. 202-206. J'aurais pu y citer entre autres les notes de Muratori sur saint Paulin de Nole (Nat. XI, v. 613; et Poem. XVI, ad Nicet.). Mais les textes sont surabondants.

<sup>2.</sup> Cf. Vitraux de Bourges, § 51 et 34 (p. 55, sv.; 95, sv.).— Mélanges d'archéologie (le série), t. I, p. 220-223; t. II, p. 47-50; et 52; ibid., p. 66, sv.

<sup>3</sup> C'est ce que l'on dit pour le crucifiement. Quant à l'as-

grandes fêtes, tantôt on les a transformés en reliquaires. M. le D' Fr. Bock en donne plus d'un exemple dans son travail sur les monuments conservés par les églises de S. Servais et de Notre-Dame à Maestrieht.

Le premier de ceux que je présenterai encore au lecteur, porte dans les notes du P. Arthur Martin, ces mots: Warder's horn of the castle of Winchester<sup>1</sup>. Mais immédiatement au-dessous, j'aperçois Salisbury; de sorte qu'il me faudrait avoir recours à l'Angleterre pour résoudre cette énigme. Autre difficulté: le dessin total (p. 49) ne montre qu'une bande historiée; et voiei que le développement du cylindroïde (p. 50) nous en montre deux.

Mon aneien collaborateur aura-t-il voulu réunir en un seul bois gravé les figures de deux oliphants; ou bien avait-il oublié d'abord qu'une seule trompe avait deux cordons chargés d'animaux <sup>2</sup>? Les informations qui se pourraient prendre à ce sujet, ne sont pas d'un intérêt majeur. Cependant la brisure qui se voit devant la tête du griffon, prêterait à penser que nous avons dans la bande inférieure un simple fragment de cor en partie détruit, ou dont le reste ne méritait pas plus de souvenirs. De part et d'autre on nous fait voir des animaux réels et des bêtes imaginaires : un griffon, deux sphinx (ou chimères) qui s'abouchent; un gros chien, renard peut-être, qui semble effarouché de cette rencontre; un sanglier qui paraît troubler je ne sais quel quadrupède, prêt à déchirer mouton ou chèvre.

Tout cela nous remet sur la trace de chasses, plus ou moins impossibles, que l'on sculptait volontiers en parcille matière pour recommander l'origine lointaine de l'ivoire. De la sorte, il devenait absolument possible de faire croire à l'acheteur qu'il allait se rendre propriétaire de bas-reliefs exécutés dans des pays où la nature n'avait presque rien de semblable à ce qu'elle produit dans nos climats.

Terminons enfin l'article des cors d'ivoire, par celui d'Angers qui fut employé jadis à la cathédrale, dit-on, pour remplacer la crécelle durant le silence imposé aux cloches par les derniers jours de la Semaine

t. S'il s'agissait d'un guetteur ou veilleur de donjon, d'un intendant ou sénéchal, je n'aurais pas à recourir aux ménestrels de mes jeunes années, suscités par M. de Marchangy. A propos de *la cocodrille*, nos *Mélanges d'archéologie* (Ire série, t. III, p. 312, svv.; et t. II, pl. xxxi) peuvent donner quelque idée de cet office dans les castels. Lorsque Notre-Seigneur



<sup>2.</sup> Peut-être avons-nous un fragment de la belle trompe du marquis de Northampton, décrite dans les Border Anti-



Sainte <sup>1</sup>. M. Godard-Faultrier, qui en avait communiqué un plâtre au P. A. Martin, a décrit ce monument avec quelque détail dans la *Revue de l'art chrétien* (tome II, p. 26, sv.). La



quities de Walter Scott. Le P. A. Martin l'avait dessinée soigneusement, et se sera proposé de la faire graver tout entière plus tard. Or, d'après sa copie, il semble que ce magnifique monument soit brisé en partie. Là surtout, je crois bien reconnaître l'art syriaque; car on y voit des courses de char romaines, des luttes grecques, et des chasses asiatiques. Mais aussi les deux bandes de ma gravure B pourraient bien n'être que la continuation du développement d'un seul anneau dans le Warder's horn.

1. On a raconté aussi que cet oliphant aurait été donné

gravure qu'il en donnait complétera ce qui manque au dessin que voiei, et qui ne donne pas le retour du pavillon. C'est sur le moulage, et d'après un croquis du P. A. Martin, que je

signalais le chameau conduit par une corde qui aboutit à l'anneau passé dans les narines de l'animal. Si l'habile M. Carrand, avec l'autorité de sa vieille expérience, a déclaré que c'était œuvre du xii siècle exécutée à Damas, je me garderais bien d'ouvrir un autre avis. Ce m'est encouragement an contraire, pour avoir conjecturé que la Syrie nous fabriquait de l'archéologie rétrospective avec pastiches d'assyrien, de classique et autres ingrédients d'un art composite destiné à des amateurs peu antiquaires.

Ici, pour obtenir un aspect particulièrement grec, peutêtre, les trois hommes représentés sont tout à fait nus. L'un est le veneur agenouillé qui se met en devoir d'égorger une bête (tigre peut-être), saisie par le cou ¹. Sur l'autre face, c'est, outre le chamelier, un enfant qui chevauche le chameau à l'envers, et sonne de la trompe vers l'égorgeur. Entre ces deux personnages, deux chiens arrêtent une sorte de lionne ou de tigresse qui se détournait vers son compagnon réduit à mourir sous le fer. Avant l'arbre qui précède l'égorgeur, une chimère à queue de serpent est suivie par un griffon qui écrase un lièvre comme par inadvertance.

Si les damasquins du xu° siècle traitaient de la sorte les cors d'ivoire, ils étaient en progrès sur plusicurs des travaux que nous venons d'examiner.

La forme polygonale donnée à cette dent d'éléphant, ne manque pas de grâce simple, tout en diminuant les surfaces données ailleurs aux bas-reliefs. En outre, on a pris soin de sculpter une embouchure qui ne se trouvait pas sur nos trompes précédentes, et qui donne à celle-ci plus d'élégance dans le galbe général.

C'est encore le cas d'un autre oliphant conservé à Saint-Trophime d'Arles, et dont il a été dit quelques mots par M. de Linas à propos d'un voyage archéologique en Provence <sup>2</sup>. Le P. A. Martin l'avait dessiné, mais ne s'était pas mis en peine de préparer la gravure. Là on ne retrouve plus le soin qu'indiquent nos autres trompes, de



par quelque duc de Normandie à un abbé de Saint-Florentle-Vieil, afin qu'il en fit usage pour écarter les Normands pillards qui seraient venus picorer sur les terres de l'abbaye. Au son connu de cette trompe, les visiteurs malencontreux devaient comprendre qu'ils auraient affaire à la justice un peu brusque de leur rude seigneur, homme fort disposé à ne pas laisser rire de son sauf-conduit.

<sup>1.</sup> Quelqu'un a voulu conclure de la que nous avions ici un sacrifice mithriaque. C'est apparemment chercher beaucoup trop haut; d'autant que les sacrificateurs du culte de Mithra ne sont pas ordinairement nus comme notre veneur.

<sup>2.</sup> Cf. Archives des missions scientifiques. t. VII, p. 47. On peut consulter ce compte rendu un peu bref.

réserver des profondeurs lisses (gorges) en avant et en arrière pour recevoir à demeure une ganse au moyen de laquelle l'instrument se portait en bandoulière. C'était pourtant un usage fort général, sans préjudiee de l'emploi donné souvent aux cors de chasse du moyen âge pour en faire des vases à boire. Plusieurs trésors du vieux temps nous montrent des défenses d'éléphants ou des cornes de buffles montées pour les repas solennels; et l'antiquité classique représente souvent les buveurs faisant usage de ces cornes à boire. Nos ancêtres celtes et germains imaginaient-ils le tour d'adresse représenté maintes fois par les peintures romaines, où le petit orifice laisse couler dans la bouche une liqueur que le convive doit recevoir à la régalade sans rien perdre? Je l'ignore. Mais les romans de la Table ronde nous font connaître qu'une habileté semblable était parfois mise à l'essai dans le pays du grand Arthur et des chevaliers errants; à moins que ce fût une invention méchante de la fée Morgane, pour découvrir à coup sûr la vertu des dames devant leurs chevaliers <sup>1</sup>.

# VIII. — PLAQUES A SUJETS CHRÉTIENS.

Nous venons de voir précédemment (p. 46) une plaque eopiée à Metz, qui nous a servi de eomparaison pour l'Ascension de Notre-Seigneur (sans eompter la couverture du livre de Munieh qui a paru précédemment, p. 29). Il n'est donc pas besoin de revenir à celles-là, mais d'autres méritent d'être étudiées à part.

Celle que voici (p. 53) est eonservée dans le cabinet du roi de Bavière, et je ne me permettrai pas de lui assigner une époque précise. La provenance primitive surtout m'est encore moins connue, le eatalogue rapporté de Munieh par le P. A. Martin s'étant égaré entre les mains d'un emprunteur oublieux. La eour bavaroise, sous Maximilien I<sup>er</sup>, confisqua tranquillement les biens d'Églisc pour éviter que d'autres s'en mêlassent. Cela s'appelle sécularisation, quand un gouvernement l'exécute; et devient alors légal, comme on dit. Les monuments précieux se sont trouvés réunis de la sorte à un seul rendez-vous ehez nos voisins; et, quoi qu'il en soit de la légitimité d'origine, la capitale a rassemblé des objets de haute valeur qui chez nous se seraient dispersés aux quatre vents.

J'ai plus d'une fois indiqué ee qu'il faudrait de renseignements, outre le coup d'œil d'expert, pour se prononcer sur l'âge d'une sculpture en ivoire. Nous avons cette fois une œuvre presque assurément antérieure au xu° siècle; mais ee que j'y cherche avant tout, est l'intention de l'artiste. En quoi les indices de sa pensée nous guideront passablement, bien que tout n'y soit pas d'une évidence éblouissante.

Au centre est une *orante*, que l'on reconnaîtra sans grande difficulté si l'on se rappelle ce que nous disions tout à l'heure sur l'attitude de la très-Sainte Vierge au moment où Notre-Seigneur monte au ciel (sur l'ivoire de M. V. Simon). J'ai dit que les saints Pères faisaient allusion souvent à cette manière de prier; il sera bon d'en donner quelques preuves. On peut donc recourir à saint Zénon de Vérone <sup>2</sup>, et à l'érudition de ses éditeurs. D'autres encore en ont parlé très-suffisamment <sup>3</sup>, et c'était le souvenir de ee que raconte

<sup>1.</sup> Cf. F.-L. Polidori, la Tavola ritonda..., p. 157, sgg.

<sup>2.</sup> Zenon. libr. I, tract. X (ed. Ballerini, p. 81).

<sup>3.</sup> Cf. Borgia, de Cruce Veliterna, p. 137-160; et 196-199.

— Pistolesi, Valicano, t. H., p. 11. — Suringar, De publicis

veterum christian. precibus, p. 102-106. — Garrucci, Vetri (1858), p. 27. — Elc..

Au revers d'une croix en bronze reproduite par le cardinal Borgia (l. cit., p. exxxIII), on a voulu voir Notre-Dame. Pour

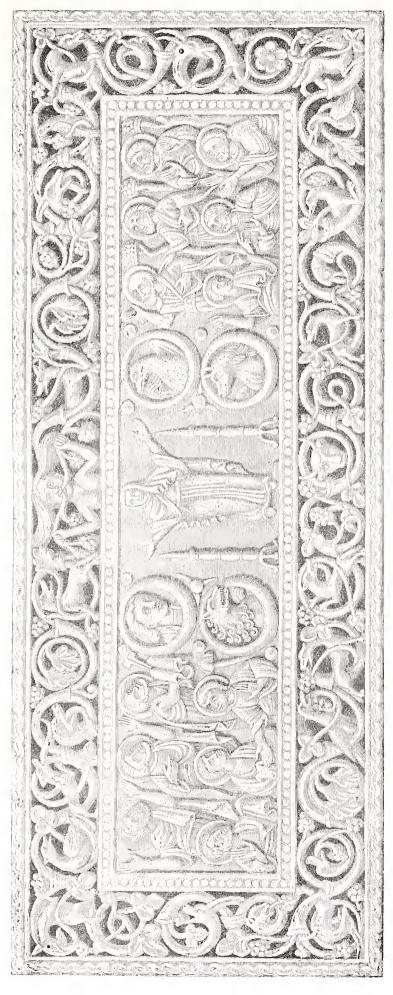

l'Écriture Sainte, sur l'oraison de Moïse (Exod. XVII, 9-12) pendant le combat du peuple de Dieu contre les Amalécites. Il s'y pouvait mêler aussi une allusion à ces paroles ardentes du psalmiste (LIV, 7): « Qui me donnera des ailes pour que je vole et me repose hors des troubles de la terre! »

Mais quel rôle joue iei ce personnage voilé, que je n'hésite pas du reste à qualifier d'orante? On peut demander si c'est la Mère de Dieu ou l'Église personnifiée. Ce pourrait bien être l'une et l'autre, confondues par une sorte d'indétermination qui n'est pas rare chez les saints Pères 1. Dans l'Apocalypse, qu'est-ee que cette femme qui apparaît au eiel avec le soleil pour vêtement, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles (XII, 1-17)? Des commentateurs diront que c'est la Mère de Dieu, d'autres que e'est l'Église; ees deux types ne s'excluent pas, ayant divers termes communs entre eux. Le double emploi qu'ils semblent faire çà et là ne tient nullement à quelque défaut de netteté dans certains esprits, ni à l'indéeision d'un symbolisme qui n'aurait pas encore trouvé sa forme définitive dans l'Église. Bossuet,

moi, je ne doute guere que ce soit un homme. Cf. *Ibid.*, p. cli, sq.; cli, sqq.

1. Cf. Ildefons. De itinere deserti, cap. 4. — Petr. Chrysol. serm. LXVIII, s. f.; et not. in h. l. — Vettori, nummus æreus..., p. 61. — Vitraux de Bourges, n° 60 (p. 115, sv.). — Sedul. Carm. paschale, libr. V, 356-364 (ed. Arevalo, p. 350, sqq.), et not. in h. l. — Etc.

En ce sens on s'expliquera d'autant mieux pourquoi la très-Sainte Vierge est nommée reine des apôtres, et paraît (avec son nom en toutes lettres) sur de vieux monuments entre saint Pierre et saint Paul. auquel on ne contestera ni la pensée ferme et précise, ni une science fort acceptable de ce que vaut la tradition ecclésiastique, maintient à peu de chose près ce langage des siècles passés 1. Ailleurs il montre que la très-Sainte Vierge est laissée au monde après Jésus-Christ pour consoler l'Église 2.

Les deux ehandeliers qui se voient à droite et à gauche de cette figure pourraient bien représenter les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament; tout comme nous savons que dans la basilique Sessoriana (Sainte-Croix de Jérusalem) à Rome, Constantin avait placé quatre candélabres autour de la vraie Croix en mémoire du nombre des Évangélistes <sup>3</sup>. J'ai pourtant dit ailleurs que certaines indications liturgiques porteraient à regarder deux flambeaux comme indication du soleil et de la lune (c'est-à-dire du nord et du sud) au Calvaire <sup>4</sup>. De fait, deux petits globes placés vers l'extrémité des mains de la figure centrale, sont répétés ailleurs trois ou quatre fois, et ne doivent pas désigner les deux astres qui président au jour et à la nuit (Gen. I, 16). Peut-être cependant scrait-on autorisé à reconnaître le soleil et la lune dans ces deux disques à trois rais qui paraissent au sommet des chandeliers, vers l'endroit où le cierge surmonte chacun d'eux.

Mais de tous ees astres queleonques il se peut donner une explication différente qui semble être la bonne. L'Église eompare fréquemment les apôtres au ciel étoilé, en leur appliquant dans son Office les paroles du psaume XVIII: « Les eieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Le jour le dit à haute voix au jour, et la nuit l'enseigne à la nuit. Ce ne sont pas là de ces phrases et de ces discours qui ne se font pas comprendre. Leur retentissement s'est étendu sur toute la terre et leurs paroles ont atteint les extrémités du monde <sup>5</sup>. » On applique aussi aux docteurs ees mots du prophète Daniel (XII, 3): « Ceux qui enseignent la justice à bien des hommes, brilleront comme des étoiles pendant toute l'éternité. »

Saint Pierre, reconnaissable à ses deux elés, en tête du groupe de gauche (à droite de la figure centrale), fait bien voir qu'on a voulu représenter le collége apostolique dans ces douze personnages rangés de part et d'autre. En outre, il est facile de reconnaître que les têtes d'homme, d'aigle, de lion et de bœuf enfermées chacune dans un médaillon, représentent les symboles des quatre évangélistes, tels à peu près que nous les avons vus sur l'oliphant qui figurait l'Ascension de Jésus-Christ (Supra, p. 44). Mais cette fois, bien que presque tous les regards et la plupart des gestes s'élèvent vers le ciel, il ne semble pas que l'artiste ait prétendu nous montrer ni l'Ascension de Notre-Seigneur, ni la descente du

1. IVe sermon sur l'Annonciation, ter point (éd. Lebel, t. XV, p. 242-256); et IIIe sermon, 2e point (*ibid.*, p. 234, svv.).

Je doute que l'on ait mieux résumé ailleurs les fondements et l'exposition de la doctrine chrétienne sur la fonction accordée par le Ciel à Marie dans le salut des hommes. L'àme pieuse de saint Alphonse Lignori n'y ajouterait qu'un sentiment plus tendre.

- 2. He sermon sur l'Assomption, let point (ibid., p. 443, sv.).
  - 3. Cf. Steph. Borgia, De Cruce Veliterna, p. CXXI, CXCVIII.
  - 4. Cf. Mélanges d'archéologie, 1re série, t. I, p. 221.
- 5. Saint Paul disait aux simples chrétiens eux-mêmes (Philipp. II, 15): « Ne donnez lieu à nulle plainte. Soyez de vrais enfants de Dieu... au milieu d'une nation perverse, chez laquelle vous luirez pour le monde comme des fanaux. » Mais Notre-Seigneur avait dit particulièrement aux apôtres

(Matth. V, t4): « Vous êtes la lumière du monde. Etc. ». Les liturgies latine et grecque répétent encore le même enseignement plusieurs fois dans l'année; par exemple à Vèpres et à Laudes dans l'office des apôtres :

#### « Et vera mundi lumina. »

Item, hymne pour l'Ascension (ap. Daniel, Thesaur. Hymnologic., t. I, p. 196):

« Dicunt et astris Angeli Demum reverti hujusmodi, etc. »

Cf. Triodium, ed. Querini, p. 248-252, et 254; 51, 117, sq.; 120, sq.; 186, sq.; 189.

Si quelqu'un préférait un exemplaire exécuté pour l'usage des Grecs, il peut consulter l'édition quasi-officielle de Venise (1850) pour l'office du carème : p. 189, sqq.; 40, sq.; 100, sq.; 102, 158; etc.

Saint-Esprit. On a voulu, si je ne me trompe, nous rappeler l'autorité eeelésiastique; conformément à ce que disait saint Brunon d'Asti<sup>4</sup>, vers l'époque où s'exécutait notre bas-relief. A propos de l'enfant Jésus trouvé dans le temple parmi les docteurs (Lue II, 42-47), il envoie le chrétien écouter et consulter les pasteurs, s'il veut retrouver la paix de l'âme et se maintenir dans la crainte de Dieu.

Quatre arbres qui s'aperçoivent çà et là, surtout dans le groupe à droite du spectateur (avec une forme de convention qui n'est pas rare dans les œuvres du haut moyen âge), me paraissent dire que l'Église est un nouveau paradis où Dieu a mis l'homme pour retrouver la vie éternelle qu'Adam avait perdue dans le premier jardin de délices (Cf. Supra, p. 34). Ce n'est pas que ce genre de ressource artistique soit rare dans les monuments chrétiens des vieux temps; on s'en sert bien des fois pour partager en plusieurs seènes le champ d'une composition. Mais dans diverses mosaïques, comme sur notre bas-relief, je n'invente pas cette comparaison de l'enseignement pastoral et des sacrements confiés au ministère ceclésiastique, avec le séjour bienheureux qui reçut nos premiers pères sortant des mains du Créateur, ou avec la demeure éternelle réservée aux élus. Ne voyons-nous pas les quatre évangélistes représentés longtemps sous la forme des quatre grands fleuves qui prenaient leur source dans la région du paradis terrestre? La liturgie greeque de son côté rappelle fréquemment l'Éden lorsqu'il s'agit des docteurs et des saints dont l'enseignement et les exemples nous apprennent à gagner le ciel 3.

On voit que c'est toujours l'Église qui, par sa doetrine et la bonne odeur des vertus qu'elle produit, nous remet sur la route de la grâce divine perdue.

Les ornements de la bordure pourraient avoir aussi quelque valeur symbolique. Des animaux qui se jouent entre les fleurs et franchissent en courant les rinceaux décoratifs, sont chose fréquente depuis longtemps 4. Mais l'antiquité classique elle-même a représenté parfois les àmes sous forme d'oiseaux 5, et les saints Pères, comme les vieilles miniatures, adoptent volontiers ce symbolisme 6 : d'autant plus que la création des oiseaux et des poissons (Gen. I, 21) prêtait à en faire l'emblème du fidèle qui a trouvé une nouvelle naissance dans l'eau du baptême.

D'ailleurs, nous avons au centre du sommet un buste de femme dont la bouche semble alimenter les rejetons végétaux qui garnissent toute la bande ornementée. C'est la Terre, je erois, dont il a été parlé précédemment plus au long<sup>7</sup>. La tête de bœuf qui lui fait pendant au-dessous, me paraît dire que, mère des herbages, la terre devient par là même nourrice de tout ce qui a vie animale <sup>8</sup>. Il s'agirait done de figurer le théâtre donné à l'action temporelle de l'Église, en attendant la consommation des siècles.

<sup>1.</sup> In Luc. (Opp., 1791, t. II, p. 163): « Post triduum in templo invenitur Jesus; quia post resurrectionem, quæ die tertia facta est, ab his qui quærunt in Ecclesia reperitur.... sed ubi invenitur? In templo, in Ecclesia, conventu fidelium; in medio doctorum et in cœtu episcoporum. Qui igitur quæris Jesum, veni ad templum, veni ad Ecclesiam, veni ad episcopos et sacerdotes; audi quid ipsi dicunt, ibi enim videbis Jesum. Etc. »

C'est, du reste, l'enseignement d'Origène expliquant le même texte de l'Évangile.

<sup>2.</sup> Gen. II, 10-14. Cf. Caractéristiques des saints, p. 324, sv., etc. — Garrucci, Vetri, p. 30.

<sup>3.</sup> Cf. Triodium, ed. Querini, p. 58, sq.; 64, sq.; 66, sqq.; etc. — *Item* Venet., 1850, p. 20, 48, 51, etc.

<sup>4.</sup> Fortunat (Opp. ed Luchi, P. I, p. 101) parle d'une représentation semblable chez l'évêque de Metz, et n'en prend occasion que pour un jeu d'esprit sur le raisin et le vin.

<sup>5.</sup> Cf. Élite des monuments céramographiques, t. I, p. 23 et 34.

<sup>6.</sup> Cf. Hieronym, epist. LXXXII, ad Occanum (opp. ed. Martianay, t. IV, P. II, p. 650). — Etc.

<sup>7.</sup> Cf. Mélanges, Ire série, t. II, p. 61, svv.

<sup>8.</sup> Cf. Mélanges... (I'e série), t. II, p. 62, note t. Cf. Callimach., Hymn. in Corevem, V; etc., etc.

La plaque qui va suivre vient également de Munich (Bibl. royale, mss. n° 36) où elle fait partie d'une riche couverture de livre dont nous supprimons l'encadrement . Elle a un faux air de ressemblance avec la plaque précédente, du côté de l'exécution; mais cela ne tient

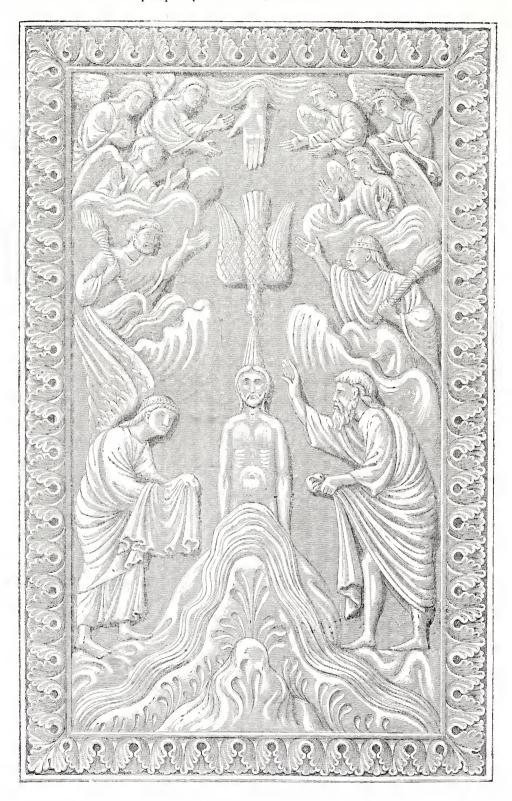

1. C'est une large bande d'orfévrerie, avec de nombreux cabechons et de riches filigranes. La hauteur totale est de

trente-deux centimètres, et la largeur de vingt-deux ; ou peu s'en faut.

pas à la similitude des originaux, et doit être mis tout entier sur le compte du P. A. Martin. Lorsqu'une planche gravée n'était pas finie séance tenante, elle risquait beaucoup sous sa main d'être ajournée indéfiniment. S'il la reprenait ensuite, souvent fort tard, c'était par acquit de conscience, et comme on fait une besogne dont il faut se débarrasser. Tant pis alors, pour les retouches; elles n'étaient plus faites sous l'impression de la nouveauté, ni au même point de vue qui avait guidé l'artiste en commençant. Il voulait quelquefois suppléer de sa main à ce que la gravure mécanique eût donné de fond appréciable d'avance. Bientôt n'ayant pas la patience de maintenir les tons doux et le parallélisme matériel des traits, il surchargeait par des corrections malencontreuses ce qu'il avait rèvé tout autre le premier jour. Lorsque ensuite il prétendit faire clicher typographiquement des gravures exécutées en creux, ce procédé n'avait pas encore atteint toute la délicatesse qu'on en peut espérer aujourd'hui. L'alourdissement presque inévitable en résultait, comme on le voit; aussi l'aspect d'ivoire ne se retrouve plus guère, surtout dans la planche que voici (p. 56).

Dès le premier coup d'œil, tout le monde reconnaîtra Notre-Seigneur baptisé dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste. Cette scène évangélique occupe fréquemment les artistes anciens, parce que les saints Pères latins et grecs prennent souvent le Jourdain comme point de départ de la mission publique du Sauveur¹ et de son règne sur la Terre. Ce n'est pas précisément que le baptême chrétien commence là (sauf comme à un indice préliminaire), puisque Jésus-Christ n'y vint que s'humilier devant son précurseur. Mais c'était déjà un accomplissement des prophéties anciennes qui annonçaient le temps du Messie (Marc. I, 1-15. — Luc. III, 1-38; etc.); et l'abaissement du Fils de Dieu devant saint Jean-Baptiste s'y compense tout de suite par le témoignage céleste. Le Saint-Esprit s'y montre sous la forme d'une colombe et la voix du Père Éternel prononce ces mots (ibid. — Matth. III, 4-17): « Tu es mon Fils bien-aimé, j'ai mis en toi toutes mes complaisances. » Il y avait bien eu précédemment le chant des Anges pendant la nuit de Béthléem, et leur bonne nouvelle donnée aux bergers pour aller adorer l'enfant qui reposait dans la crèche; le miracle de Cana était aussi une manifestation de la divinité du Fils de Maric; mais la Trinité sainte ne s'était pas encore déclarée comme sur les eaux du Jourdain. En somme, l'Épiphanic qui amenait les Mages à l'étable, comme prémices des nations, est associée par l'Église, au baptême de Notre-Seigneur dans l'office de la fête des Rois; et les Grees, avec la Russie, en ont pris l'usage de baptiser solennellement ce jour-là dans une rivière (ce qui est bien fort pour des climats septentrionaux). Le souvenir de l'eau changée en vin pour les noces

1. Cf. Augustin., De civit. Det, libr. XVII, cap. 8. Le Triodium, dans l'office du vendredi saint (Venet., 1850, p. 377, 393), répète deux fois que Adam a été sauvé par Jèsus-Christ dans le Jourdain. Il veut dire sans doute que l'humanité a dù comprendre dès lors quel était celui qui la relèverait enfin de la chute due au premier Adam (I Cor. XV, 22-43).

Sannazar, quoique peu nourri du latin et du grec des SS. Pères et trop préoccupé d'appareil mythologique, ne laisse pas d'exprimer assez grandement ce que le Jourdain devra désormais de gloire à ce fait énorme dans les annales du monde. Cf. De partu Virginis, libr. III, v. 281-504. Nous avons pourtant à nous réclamer d'autorités plus hautes, bien que moins classiques.

Un fragment de coupe à figures gravées sur feuille d'or (ap. Buonarotti, *Vetri*, tav. VI, 1; et p. 40, sgg.—L heureux, *Hagioglypta*, p. 40; et 238, sq.—R. Garrucci (*Vetri*, tav. X, 8; et p. 30-32) représente Notre-Seigneur sur la colline où

prenuent leur source quatre courants qui sont les évangiles authentiques portés par tout l'univers. Et cependant le mot Jordanes est écrit au-dessus de l'Agneau divin afin de faire entendre que Juifs ou Gentils devenus chrétiens out ce courmun repère pour appuyer leur foi sur le témoignage du Ciel même.

J'aurais peut-ètre bien dù reconnaître plus explicitement le Jourdain aussi, dans une personnification qui avait trompé M. Ch. Leuormant, et dont j'eus à dire quelques mots vers 1851 (Mélanges d'archéologie, t. II, p. 62, sv.). Tous, tant que nous sommes, il nous faut avouer qu'apprendre mêue sonveut à se donner tort; et les Chinois disent fort justement qu'il n'y a que Dieu ou un sot pour repousser toute rétractation. C'est en effet merveilleuse sottise que se croire infaillible : privilége qui ne va qu'au savoir infini, ou à qui aurait la science souveraine pour garant bel et bien constaté dans ses assertions.

de Cana s'y joint aussi après les matines de toute eette octave; parce qu'il s'agit de rappeler aux fidèles que Jésus-Christ n'a pas manqué de ee qui pouvait lui rallier les esprits et les cœurs <sup>1</sup>. Des hymnes et proses remettent aussi en mémoire, à eette occasion, d'autres miracles publics, eomme la multiplication des pains dans le désert, la transfiguration sur le Thabor <sup>2</sup> et l'éclipse du Vendredi-Saint.

Le fleuve du Jourdain n'est iei représenté que par son eours naturel <sup>3</sup>, et encore lui prêtett-on un peu plus de complaisance que la Nature ne lui en donne. Car, selon la coutume assez fréquente au moyen âge, ses eaux se soulèvent en une espèce de cône pour draper respectucusement le corps de Notrc-Seigneur dépouillé de sa tunique. Un ange, près de là, tient le vêtement de Jésus-Christ pour couvrir l'Homme-Dieu quand il sortira du baptême où il s'est plongé sous la main de Jean-Baptiste. Cf. Supra, t. I, p. 482.

A l'époque de notre ivoire, l'usage de baptiser par immersion était encore trop général dans les eas ordinaires <sup>4</sup> pour que l'on imaginât de donner à saint Jean-Baptiste un eoquillage destiné à verser quelques gouttes d'eau sur le front des disciples qu'il plongeait dans le eourant.

Sur la tête de Notre-Seigneur, une énorme colombe darde des rayons vers celui qui est pour le moins le premier-né de toute créature (Coloss. I, 45). Au sommet de toute la composition la Dextre céleste sort d'un nuage, et six anges l'escortent pour faire comprendre que Dieu le Père intervient personnellement dans cette grande action pour glorifier son Fils.

A droite et à gauehe du Saint-Esprit, le soleil et la lune sont faeilement reconnaissables à la torehe que portent l'un et l'autre personnage. La barbe de l'un et les grands cheveux de l'autre ne laissent point de doute sur la place qui leur est assignée; quoique dans l'Ascension sculptée sur un oliphant (ei-dessus, p. 44), nous ayons trouvé tout-à-l'heure de l'équivoque à ce sujet. Nous avons done, pour une eireonstanee du récit évangélique, la repré-

1. Breviar. in Epiphania, ad Benedict.: « Ilodie cælesti sponso juncta est Ecclesia, quoniam in Jordane lavit Christus ejus crimina; currunt cum muneribus Magi ad regales nuptias, et ex aqua facto vino lætantur convivæ ».— Item ad Magnific.: « Tribus miraculis ornatum diem sanctum colimus: hodie stella Magos duxit ad præsepium, hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias; hodie in Jordane a Joanne Christus baptizari voluit, ut salvaret nos. » — Ménées grees du mois de janvier (Venise, t843), p. 38-46; etc.

Les écrivains ecclésiastiques partagent de bonne heure ce langage de la liturgie. On en voit déjà la trace dans les livres sibyllins, libr. VI, v. 4, sqq.; libro VII, v. 63, sqq.; et 81, sqq. (ap. Galland., *Biblioth. vett. PP.*, t. I, p. 383, 387).

Cf. Cosm. hierosolymit., *Hymn.* in theophan, etc. (*ibid.*, t. XIII, p. 236-238; et 259). Etc.

Honorius d'Autun en parle assez au long dans son sermon pour l'Épiphanie, mais je lui emprunte plutôt un fragment destiné au jour de Pàques (*Specul. Ecclesix*, 1631, fol. t17, v°):

« Qui taliter cum hominibus conversatus sub forma servi latuit, Per signa et miracula verus Deus claruit.

Reges cum muneribus adesse festinant,

Ae Regi glorie cervices adorando inclinant.

At hegi giorne cervices adordine memad

Cælum super eum reseratur,

Paterna vox Filium protestatur;

Spiritus sanctus, corporaliter in eum descendens, in omnibus [ei cooperatur, Angeli ei ministrant.

Spiritus immundi præsentiam ejus formidant. Aquam in vinum, vera vitis, commutavit, etc. »

Une ancienne prose (Festa Christi omnis Christianitas celebret) pour l'Epiphanie s'étendait aussi sur le baptême de Notre-Seigneur.

- 2. Cf. Mone, Hymni latini medii ævi, t. 1, p. 75-82. A. Daniel, Thesaur. Hymnolog., t. II, p. 9, sq.; et 344; t. 1, p. 19, sq. Honor. Augustedun., l. cit.
- 3. Dans les anciennes miniatures grecques surtout, et sur les vieux bas-reliefs également, ce tleuve est personnifié à la manière des anciennes représentations classiques; et l'on ne manque guère de lui donner l'urne qui semble épancher ses eaux. Sannazar a même eu soin (l. cit.) de supposer que les ciselures de ce vase décrivaient d'avance la grande scène qui nous occupe. Seulement il avait fallu, dit-il, l'intervention divinatoire du vieux Protée, pour que le demi-dieu mythologique comprit ce secret du destin; ce qui est un peu plus classique que raisonnable.
- 4. L'affusion, ou même aspersion, pour les malades (chiniques, comme on disait) surtout, remonte très-haut dans l'histoire de l'Église; et la coutume universelle de baptiser les enfants, lorsque des peuples entiers furent chrétiens, relégua peu à peu l'immersion au nombre des pratiques plus vénérables qu'usuelles. On continuait sans doute à la représenter, comme rite primitif, tout en ne s'y conformant plus guère désormais. Cependant il y a bien lieu de croire que le douzieme siècle mainteuait l'ancien usage.

sentation de la Sainte-Trinité, presque conforme aux usages les plus ordinaires dans la primitive Église. Ce n'est pas le lieu de répéter ce qui en est dit à maint endroit, ni de raconter ou d'exposer la forme donnée plus tard à ce mystère, de siècle en siècle. Il s'en voit d'assez diverses, à partir du x<sup>e</sup> siècle; et elles ne sont pas toujours heureuses comme résultat, quoique l'intention semble y être bonne.

Quelques-unes même ont été blàmées par les souverains Pontifes <sup>1</sup>. Quoi qu'il en soit, il semble que l'Espagne ne s'était pas souciée de ces peintures ou sculptures jusqu'au xm<sup>e</sup> siècle, car le sévère Galicien Luc de Tuy n'en parle que comme d'un abus presque inouï dans la contrée qu'il habitait <sup>2</sup>.

Ajoutons un petit ivoire du même sujet, qui occupe sa place quelque peu problématique sur la couverture du célèbre sacramentaire de Drogon.

M. Ch. Lenormant qui l'a fait graver avec tout l'ensemble, par le procédé Colas³, ne le trouvait pas de parfait accord avec le reste des seènes; mais, sans trop de chicanes, on voit bientôt que cela se rapporte à l'institution du baptême, dont les cérémonies liturgiques sont exposées dans un autre cadre. Pour ce que nous avons de parti à tirer de cette seulpture certainement latine et du ix° siècle, il nous importe assez peu de quereller le chapitre de Metz ou son évêque sur l'arrangement de la converture.

Nous y voyons sans peine le saint Préeurseur étendant la main droite sur la tête de Jésus-Christ, pour le plonger dans le Jourdain.

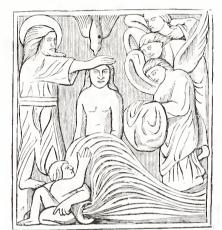

L'art ne joue pas grand rôle en tout eeei, et nous pouvons bien nous en tenir au symbolisme et à la composition plus ou moins traditionnelle. Le Saint-Esprit paraît sous sa forme de colombe, au-dessus de Notre-Seigneur. Rien pourtant n'annonce le Père Éternel; et je ne saurais admettre l'opinion de eeux qui soupçonneraient peut-être que les trois anges soient iei comme souvenir de la Très-Sainte-Trinité <sup>4</sup>. Les trois figures ne me semblent que faire équilibre dans la composition à la haute stature de saint Jean-Baptiste et à la personification du Jourdain. Ce fleuve, en costume, mais non en attitude de source classique, verse son onde au moyen d'une urne dont nous n'apercevons que la gorge. Cependant l'eau s'élève de manière à voiler le corps du Sauveur, aussi bien que dans l'ivoire de Munich (p. 56). Ailleurs on voit deux courants d'eau qui sont censés indiquer les deux ou trois origines de la rivière sur lesquelles nos géographes modernes ne se sont pas bien mis d'accord. Les anges ne me semblent que porter les vêtements du Sauveur pour les lui remettre quand il sortira du fleuve.

Le monument qui va nous occuper ne porte aueune indication d'origine, dans les cartons du P. A. Martin. Je ne saurais donc dire s'il vient de Munich, de Metz ou d'autre part. Tel

<sup>1.</sup> Cf. Caractéristiques des saints, p. 777, sv.

<sup>2.</sup> Luc. tudens., adversus Albigenses, libr. II, cap. 9 (Biblioth. PP. Lugdun., t. XXV, p. 222).

<sup>3.</sup> Trésor de numismatique et de glyptique, Bas-reliefs et ornements, planche XVIII. Cf. ibid. page 14.

<sup>4.</sup> Le repas servi par Abraham à trois anges maintient pourtant sa trace en ce sens dans l'art de l'Eglise grecque et dans la liturgie lafine. Cf. Caractéristiques des SS., p. 729. L'ai cu l'occasion de patronner ainsi un des peintres qui ormaient l'église parisienne de la Trinité.

qu'il est, je n'ai pas eru devoir le laisser de côté, parce qu'il représente un fait cher aux artistes grecs tout particulièrement.

La Transfiguration, même chez nous, est reproduite assez souvent par la sculpture au



xII° siècle, et c'était sans doute une protestation contre les erreurs manichéennes des Albigeois et autres sectaires qui n'admettaient pas ces passages de l'Évangile¹. Ne voulant pas reconnaître que le Fils de Dieu eût pris véritablement notre chair par une incarnation réelle, il leur répugnait de croire que ce corps cût été glorifié dès ce monde, ne fût-ce qu'un instant, sur le Thabor.

D'ailleurs, l'Église grecque ayant eu dans son sein des cerveaux bizarres qui voulaient que la laideur indiquât l'humiliation du Verbe de Dieu fait Homme <sup>2</sup>, c'était une manière de repousser cette conception creuse que de montrer Jésus-Christ à l'instant de sa vie mortelle où la gloire d'en haut l'enveloppe déjà par anticipation.

L'art se sentait relevé par le grand objet qu'il voulait présenter ainsi aux fidèles, et tout peintre un peu habile se piquait de savoir montrer une scène si grande avec quelqu'un des caractères qui en rappelaient la majesté.

Le sujet ne laissait pas d'être difficile toutefois; mais on s'en tirait de son mieux par des ar-

tifices plus ou moins propres à faire deviner à l'esprit ce qu'il manquait de savoir-faire dans l'exécution.

<sup>t. Cf. Leon. M. Serm. LI (ed. Ballerin., t. I, p. 193-196).
— Phot. ad Arsen. (ap. Galland, t. XIII, p. 683, nº 26). Etc.
D'autres témoignages nombreux se rencontreraient dans presque tous les monuments écrits qui éclairent la marche du manichéisme sous ses diverses formes. Mais il ne s'agit</sup> 

pas d'en faire un dépouillement minutieux, et l'on peut bien se contenter pour cette fois des deux grands témoins que nous avons indiques.

<sup>2.</sup> Mais ce n'a jamais été une opinion bien répandue, Dieu merci! Cf. Molan., Hist. ss. imaginum (ed. Paquot), IV, 1.

Iei (p. 60) paraît d'abord, au sommet de l'ivoire, la Droite divine qui remet en pensée le Père Éternel dont la voix se fit entendre (Matth. XVII, 5. — Mare. IX, 6. — II Petr. I, 16-18), et eette parole d'en haut est préeisément l'une des significations que remplit la main eéleste dans beaueoup de cas ¹. Notre-Seigneur, dont la stature est un peu eourte et engoneée, occupe dans le tableau la place d'honneur, eomme e'était trop juste. Ses pieds nus, ainsi que eeux de tous les personnages représentés iei, reposent sur un are orné qui se divise en plusieurs zones. C'est ee qui se voit fréquemment dans les peintures et sculptures du moyen âge où le Fils de Dieu nous est représenté glorifié; il s'assoit ou pose ses pieds sur quelque chose comme un are-en-ciel.

De ses flanes et de dessous eet are, trois amples rayons se dirigent vers les Apôtres; rappelant sans doute ee que disent les évangélistes : « Son visage resplendit eomme le soleil et ses vêtements prirent la blancheur de la neige; » ou bien : «Un nuage lumineux environna l'apparition et les disciples furent renversés par la frayeur. » Ce dernier moment semble être en effet ce que l'artiste a voulu montrer par un disciple (saint Jean?) qui se prosterne la face contre terre, et un autre qui voile son visage avec ses deux mains. Mais le moyen âge ne tient pas à représenter absolument une seule eireonstance du fait proposé à l'artiste. Il se donne du large, plus que la sévérité esthétique ne l'approuve en théorie. lei, le geste de saint Pierre qui se redresse seul en eouvrant un peu son regard de la main gauehe et en tenant de la droite un eartouche vide, doit faire comprendre qu'il s'agit à la fois du premier instant de la Transfiguration. Le prince des Apôtres est eensé dire: « Seigneur, nous sommes bien iei. Voulez-vous que nous fassions trois tentes; une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie? » Nous avons done deux des principaux moments: celui où le Fils de l'Homme quitte sa eondition aecoutumée sur la terre, pour prendre un instant l'état de eorps glorieux, et eelui où tout se termine par la nuée lumineuse qui dérobe la vision aux spectateurs terrestres.

C'est aussi le programme général adopté dans le manuscrit d'Othon, où deux disciples sont entièrement prosternés, tandis que saint Pierre se tient à peu près debout, adressant la parole à Jésus-Christ.

Sur notre ivoire, Notre-Seigneur tient (assez maladroitement) un rouleau qui semble entouré de deux eordons, comme pour rappeler le livre de l'Apocalypse (V, 4-40) seellé de plusieurs sceaux et que l'Agneau divin pouvait seul ouvrir. Moïse n'est distingué ni par les tables de la loi, ni par rayons ou cornes à son front; mais il se reconnaît facilement par opposition au prophète Élie dont les grands cheveux et le manteau en peau de bête annoncent un homme adonné à la vie solitaire <sup>2</sup>. Le manuscrit d'Othon II n'a pas même cette distinction entre les personnages de l'Ancien Testament, ni ne donne à Moïse le nimbe simple qui entoure sa tête sur notre ivoire <sup>3</sup>. Le seulpteur aurait voulu indiquer par là

<sup>1.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 334, sv. Fai dit à cet endroit que trois étoiles y indiquaient parfois la Trinité. Dans la miniature d'un manuscrit d'Aix-la-Chapelle, provenant de l'empereur Othon II, et qui appartenait à M. de Horsbach lorsque le P. Martin en dessina plusieurs miniatures, la main céleste est remplacée à la Transfiguration par trois rais de lumière qui descendent sur la tête de Notre-Seigneur.

<sup>2.</sup> Sous les pieds de Moïse et d'Élie deux nuages recourbés vers la terre semblent faire nimbe à saint Pierre et à saint Jacques-le-Majeur.

<sup>3.</sup> Je ne suis pas fâché de faire remarquer ce qu'il y a de différences entre les compositions du moyen âge sur m même mystère. Ceux qui n'ont pas regardé de près à ses diverses œuvres, s'imaginent trop souvent que les artistes suivaient un patron commun; et le Guide de la peinture, publié par M. Didrou, porterait à le croire. Ce serait pourtant une idée fausse, même pour la Grèce. Sans doute un fond commun devait subsister, soit par tradition, soit parce que le sujet était le même; mais bien des fois l'artiste se permet une certaine fiberté dans les détails, tout en suivant un programme historique traité par d'autres

qu'Élie n'étant pas mort n'a pas reçu jusqu'à présent la dernière consécration de la sainteté par la vie bienheureuse. L'usage commun aujourd'hui n'est pas si restreint; mais aucun

des Apôtres n'étant nimbé sur cette plaque, le nimbe divin du Fils de Dieu et le nimbe simple du législateur des Juiss forment des caractéristiques très-suffisantes pour l'ensemble.



## IX. — LE GRAAL.

Cette fois encore pas le moindre renseignement pour m'orienter sur la provenance, ou dire s'il s'agit d'une sculpture en ronde-bosse ou haut-relief et si la dimension de l'original est réduite dans la copie. Je crois me rappeler seulement, mais d'une façon bien vague, que le P. A. Martin avait dessiné eela en Angleterre.

Un souvenir de même valeur me fait classer cet objet parmi les ivoires, sans que j'ose en répondre, et mon ancien eollaborateur ne doutait pas que le Saint-Graal y fût représenté. Je m'en rapporte donc à lui sur l'unique donnée qu'il m'en ait transmise lorsque nous feuilletions ensemble ses eroquis de voyage.

Ce personnage dont la tête est ceinte par un bandeau en manière de diadème et qui appuie si soigneusement sur sa poitrine un vase de forme sphéroïdale, serait done Joseph d'Arimathie apportant aux peuples de la Grande-Bretagne le vase connu au moyen-âge sous le nom de Saint-Graal. Pour faire là-dessus de l'érudition étourdissante, mais à bon marché, il ne faudrait que parcourir trois ou quatre opuscules. M. Sulpice Boisserée, à

l'époque où l'Allemagne voulait avoir inventé l'architecture ogivale et la baptisait du nom de *Deustche Baukunst*<sup>4</sup>, a voulu restituer le temple du Saint-Graal en style de 4250 d'après un poëte germanique<sup>2</sup>; et à ce propos il indique assez abondamment les pièces historiques

avant lui. J'avais espéré que le P. A. Martin, s'il eût vécu davantage, nous aurait donné l'occasion de comparer ainsi plusieurs tableaux d'une même scène exécutés soit à distance, soit simultanément, sur les grands faits de l'Évangile.

Quant à la Transfiguration, celle-ci pourrait encore être comparée utilement au même sujet traité ailleurs. Cf. Gravina, *Il duomo di Monreale* (a la destra del presbiterio), tav. 18-B.

Indiquons aussi par coup d'œil rétrospectif un petit médaillon de la miniature consacrée à saint Jean l'évangéliste dans le ms. du Niedermünster de Ratisbonne. Ce beau livre servait de début au tome l'r de la série actuelle; et à la p. 43, le petit tableau circulaire qui couvre l'angle inférieur de gauche laisse apercevoir une des cornes de Moïse. Deux des apôtres sont prosternés aux pieds de Notre-Seigneur; et l'un d'eux, qui détourne la tête comme s'il se tordait le cou afin de ne rien perdre du spectacle, passerait à bon droit pour avoir servi de modèle à J.-B. Rousseau dans la singulière

mise en scène qui prétend obtenir de Dieu qu'il nous fasse pénétrer

« ........... ce sanctuaire impénétrable Où tes saints inclinés, d'un œil respectueux, Contemplent de ton front la grandeur adorable. »

Cette bizarrerie n'est donc pas propre à l'art naïf du moyen âge, qu'on voudrait charger d'une si divertissante maladresse, parce que l'esthétique n'était pas encore soupcounée alors.

- 1. C'était plaisanterie assez malencontreuse, pour une nation qui se pique très-particulièrement d'esthétique et d'histoire, que de vouloir nous contester l'origine trançaise de l'architecture ogivale. Maintenant, la question est jugée pour tous les hommes sérieux; sinon, j'en dirais bien d'autres sur cette prétention parfaitement absurde; mais qui n'a pas laissé que de faire merveille à droite du Rhin pendant bien des années, in odium auctoris.
- 2. Ueber die Beschreibung des Tempels des heiligen Grales in dem Heldengedicht *Titurel*, kap. III.

qui mettent sur la trace de cette légende <sup>1</sup>. M. San Marte (A. Schulz), qui est bien l'un des hommes du métier, résumait la question, vers 1864, dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber <sup>2</sup>. Mais on peut puiser des indications très-suffisantes dans l'*Etude* publiée par M. G. A. Heinrich sur Wolfram d'Eschenbach <sup>3</sup>. Je puis donc bien me borner à extraire de tout cela les données principales qui feront comprendre notre petit monument, sans avoir à m'embarquer plus que de raison dans les brouillards des traditions celtiques, ou de ce que l'on appelle Histoire des religions.

Des coupes plus ou moins enchantées se voient dans les récits orientaux, et les rapprochera qui voudra de celles des Bretons, même avant le Christianisme. Le Graal du moven âge, des druides même, si l'on veut, paraît avoir été plutôt un plat, et celui qu'on attribue à Joseph d'Arimathie devait être quelque chose comme une écuelle. Nulle merveille pourtant que l'on ait imaginé d'ajouter un couverele au vase qui passait pour si précieux. Quelle était la raison que l'on donnait pour tant de respect? Selon quelques-uns, il avait servi à la dernière Cène de Notre-Seigneur, et les Génois n'en tombaient point d'aecord, eux qui n'ont pas tout-à-fait renoncé à posséder le sacro catino; quoique depuis une époque moins reculée, vu qu'ils ne prétendaient pas l'avoir avant les eroisades. La Grande-Bretagne n'est pas si accommodante; elle veut être redevable du Saint-Graal aux premiers temps de la prédication apostolique. Joseph d'Arimathie, emprisonné d'abord par les Juifs, aurait été ensuite lancé sur la Méditerranée, avec sainte Madeleine, saint Lazare, etc., sur un bateau désemparé, et serait venu aborder en Provence. De là, il aurait traversé la France et la Manche pour aller évangéliser les Celtes transmarins. Baronius a eru devoir donner quelque place dans ses Annales à ce récit queleonque, d'après Gildas et autres Gallois peu aneiens 4. Mais le vénérable Bède ne paraît pas en avoir entendu dire un mot, tout savant consciencieux qu'il était. Ce grand homme n'en fait nulle mention, et la légende semble bien être venue à la suite des querelles envenimées entre Celtes et Saxons, lorsque les premiers, poussés à bout dans leur résistance, voulurent faire valoir leur titre de vieux chrétiens contre l'Église des conquérants. Terrain et discipline chrétienne se dérobaient sous les pieds de la race aborigène, opiniâtre autant que nulle autre au monde.

#### « Tout était juste alors! »

L'imagination celtique trouva toute sorte de raisons, bonnes ou mauvaises, pour tenir la gageure contre les missionnaires romains qui avaient évangélisé la population saxonne ou danoise. Il fallait donc opposer aux papes quelque prédicateur qui valût à peu près les Apôtres, pour épauler des observances défendues opiniâtrément par les Bretons insulaires contre leurs voisins eordialement détestés. Joseph d'Arimathie, avec sa pérégrination

- 4. Ibid., p. 319-324; et 367, sv.
- 2. Irste Section, t. 77, p. 136 à 157.
- 3. Paris, 1855, in-8.

Les Bollandistes aussi (AA. SS. Mart., t. II, p. 507-510) ne sont pas à mépriser dans ce qu'ils en disent, quoiqu'ils ne fissent alors qu'étendre leurs ailes sans accorder à leurs travaux tout l'espace qu'ils ont pris souvent dès les volumes du mois de mai.

M. d'Arbois de Jubainville en a dit quelque chose aussi tout récemment (Revue critique d'histoire, etc., 29 août 1868, n° 478), à propos des Romans de la table ronde: et s'il m'est

permis de donner ma façon de penser en cela, je me mettrais tout à fait de son côté.

On pourra consulter avec intérêt un article publié par la Revue britannique au mois de juin 1863, sur le roi Arthur, p. 314, svv.; et la notice qui précède le Roman du saint Graal, publié par M. Francisque Michel. Cf. II. de la Villemarqué, les Romans de la table ronde, VII (Perceval). — F. L. Polidori, La tavola ritonda, p. 439, sgg.; 472, sgg.; 426-436; 439, sgg.; etc.

4. Cf. R. Sala, not. ad J. Bona, *Rerum liturgic.*, libr. I, cap. vii, T. I; p. 106-108. — *La Tavola ritonda*, p. 125, sg.; 473, sgg.; etc., 439, sgg.

lointaine, parut un soutien triomphant de la eause. Si saint Pierre et son successeur l'A-postoile avaient une mission assez présentable, celle de Joseph ne manquait pas non plus d'une certaine recommandation.

L'homme courageux qui s'était présenté hardiment au gouverneur romain pour réclamer le droit de donner une sépulture honorable à un supplicié (Marc. XV, 43-46), n'était pas si mal choisi pour protester contre Rome ! D'autre part, l'Écosse voulant aussi rompre avec l'Irlande et ne pas avouer que des disciples de saint Patrice eussent évangélisé la Calédonie, imagina que les reliques de saint André avaient été transportées d'Achaïe chez les Écossais au iv siècle. On fit donc de cet apôtre le patron du Royaume, et il devint convenu qu'on n'avait eu nul besoin des enfants de la verte Érin. Je n'ai pas à me jeter dans cette autre question qui est trop incidente pour le sujet actuel et qui ferait remonter le Christianisme des Pietes bien avant les missions de saint Colmkill (le grand Colomban du Nord).

Tandis que ce petit bout de mémoire quelconque sommeillait tranquillement parmi mes eartons en attendant la main obstétricale du typographe, M. Paulin Paris a publié dans le recueil Romania (1872, p. 457-482) un travail d'appréciation sur l'origine des romans du Saint-Graal et de la Table ronde. Je n'ai pas à examiner par le menu les recherches d'un homme si au courant du moyen âge et qui est mon aîné en ces matières; mais je renvoie le lecteur à cette dissertation eurieuse qui développe l'origine du mythe celto-britannique bien autrement que je ne le faisais. On y trouvera de nouveaux renseignements pleins d'intérêt.

Bref, la légende fit à peu près son chemin parmi les tribus galloises ou rattachées tellement quellement au centre que les Celtes maintinrent dans le sud-ouest de l'Angleterre, jusqu'à ce qu'ils fussent toujours plus refoulés vers la mer d'Irlande par les vain-queurs. Sous la dynastie angevine des Plantagenets, ces vaineus trouvèrent un moment de répit qui donna du moins quelque issue à leur littérature, opprimée durant des siècles ou resserrée violemment dans un étroit espace. Henri II, par exemple, n'avait guère souei de l'idiome anglais dont il savait à peine un mot; mais tenait beaucoup dans toutes ses guerres contre la France, l'Irlande et l'Écosse à grouper toutes les forces vives de son archipel britannique. Les Gallois, en vrais enfants de la race celtique, étaient toujours prêts à se précipiter sur leurs frères ou cousins; et fournissaient volontiers de bonnes recrues au pouvoir anglais, quitte à lui créer ensuite des embarras intérieurs. Aussi, lorsque plus tard la cour angevine trouva bon de briser leur indépendance, elle s'efforça encore de les amadouer en

qu'on les aime, mais qui demandent à être menés; gens trop prononcés dans leurs défauts et dans leurs qualités pour se passer de quelque mélange qui les modifie. Romains et Germains dans les Gaules nous ont fait cette mixture; Saxons et Normands, dans les fles-Britanniques, y ont travaillé à la manière d'un pilon qui broie le poivre. Le traitement est dur sans doute pour qui l'éprouve,

#### $\Delta$ ιὸς $\delta$ ' ἐτελείετο βουλή.

Nos ancètres les plus lointains avaient déjà pourvu à cette dispersion providentielle sans s'en douter, par les expéditions au dehors qui semaient quelques noyaux de notre espèce quasi partout. L'Irlande et l'Écosse, souvent contre leur gré, accomplissent le même dessein depuis deux cents ans pour l'Amérique, l'Inde et l'Australie.

<sup>1.</sup> Je ne voudrais pas, comune Français, jeter la pierre trop rudement aux Celtes. Mais il y a longtemps qu'on me semble négliger une source importante d'informations pour la philosophie de l'histoire au sujet de la race celtique. Saint Paul, qui était pour le moins un homme distingué par bien des endroits, et qui avait en outre grâce d'état comme apôtre des nations, pourrait bien ne pas avoir été assez étudié dans le portrait qu'il trace des Celtes d'Asie (les Galates): batailleurs, amis du nouveau, disputeurs, enthousiastes, cordiaux, changeants, généreux, un peu mutins, entêtés çà et là, faciles à la débandade comme à l'enrôlement; ce sont des traits qu'il ne leur épargne point dans sa lettre (Cf. Gal. I, 6; III, 1, 3; IV, 13-20; V, 1, 7, 10, 13, 15, 26; VI, 2, 6, 10). Il les traite en enfants terribles, aimables, insupportables; qui se laissent pourtant dire des choses dures quand ils savent

plaçant désormais le titre de prince de Galles sur la tête de l'héritier présomptif du suzerain. Mais au xn° siècle on n'en était pas là; et soit politique, soit curiosité d'un esprit vif et ouvert, Henri II ne paraît pas avoir rêvé, mème de loin, l'extermination des bardes gallois. Au contraire, il leur faisait bon aceueil et doit avoir aidé aux compilations latines et françaises qui accréditèrent en Europe le cycle de la Table ronde. D'ailleurs, dès les succès de la première croisade il ne manquait pas d'églises latines où l'on se vantât de montrer quelque insigne monument de la Passion ¹. Lorsque les poëtes se mêlèrent d'amplifier des chroniqueurs ou conteurs populaires déjà suffisamment patriotes et sans gêne, il se trouva que tel ou tel évangile apocryphe parut beaucoup trop sobre de détails merveilleux ². Ce qui n'empêche pas que quand saint Louis put acquérir la sainte couronne d'épines et une portion considérable de la vraie croix, Henri III d'Angleterre voulut obtenir de Constantinople un vase qui était censé avoir reçu le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur le Calvaire. C'était toujours une manière de flatter la population celtique et d'infirmer à la fois ses traditions trop exclusives.

Le style de notre statuette ne répond pas mal aux plus belles œuvres des premiers Plantagenets en fait d'art, et les arcatures qui servent d'escabeau à Joseph d'Arimathie pourraient être le Saint-Sépulcre ou la tombe d'Arthur; si ce n'est un caveau secret de l'île d'Avalon, refuge du trésor introuvable <sup>3</sup>.

On a voulu, lorsque commencèrent les études sur le Saint-Graal il y a une trentaine d'années, voir sous ce mot sanguis realis ou regalis; ce qui n'était pas du tout nécessaire. Graal, dans le vieux français, signifie plateau, bassin, vaisselle de table. Quand les Espagnols en ont fait Grial, rien ne les eût empèchés de dire sangre real s'ils y avaient connu ce sens; car l'Espagne aussi, la Galice surtout, a mis en avant des prétentions sur le cycle de la Table ronde. Gallois prètait à dire Galiciens, pour peu qu'on eût bonne volonté; et, en fait de patriotisme, l'Espagne ne s'est pas toujours suffisamment refusé le droit de donner des entorses à l'histoire. Le faux Dexter ne manqua pas d'accorder mention honorable au voyage de Joseph d'Arimathie dans la Péninsule hispanique; mais, bien entendu, avant qu'il visitât la Grande-Bretagne 4, de sorte que le droit d'aînesse demeurait toujours aux Espagnols. Joseph aurait accompagné saint Jacques-le-Majeur, évangélisant la Péninsule ibérique; comme si la visite même de l'apôtre n'eût dù prêter à nul embarras.

Ce plateau ou bassin quelconque était censé contenir, ou avoir contenu, soit la sainte Eu-

avoir été finalement porté au ciel. Dans ces contestations, qu'on veuille bien me permettre de ne pas prendre parti.

Ł. L'inconfusible Tamayo Salazar, dans son Anamnesis (au 17 avril), consacre plusieurs pages in-folio à tout ce récit, qui ne vaut pas mieux que bien d'autres dont il a grossi ses volumes, et qu'il encombre souvent de citations dont la meilleure ne mène à peu près à rien.

Des mots à forme catalane, qui se lisent dans le poëme allemand du *Parcival*, ont l'air d'appuyer les prétentions galiciennes. Il suffit pourtant de se rappeler que la dot d'Elconor de Guyenne avait porté aux Plantagenets l'Aquitaine presque entière; si bien que plus tard le Prince noir parlait gascon ou quercinois à ses compagnons de batailles. Woltram pouvait donc bien s'être renseigné amprès d'auteurs languedociens qui avaient pris soin de faire leur cour a la famille de Heuri II, en arrangeant l'histoire d'Arthur; et la géographie des bardes y aura éprouvé plus d'une modification. Cf. Heinrich, *l. cit.*, p. 89, svv.

<sup>1.</sup> Cf. Heinrich, l. cit., p. 75-82; et 214, sv.

<sup>2.</sup> Le soi-disant Évanque de Nicodème, dans ses différentes rédactions, accorde une place considérable au témoignage de Joseph d'Arimathie devant le conseil des Juifs pour la divinité de Notre-Seigneur. Mais on n'y parle ni de son bannissement, ni d'aucune relique merveilleuse dont il aurait été le dépositaire.

Poëmes et romans en prose amplifièrent la vicille légende à qui mieux mieux, et Cervantès ne veut pas laisser croire que Don Quichotte puisse admettre rien d'apocryphe dans la Recherche du saint Graal. Cf. D. Quixote de la Maucha, ed. J. R. Masson, t. IV, p. 287, sg.

<sup>3.</sup> Glastonbury, dans le Somersetshire, est-il décidément une seule et même chose avec l'île merveilleuse d'Avalon? Je n'en mettrais pas la main au feu. On prétendait à Glastonbury garder bien des traces du noble décurion de Jérusalem; quelques-uns veulent qu'Arthur y soit enseveli, d'autres je disent déposé à Avalon; et le Saint-Graal passe aussi pour

charistie à l'origine du sacrement, soit le sang qui couvrait les membres de Notre-Seigneur lorsque son corps fut lavé pour être mis au tombeau. On prétendait même que, pour compléter le souvenir de la passion, Joseph avait apporté en même temps la lance de saint Longin, qui avait percé le côté de Jésus-Christ sur la croix.

Là se présente un souvenir de quelque initiation bardique antérieure peut-être au Christianisme. Il semble que, pour introduire un récipiendaire dans la corporation, on avait des cérémonies où se portait une lance sanglante et un plat mystérieux 1. Mais je laisse aux amateurs du druidisme le soin de constater ou d'expliquer tout cela. Il ne manquera jamais de commentaires à ee sujet et j'en cède volontiers ma part; car il semble que nous en ayons assez déjà, sans qu'on soit arrivé à des résultats bien effectifs. Ce qui nous importe uniquement pour ce que j'en ai à dire, e'est que le Graal des Celtes chrétiens passait pour avoir des vertus merveilleuses. Il nourrissait son monde, sans jamais s'épuiser; et guérissait toute espèce de blessures. En conséquence, pour être gardien d'un trésor si privilégié, il fallait des qualités tout-à-fait exceptionnelles. On avait donc imaginé une chevalerie ad hoc. On les appelait templistes, parce qu'ils devaient garder le temple où le Graal était à l'abri de tout œil profane. Ce nom et le vase sacré qui était censé commis à leurs soins, a donné lieu de croire que les poëtes du Parcival et du Titurel voulaient glorifier l'ordre du Temple ; lequel d'ailleurs, en l'honneur de saint Jean l'Évangéliste, son patron, portait un vase sacré dans ses armoiries<sup>2</sup>. Ce vase était ordinairement fermé comme nos eiboires, quoique le saint apôtre fût presque toujours représenté avec un ealice ou simple coupe 3. Voilà encore un apercu au sujet duquel je ne prétends rompre aucune lanee.

### X. — PEIGNES ORNEMENTÉS.

Commençons ee nouveau sujet par un petit bas-relief qui se relie à la rigueur avec la pique de saint Longin (p. 67), dont il a été dit quelques mots il n'y a qu'un instant. On pour-rait d'abord se demander d'où vient qu'un meuble de toilette se trouve orné de sujets empruntés à l'Évangile. C'est que les sacristies en conservaient, principalement à l'usage des évêques, pour que l'on pût paraître à l'office dans un état parfaitement convenable. Aussi Durand de Mende, qui fait du symbolisme tant qu'il peut à une époque déjà fort avancée, ne manque pas de nous apprendre que les dents du peigne signifient la discrétion <sup>4</sup>. Je me range en ces sortes de choses à l'avis du cardinal Bona qui dit qu'en observances indiquées pour une utilité quotidienne, le symbolisme vient après coup; et ne doit pas être repoussé

- 1. Ajoutez-y la coupe de Djemschid ou de Bacchus (soit Indien, soit Grec), d'Hercule encore si vous le voulez, voire même la pierre de la kaaba (ce n'est pas moi qui lui donne place dans ces mystagogies); et pardonnez à ceux que tant de science écœure au lieu de les attirer.
- 2. Cf. Caractéristiques des SS., p. 169, 172 et sv.; 619, etc. Cela les distinguait des chevaliers de Rhodes ou de Malte qui étaient sous le patronage de saint Jean-Baptiste.
- 3. Les denx emblèmes se voient, à la main et sur les vêtements de l'apôtre, dans une peinture publiée par le Calendar of the anglican Clurch, p. 155.
- 4. Cf. W. Pugin, Glossary of ecclesiastical ornament and costume, ed. B. Smith; v. Combs.
  - On aurait bien pu y citer en foutes lettres le commenta-

teur piémontais (R. Sala) du cardinal Bona (Rer. liturgicar., t. II, p. 312); mais surtout le Pontifical romain (De consecratione electi in episcopum). Après l'onction de la tête et des mains reçue par le nouvel évêque, celui-ci est ramené ad capellam suam par les prélats assistants; et là, « on lui essuie la tête avec de la mie de pain pour enlever l'onction», puis on nettoie et on lisse sa chevelure avec un peigne; etc.

J'aperçois dans mes notes qu'il a dù être publié vers 1860 un mémoire sur les *peignes liturgiques*, par M. Bretagne; mais j'ignore en quel endroit et dans quel recueil. D'ailleurs il se peut bien que l'on me trouve déjà un peu profixe sur ce sujet, et chacun ne doit pas prétendre tout dire pour rendre les autres inutiles. Qu'il me soit donc permis de ne pas épuiser absolument la matière.

néanmoins s'il a du bon. Quoi qu'il en soit, plusieurs cathédrales conservaient jadis dans leur trésor, quelques-unes gardent encore jusqu'aujourd'hui, des peignes attribués à de saints] évêques.

Celui-ei (p. 67, sv.) a été eopié au musée de Cologne par le P. A. Martin. Pourquoi



saint Longin, ou le centurion quelconque qui aurait percé la poitrine de Notre-Seigneur, s'y trouve-t-il représenté? L'empire germanique prétendait avoir parmi ses joyaux (*Clenodiu Imperii*) la pique de saint Longin ou de saint Maurice; quoique Rome et les Gallois (comme

on vient de le voir p. 66) entendissent bien être possesseurs de la lance qui ouvrit le côté du Sauveur sur la Croix <sup>1</sup>.

En somme, pour un objet dont il fallait se servir avant la messe, il n'y avait pas d'inconvénient à ce que le sacrifice du Calvaire fût mis sous les yeux de l'évêque ou du prêtre.



t. Que ce soit saint Longin, ou n'importe quel centurion, que ce soit même un centurion, les pieux récits de nos ancêtres ne prennent pas la peine de le mettre en doute. Aussi l'a-t-on représenté au Vatican dans la chapelle consacrée

aux reliques du Calvaire. Cf. Pistolesi, Il Vaticano descritto, t. II, p. 96. — Caractéristique des SS. dans l'art populaire, p. 76, 451, 499, 564; etc. — AA. SS. Mart., t. II, p. 375-390. Ce serait matière à bien d'autres citations.

Le style du seulpteur aceuse son xue siècle par toute sorte d'habiletés et de maladresses: habileté, en fait d'ornement, qui était le fort de cette époque; et maladresse, en fait de figures, qui était son faible. Aussi les personnages sont-ils relégués dans un espace étroit qui raccourcit leur stature, ou gène singulièrement l'attitude et les gestes. Mais le respect des vieilles traditions s'y maintient comme il arrive toujours à cette époque. Ainsi Notre-Seigneur crucifié étend ses bras presque horizontalement et pose ses deux pieds séparés sur une petite pièce de bois (suppedaneum) rapportée à la croix. Il est percé vers le sein droit, sous l'épaule. Malheureusement la situation donnée au soldat romain ferait croire que la pique va ressortir au-dessus de l'épaule gauche; tandis que les vieux écrivains font ordinairement pénétrer le fer jusqu'au cœur 1. Voulant épargner sa matière et ne point perdre de place, le sculpteur a imaginé de faire fléchir les genoux aux deux hommes les plus voisins du divin crucifié. Cela peut être pris pour une moquerie insultante si l'on veut, car on prête bien au centurion un témoignage de foi pour le supplicié dont il avait vu la mort merveilleuse (Luc. XIII, 44-48); mais il reste lieu à doute.

Quant à celui qui présente l'éponge, les Pères de l'Église en font presque toujours l'emblème des Juifs<sup>2</sup> et ne manquent guère à cette occasion de rappeler les prophéties<sup>3</sup> qui montraient d'avance l'infidélité de la nation juive à la prédication du Messie.

La sainte Vierge et saint Jean sont à droite et à gauche, mais sans nimbe, se courbant sous les deux rosettes à jour qui leur laissent peu de place; et les deux anges qui semblent vouloir accourir du ciel, sont encore moins à l'aise entre les ornements qui les resserrent de toute part. Notre-Seigneur étant le seul personnage nimbé, on n'a pas pris la peine de lui donner un nimbe divin. C'était, du reste, un soin que s'évitent souvent les bas-reliefs de hautes époques.

Quant au solcil et à la lunc, il ne peut y avoir d'embarras sur les médaillons qui leur sont attribués; tandis qu'ailleurs leur représentation laisse parfois lieu à quelque doute.

On voit du premier coup d'œil que notre peigne de Cologne a subi quelques accidents à travers les siècles qu'il lui a fallu parcourir pour arriver jusqu'à nous. Le pointillé marque les parties brisées maintenant, et qui existaient sans doute à l'origine en complétant une ornementation semblable à ce que fait deviner le reste.

La face B (p.68) ne contient que de l'ornementation, et il n'est pas besoin de faire remarquer avec quel talent l'artiste a su remplir tout le champ qui lui était livré; sans que jamais ses courbes et fleurons paraissent étriqués le moins du monde, tout en se prêtant aux contours obligatoires. Ensemble et détails répondent fort bien à ce que l'Italie appelle un ouvrage de premier jet (di prima intenzione); c'est, du reste, le caractère général de l'ornementetion au moyen âge, mais tout particulièrement au xu° siècle et au commencement du xur°.

C'est eneore au musée de Cologne qu'appartient l'original du peigne que voici (p. 70), mais dont l'art a toute la mine d'être asiatique. Ces deux bustes de chevaux adossés s'idéalisent

<sup>1.</sup> Le P. de Galifet insista sur cette tradition, lorsque le projet d'une fête du Sacré-Cœur était encore débattu, et n'a pourtant pas épuisé tous les textes dont il aurait pu se prévaloir en faveur de la cause.

<sup>2.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie, d'histoire, etc. (1<sup>re</sup> série), t. II, p. 69, sv.; etc.

<sup>3.</sup> Ps. LXXIX, 9; etc. — Isai., V, 1-7. — Jerem. II, 21. — Matth. XXI, 33-41; etc. J'en ai parlé aussi en expliquant les vitraux de Bourges.

L'Église y fait une allusion presque évidente dans la partie de l'offiee qui remplace la messe au jour du Vendredi saint, et qu'on appelle *improperia*.

sous la main du seulpteur, en quelque ehose de semi-animal et semi-végétal qui ne manque pas de riehesse et de certaine élégance fière. Je ne sais plus dans quel auteur allemand j'en aurai aperçu le dessin réduit; j'y aurais reneontré peut-être des indices sur la provenance que lui attribue la tradition locale, mais un vague souvenir me donne lieu de soupçonner qu'on prétend y voir le peigne employé par Frédérie I<sup>er</sup> pour sa barbe rousse. En tout eas,



un autre assez semblable, mais orné de joyaux, est gardé à Quedlinburg sous le nom de Henri I<sup>er</sup>, et l'on prétend qu'il fut trouvé dans sa tombe <sup>1</sup>. Il a les dents beaueoup plus longues que eelui-ei; et, eomme le fait observer M. Kugler, on ne voit pas qu'Henri I<sup>er</sup> ait porté la barbe. Le doete Allemand se rejette d'ailleurs sur des raisons plus eoncluantes pour refuser l'attribution eommune. Autant que j'en puis juger, le peigne de Quedlinburg, sauf

aurait bien fait de joindre des dessins à ses descriptions, et par là je crois le valoir. Quant au prétendu peigne d'Henri l<sup>er</sup>, il ne m'est pas facile de comprendre pourquoi M. Kugler juge que ce devait être un peigne à barbe.

<sup>1.</sup> Cf. Fr. Kugler, Kleine Schriften... zur Kunstgeschichte, t.I, p. 632, sv. Cet auteur eite à divers endroits plusieurs ivoires dont il parle plus habilement que moi, sans doute, car je ne me pique pas très-particulièrement d'histoire de l'art; mais il

les pierres précieuses, n'est orné que de rinceaux et de feuillage, et je ne m'explique pas bien pourquoi il n'aurait pas été seulpté en Syrie. En ce eas, il n'y aurait pas lieu d'affirmer que le style y est d'une époque postérieure à celle d'Henri I<sup>er</sup>. Les modèles d'enroulements végétaux ne manquaient pas aux Syriens dans les seulptures romaines, et je ne vois guère d'impossibilité à ce qu'ils aient pu exécuter au x<sup>e</sup> siècle l'ornementation du peigne attribué à Henri l'Oiseleur par les Saxons.

En somme, la forme des trois peignes dont je viens de parler est sensiblement la même, et paraît assez bizarre, pour nous être venue d'Asie.

Pour moi, je ne vois pas du tout quel avantage ces deux espèces de cornes supérieures prêtaient à la prise; mais elles se ressemblent trop pour qu'on n'y voie pas une convention, ou mode, qui aura eu son temps.

Celui que je vais présenter au lecteur et eeux qui le suivront ressemblent beaucoup plus à ce qui s'exécute aujourd'hui. Le peigne de saint Loup (saint Leu?) que voilà (p. 72) est conservé à Sens comme ayant servi au saint évêque, et les grosses dents n'annonceraient pas que le saint homme fut entaché du vice de coquetterie. On les croirait plutôt faites pour démèler la queue d'un cheval ou du moins pour la crinière.

Quoi qu'il en soit, la cathédrale de Sens le conserve précieusement depuis des siècles, monté en or avec des pierres précieuses et des filigranes. Une inscription même, tracée au xu° siècle, certific qu'il a été au service du saint prélat einq cents ans plus tôt. M. H. d'Arbois de Jubainville l'a décrit dans le Portefeuille archéologique de la Champagne¹, et la planche en couleurs dessinée par M. Gaussen est sans doute le droit dont nous donnons l'avers. Car le nombre des pierres précieuses n'est pas ici le même; et sous l'are où deux lions sont affrontés, la tête de bélier qui les sépare est tournée en sens inverse de ce que montre le portefeuille champenois. La plante même ne me paraît pas être exactement semblable, et ce peut être une variante de l'artiste qui voulait reproduire un même sujet sans se répéter comme un copiste tout pur.

Que ee soit un thème d'origine orientale, comme le pense M. d'Arbois de Jubainville, e'est ee qui me semble évident aussi. J'ai déjà fait observer que sous la main des ouvriers (ou artistes) d'Asie ou d'Europe, le souvenir du pyrée prend des figures qu'il nous faut interpréter largement <sup>2</sup>.

Trois autres peignes bien plus semblables à eeux que nous employons aujourd'hui m'arrivent presque sans aueuns renseignements de mon aneien eollaborateur<sup>3</sup>. Mais il en est un

<sup>1.</sup> Ch. V, Sculpture sur bois et sur ivoire, p. 9, pl. 2. L'inscription est pecten S. Lupi. D'autres sculptures sur ivoire (olifants, peignes, etc.) ont été publiées dans l'ouvrage qui porte pour titre : le Moyen âge et la Renaissance, t. V; sous les titres Sculptures et Diptyques. Le t. IV également en renferme plus d'un exemple à l'article Objets divers.

<sup>2.</sup> L'art babylonien, cilicien ou même phénicien, reproduisait tout cela depuis longtemps, et continua de le reproduire sans doute avec plus ou moins d'intelligence lorsque s'éteignit le culte qui en avait été l'origine. C'était une décoration acceptée, et qui avait la vie dure. Puis elle se pouvait adapter passablement à la religion chrétienne, lorsque

l'ancien pyrée devenait une coupe où s'abreuvaient des animaux. Oiseaux et quadrupèdes se fanfilant dans des rinceaux, rappelaient aussi des sujets de vendange ou de chasse. Rien n'empèchait donc d'interpréter tout cela comme simple ornement de fantaisie joyeuse, ou comme emblème édifiant, selon la disposition du spectateur; en sorte qu'il y en avait pour tous les goûts. Cf. C. Cavedoni, *Memorie* (di Modena), série II, t. XV, p. 120, sgg.; et 1. XIV, p. 351, sg.; etc.

<sup>3.</sup> Un mot cependant, vis-à-vis du dessin des deux peignes qui occupent ici la p. 73, annoncerait qu'ils passent pour avoir appartenu à l'impératrice sainte Cunégonde. Ils proviennent donc apparemment de Bamberg.

Peigne liturgique attribué à saint Leu (Lupus), archevèque de Sens



(Pour saint Loup de Troyes, le déplacement de cette relique demanderait à être explique).









В



surtout où la croix centrale des deux faces paraît indiquer une destination religieuse. Pour ceux qui occupent la page 73, la coupe du morceau d'ivoire est indiquée sous chacun d'eux et l'on dirait que les fabricants prenaient soin de ne pas livrer un meuble trop fragile.



 $\mathbf{C}$ 



Circonstance d'autant plus à remarquer, que la largeur de l'instrument pouvait l'exposer parfois à ne pas durcr beaucoup entre les mains d'une personne un peu vive.

Tout ce qui sc pourrait ajouter sur les animaux décoratifs ou mythologiques qui paraissent dans les bandes du milieu, ne vaut pas un coup d'œil jeté sur les planches auxquelles je me réfère. Passons donc à un sujet de tout autre ordre, pour achever enfin cette longue série d'ivoires où la variété n'aura pas laissé d'ouvrir passage à un peu de lassitude.

## XI. — PLAQUE ANTIQUE A SUJET ROMAIN.

La gravure ei-jointe, page 75, reproduit une plaque d'ivoire ancienne qu'on a sciée en deux moreeaux pour faire partie carrée dans la garniture des deux plats du même volume. A



quelle époque remonte cette invention de bibliophile? Je ne saurais le dire. C'est la bibliothèque parisienne de l'Arsenal (je crois) qui récèle ce *spécimen* du vandalisme d'un vieil amateur; et tel que c'est, nous ne lui devons pas moins la conservation presque entière d'un antique bas-

relief qui a son prix. Il s'agit évidemment d'une leçon de musique, et l'antiquité nous en a transmis plus d'un exemple qui aide à comprendre celui-là. Dans un des diptyques de Monza que renferme l'ouvrage de Gori<sup>1</sup>, l'éditeur suppose qu'il s'agit d'une muse qui console Boèce dans son affliction. Je crois qu'on peut ne pas être de cet avis. Quand même le placement des charnières serait primitif, on est en droit de supposer que le respect pour la jeune femme, ou le désir de s'isoler davantage pour apprécier avec réflexion le jeu de la musicienne, a fait tourner le dos à notre amateur (qui ne serait pas le grand philosophe ehrétien, mais un simple maître de chant). Dans l'ivoire que je présente (p. 75), le maître est debout devant son élève qui est assise, contrairement au diptyque de Monza; mais il a un témoin : un amateur peut-être ou quelque membre de la famille qui vient juger des progrès obtenus sous la direction de cet habile homme. Le costume du professeur est d'une simplicité quasi brutale et rappelle ce que les auteurs anciens disent souvent des barbati, pænulati et fumosi magistri. Juvénal, dans sa septième satire, nous montre au long la misère de ces pauvres Grecs venus à Rome pour enseigner les beaux-arts et menant à peu près une vie de gueux<sup>2</sup>; et Lucien, tout Grec qu'il est, mais en homme au fait du monde romain, consacre un de ses traités à déplorer le sort de ses infortunés compatriotes, virtuoses en musique, en littérature, en philosophie, etc., qui, sous le nom d'instituteurs, se font esclaves chez les grands. Résultat d'une civilisation rude et hautaine pour laquelle était devenue à peu près servile toute occupation qui n'allait pas droit au métier de la guerre ou à l'apprentissage de l'homme d'État.

Les rigueurs de la fortune, pour cette triste condition de mercenaires, lui semblent pires que l'état précaire du simple mendiant. Il les peint revêtus du manteau des Grecs au milieu d'un peuple dont ils estropient le langage, mis chaque jour en parallèle avec toute espèce de parasites, de charlatans, de bouffons (gens du même cru, d'ailleurs); portant avec la barbe touffue une sorte d'enseigne qui les annonce comme grammairien, rhéteur, philosophe ou artiste, et enrôlés à ce titre comme autant de valets pour rehausser le faste ou la réputation du maître qui s'en entoure quand il veut paraître en public. Obligés d'étudier les faiblesses du patron ou de sa femme, afin de les ménager avec un soin jaloux, ou pour acclamer à propos les favoris quelconques par des flatteries éhontées; soudoyés maigrement pour suivre la litière du maître ou de la maîtresse, et traînés ainsi par les rues comme une troupe à gage; donnant leurs leçons pendant que madame fait faire sa toilette, parce qu'elle n'aurait pas assez de loisir en un autre moment de la journée, etc., etc. Souvent, dit-il, tandis que le philosophe traite à fond quelque haute question de morale, un jeune esclave favori survient pour remettre un billet doux, et les leçons de sagesse sont suspendues jusqu'à ce qu'il ait été fait réponse à ce message. Encore si l'on y gagnait de quoi vivre! Mais, après avoir avalé mainte couleuvre, vous serez éconduit brusquement sur vos vieux jours, comme une tunique usée que l'on jette au coin de la borne ; votre sort deviendra celui du cheval brisé par l'âge et la fatigue, dont la peau même n'intéresse guère le tanneur. Pour s'excuser de vous réduire à pareille fin, on vous qualifiera d'entremetteur, d'empoisonneur, d'homme qui a trahi les lois de l'hospitalité (or, ce n'était pas toujours chose inouïe, ni incroyable). Vous sortirez par la porte du désespoir : vêtu à peine, chargé

mains. Arts d'agrément, mais surtout musique et danse, les occupaient beaucoup plus qu'aiguille ou fuseau. Sous l'empire, les vieilles coutumes domestiques étaient bien plus généralement abandonnées encore.

<sup>1.</sup> Thesaur. vett. diptychor., t. II, p. 246-248.

<sup>2.</sup> On sait que, dès les derniers temps de la république romaine, les jeunes filles et les femmes de haut rang se piquaient peu d'imiter leurs aïeules en faisant œuvre de leurs

d'un embonpoint comique qui recommande mal son homme, avec un de ces visages pâles et ridés qui ne peuvent plus trouver accès nulle part.

Ce que Lucien disait des philosophes et des gens de lettres, rien ne nous empêche de l'appliquer ici; car les pythagoriciens considéraient la musique et la science des nombres comme bases de leur doctrine, et les pythagoriciens de cette époque n'étaient souvent que de vrais cuistres. Il se peut donc que nous ayons dans cet ivoire, non-seulement des artistes, mais des maîtres en métaphysique et en morale. Ils s'efforcent peut-être de faire entrer dans la cervelle d'une jeune femme ce qu'il y a de rapports mystérieux entre l'harmonie des sons et des sphères célestes, entre la musique et l'astronomie, entre le rhythme et la modulation des différentes races grecques (mode phrygien, lydien, dorien, ionien) et les états de l'âme humaine sous l'influence des passions. La danse même était censée redire le cours ou les diverses harmonies et conjonctions des astres; la théorie de tout l'univers, enfin. Aussi ne serais-je pas éloigné de croire que ce qui nous paraît un peu maladroit dans ce bas-relief est (en partie du moins) le résultat d'une intention espiègle qui vise à la caricature et au persiflage.

C'est ainsi, par exemple, que la mine du pédant prend des airs burlesquement renfrognés, sous prétexte de concentration d'esprit; et ses jambes ne seraient-elles pas enflées par la goutte, comme trace de bonne chère ou d'inconduite?

Toujours d'après le satirique de Samosate, on serait en droit de dire qu'il s'agit d'un examen préalable pour l'admission en bonne famille, imposé à l'artiste récipiendaire par-devant un ami du maître de la maison. Car Lucien établit dans un autre endroit de ses pamphlets plus ou moins sérieux que le danseur digne d'honorer sa profession ne saurait se dispenser d'aucun art; sauf la seule logique, qui ne le mènerait évidemment à rien dans la carrière qu'il veut parcourir. Quant aux sciences, nul quartier; si ce n'est qu'en fait d'histoire, il l'autorise à sc renfermer dans les siècles compris entre le règne du Chaos et eelui de Cléopâtre. Je ne dis point que nos maîtres et compositeurs modernes de grands ballets ne trouveront pas fort restreint ce répertoire de danseurs antiques, mais cela n'est pas mon affaire. Donc, si je ne me trompe sur le programme de ce doctorat domestique, après vingt bassesses et gratifications risquées parmi valets ou même esclaves, notre solliciteur va être jugé par expert patenté ou familier (son rival ou son compère, peut-être), afin que les parents et la demoiselle sachent jusqu'à quel point cet aspirant est recommandable; et le pauvre barbon à chevelure blanchie par l'âge, mais en quête de place rémunératrice, subit l'inspection voulue pour qu'on sache au logis s'il est décidément bon à quelque chose, et recevable à professer tout ce qui concerne son état. Après quoi viendront les recherches sur sa vie et ses mœurs, puis les débats sur le salaire et les exigences du postulant. L'admission une fois prononcée, ce seront d'autres tourments et d'autres rapports quotidiens qu'il lui faudra dévorer de son mieux pour ne pas perdre son emploi si durement acquis.

Quant à l'attirail musical, plectrum, pecten, etc., pour faire sonner la lyre, et pour les formes diverses de la lyre elle-même sur les monuments anciens, je m'en rapporte aux antiquaires qui en ont fait l'objet de mémoires spéciaux avec tous les détails désirables. On peut consulter, par exemple, pour ne citer qu'un seul ouvrage, le Museo Borbonico, t. I, pl. 31 et 30; t. II, pl. 23 et 35; t. III, pl. 5, 8 et 29; t. IV, pl. 22 et 51; t. V, pl. 49. Dans quelques-unes de ces représentations, on voit que la musique était le complément d'une éducation libérale, même pour les hommes, au moins chez les Grees. Les femmes à Rome, du temps de l'empire, se piquèrent de talent musical; et le grand satirique ne manque pas

de faire ressortir les désordres occasionnés chez les dames romaines par la fréquentation des chanteurs et citharèdes renommés. Ici, ce n'est sûrement pas la coquetterie du maître de musique qui l'aura rendu dangereux. Passif ou actif dans ces misères de la société antique, n'est pas chose si périmée qu'il n'en demeure encore de nos jours quelque trace perceptible à des yeux observateurs.

Mais, malgré l'inexpérience du seulpteur, l'ivoire nous rend assez bien l'air d'importance que se donne le professeur, en prenant une attitude pensive qui ne siérait pas mal au plus profond métaphysieien. L'amateur, de son eôté, se tient le menton avec le geste d'un homme eapable dont l'avis sera sans appel. Aussi l'élève s'applique comme il convient de le faire pour une épreuve si sérieuse.

Ne fût-ee qu'en manière de eul-de-lampe, terminons eette énumération d'ivoires par deux petites fantaisies empruntées au eoffret d'ivoire que Millin 1 publiait en 1807.

Le P. A. Martin s'était proposé d'en donner la gravure eomplète; mais il s'aperçut peutètre que le publie se eontenterait de l'aneienne reproduetion. En tout eas, il n'a fait graver que ees deux petits areeaux où l'on reeonnaît la vieille eoutume asiatique d'affronter deux animaux au dessus de quelque ehose eomme un eyprès, etc. Cette espèce de eiste, exécutée dans la Grèce chrétienne, représente surtout les épreuves du patriarehe Joseph persécuté par ses frères, et la substitution lente de Saül à David. Les diverses seènes mériteraient bien d'être dessinées à nouveau; mais le trait queleonque donné par Millin peut eneore suffire pour s'y reeonnaître, quoique non pas pour appréeier le travail de l'artiste.





1. Voyage dans les départements du midi de la France; atlas, pl. x.

# COUVERTURE D'UN ÉVANGÉLIAIRE

DE CHARLES LE CHAUVE (pl. III).

On a vu dans le premier volume (p. 47) que ec manuscrit de Munieh avait appartenu au monastère de Saint-Emmeran, à Ratisbonne; et nous en avons donné une page réduite qui montre l'empereur sur son trône.

Voiei maintenant le plat supérieur de la converture <sup>2</sup>. Il est entièrement revêtu de lames d'or, tantôt repoussées, tantôt relevées par de nombreux cabochons que portent des pédieules dont la hauteur atteint le plus souvent trois eentimètres et qui sont reliés entre eux par des filigranes. Ce travail de bijouterie et de joaillerie, avec sa sertissure, ne peut être bien appréeié que de visu. Si je prétendais énumérer et déerire les grosses perles, émeraudes, améthystes, saphirs, etc., qui forment eadre à tout l'ensemble ou qui séparent les principaux bas-reliefs, je ferais des phrases qui ne vaudraient pas un eoup d'œil donné au monument lui-même. On peut absolument s'en faire une idée sur notre gravure que le P. A. Martin avait laissée inachevée, mais avec tous les traits de son dessin déjà indiqués sur le vernis de la planehe.

L'histoire du manuserit serait à faire, et je ne m'en charge pas. Il est certain que parmi les grandes miniatures il s'en trouve une où les artistes de Saint-Emmeran se sont permis une sorte de palimpseste, en substituant leur abbé Ramwold à une peinture antérieure <sup>3</sup>. Du reste, je ne suis pas en mesure d'affirmer que tout iei vienne sûrement de Charles le Chauve, et que l'abbaye de Saint-Denis n'eût pas fait exécuter quelque amélioration au travail dont s'était contenté l'empereur; ou si Arnoul lui-même, transférant cela en Bavière, n'aura pas modifié quelque peu l'état primitif du volume. Tel que nous l'avons, voiei ce que les bas-reliefs présentent aux regards. Le centre offre Notre-Seigneur assis sur un coussin byzantin (en manière de traversin orné) dont le support n'est pas assez reconnaissable. Toute la figure du Sauveur est environnée par cette espèce d'auréole que nos antiquaires ont nommée vessie de poisson <sup>4</sup>.

- 1. La hauteur de la miniature originale est de  $0^m40$ , dans œuvre; et sa largeur de  $0^m17$  environ, y compris la bordure ornementée qui forme cadre.
- 2. Les dimensions sont un peu plus fortes. La hauteur est de  $0^{m}41$ , et la largeur de  $0^{m}32$ .
- 3. Saint Ramwold, parent de saint Wolfgang, mourut centenaire vers 4001, avec une réputation de sainteté bien établie. Il avait donc été quasi contemporain du cadeau de ce manuscrit au monastère de Saint-Emmeran; ou du moins pouvait attester l'authenticité du don fait par Arnoul de Bavière, puisqu'il avait dù vivre avec les témoins de cette donation. Ce livre curieux paraît avoir été analysé dans une plaquette allemande (in-4°), imprimée à Tegernsee sous le titre approximatif: Bible de S. Emmeran, à Ratisbonne.

Mais, n'ayant pas vu cet opuscule, je ne saurais dire s'il n'avait en vue, par hasard, ce que j'ai intitulé: Manuscrit du Niedermünster.

4. J'en ai dit quelques mots dans les Caractéristiques des SS., sons le titre amande, p. 29. J'avoue que ce mot répugne à pareil sujet; et cette fois, où Notre-Seigneur est assis évidemment, ne pourrait-on pas expliquer les deux cercles qui font intersection par une sorte de siége à dossier, dont la perspective est tracée maladroitement? Sous les pieds de Jésus-Christ, on aperçoit un troisième disque plus petit que les autres, qui doit être quelque chose comme tabouret ou tapis circulaire avec sa garniture de broderies.

Une représentation de saint Damase, donnée par M. le comte Auguste de Bastard, dans son mémoire sur les crosses, On a beau donner un nom latin à la réunion de ces deux courbes, je ne réussis pas à m'expliquer eomment une vessie natatoire aurait pu diriger les artistes qui ont tracé les premiers cette *gloire* assez disgracieuse.

Aux quatreangles du parallélogramme, se voient des étoiles à huit rais qui semblent vouloir dire que Notre-Seigneur nous parle du haut du eiel '. Le geste de sa main droite ne sera probablement pas pris eette fois pour une bénédiction, puisque le dos de la main se présente en dehors. C'est, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, l'expression d'une ancienne coutume qui faisait indiquer ainsi aux orateurs le désir de prendre la parole, comme pour faire cesser tout bruit dans l'auditoire <sup>2</sup>. Seulcment, alors on étendait le bras en avant, et ee sera le motif pour lequel plusieurs ont imaginé d'appeler eela main bénissante. Le livre des Évangiles ouvert sur le genou et soutenu par la main gauche porte en latin ces mots (Joann. XIV, 6): « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Ce serait, si l'on m'en eroit, le Christ législateur; expression qui simplifiera beaucoup des phrases à répéter sans eesse quand on parle de l'époque romane. Attitude, geste et inscription du livre ¡des Évangiles se répètent sur le tympan principal d'une foule d'églises, jusqu'à l'instant où l'architecture gothique (comme on dit) prit le dessus, en amenant de nouveaux motifs pour la sculpture <sup>3</sup>. C'était à peu près la même pensée que celle des monnaies latines contemporaines qui répétaient partout cette déclaration de politique chrétienne : « Le Christ règne, il est vainqueur, il commande. »

De même que sur les tympans dont je parle, le Verbe incarné a pour escorte ici les quatre évangélistes qui semblent écrire sous sa dictée. Ailleurs, ils sont souvent remplacés par leurs symboles que nous appelons aussi animaux évangéliques.

L'explication s'en trouve quasi partout, ce n'est donc pas le lieu d'y revenir ici tout spéeialement 4; quoique nous ayons près de chaque évangéliste son symbole porté en haut, eomme précisant l'espèce d'inspiration particulière qui les caractérise entre tous.

Si je m'en rapporte au dessin de mon ancien collaborateur, saint Matthieu et saint Jean sont les seuls qui montrent lisiblement les premières paroles du texte de leur livre; e'est pour l'un, sur une bande étroite qui se déploie dans sa longueur: «Liber generationis »; et pour l'autre, sur un livre relié qui s'ouvre vers le spectateur: «In principio ». On croirait a bon droit que les scènes représentées à côté de chaque évangéliste sont tirées de son livre, et je suis très-porté à croire que c'était bien l'intention du ciseleur. Mais, par le fait, l'assembleur doit-il en porter la faute? — Ce pourrait être ainsi. Au-dessus de saint Matthieu nous voyons l'histoire de la femme adultère (Joann. VIII, 3-41). Notre-Seigneur, qui se penche pour déconcerter les accusateurs, semble écrire ces mots: « Si quelqu'un d'entre vous est sans péché, qu'il lui jette le premier la pierre. » A vrai dire, ce que Jésus-Christ

p. 493, offre quelque idée de l'espèce de cercle que je suppose formé par un tapis rond tombant du siége vers les pieds.

Nul ne saurait trouver étrange qu'un auteur se cite lui-même en renvoyant à quelque travail où il s'agissait surtout d'exposer diverses données générales, qui se reproduisent fréquemment dans l'art chrétien. Vaudrait-il mieux, peut-ètre, se répéter à tout propos en réimpressions interminables, couvertes du prétexte de quelque circonstance sujette à revenir chaque jour? La chose dite une bonne fois, avec tous égards pour ceux qui l'ont traitée magistralement, il semble suffire qu'on puisse se renseigner à l'endroit destiné pour résoudre les principaux doutes. Le reste pourrait sembler, à bon droit, pur rabàchage, et j'en serais médioerement flatté.

<sup>1.</sup> Ce peut être le cas de répéter que l'étoile à cinq pointes du blason moderne (au moins en France) est une dérogation à l'ancienne coutume presque constante. Les cinq pointes étaient si bien reconnues jadis pour indiquer la molette d'éperon, que les édits de l'amirauté anglaise désignaient l'astérie de mer sous le nom de poisson à einq doigts (five finger), ressemblant à une molette d'éperon. Il y avait une sorte de ban contre cet animal, comme étant l'ennemi des huitres.

<sup>2.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie, I<sup>re</sup> série, t. I, p. 214, sv. — Caractéristiques des SS., p. 533, sv.; et supra, h. t., p. 32, note 2.

<sup>3.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie, Ire série, t. I, p. 80, svv.

<sup>4.</sup> Il en a été question avec assez de détail dans les Caractéristiques des SS., p. 392-399.

MELANGES D'ARE ELLOGIE # G 1.

traçait sur le sol semble avoir été les péchés des seribes et des pharisiens qui lui déféraient la condamnation de la pauvre pécheresse; mais il n'y a pas lieu de se tromper sur le sens du petit bas-relief. A gauche du spectateur, le personnage dont la tête est entourée d'un nimbe simple est sans doute l'évangéliste. Aussi lui fait-on tenir un livre, comme presque toutes les fois qu'on le représente au Calvaire. Cela veut dire, comme il l'écrivit lui-même (Joann. XIX, 35; XXI, 24): « Celui qui en rend témoignage, l'a vu de ses yeux. » Cf. Supra, h. t., p. 29.

Au-dessus de saint Jean, par eompensation fâcheuse nous avons, au contraire, un récit de saint Matthieu: e'est l'expulsion des vendeurs et changeurs que Notre-Seigneur fit sortir du temple (Matth. XXI, 12, sq. — Marc. XI, 15-17). La main droite du Sauveur élève un fouet de corde qui s'aperçoit près de l'eneadrement perlé, mais auquel on ne ferait pas attention si on ne connaissait le fait. Les marchands d'oiseaux ont passé sur l'épaule leurs volières et prennent de l'avance sans trop de hâte. Quant au changeur, il a saisi tout d'abord unc des sébiles qui lui servaient à exhiber ou à reeueillir ses monnaies et l'appuie des deux mains sur son eœur. Son eomptoir est eneore là, portant la balance et deux autres espèces de eoupes où se distribuaient sans doute les pièces de provenances diverses. L'artiste a fort bien compris le rôle de eet homme. On sait que les prêtres juifs n'aeceptaient dans le temple que des espèces qui ne portassent nul signe tenant de près ou de loin à l'idolàtrie 1. Sous les rois grees ou les empereurs romains et quand on arrivait de régions étrangères pour visiter le saint lieu, il fallait done se proeurer des pièces recevables pour l'offrande <sup>2</sup>. Le changeur avait beau jeu à exploiter ainsi la religion de ses compatriotes : poids, titre, difficulté de eirculation ou de transport, estimation des diverses places commerciales, etc., devenaient matière à discussion avec les pèlerins qui n'étaient pas tous en mesure de résoudre ou même d'appréeier les objections faites. Il y a done lieu de penser qu'on pèchait là beaueoup en cau trouble, et que Notre-Seigneur ne chargeait pas le tableau en disant : « D'une maison de prière vous faites un antre de voleurs. » Les vendeurs d'oiseaux (passereaux et colombes), pour eertains rites preserits<sup>3</sup>, ne pouvaient tromper beaueoup sur

1. Les monnaies vraiment juives ne portent aucune trace de créature animée. Tout au plus y voit-on (et encore sous Agrippa) une main tenant des épis ou des fruits quelconques, pour rappeler la récolte, dont les prémices devaient être offertes à Dieu. Cf. C. Cavedoni, *Numismatica biblica*, p. 26-71.

2. Le docte et judicieux C. Cavedoni, dans sa Numismatica biblica, fait observer que des monnaies bien diverses eurent cours dans la Palestine. Il en résultait un besoin de simplification pour les receveurs lévitiques du sanctuaire. Le semi-sicle (didrachma) que chaeun devait payer d'après la toi au dernier mois de l'année, pour l'entretien du Temple, donnait encore lien au change avec ses variations estimées sur nouvelles commerciales plus on moins authentiques, et entrainait un agio empoché par le plus habile des contractants. Cf. op. cit., p. 96, sgg.; it. 80-136 et 156.

Les Juifs n'ont jamais passé pour méconnaître la portée d'un compte débattu. Leurs docteurs prétendent que vers le temps des Ptolémées, l'Égypte ayant fait mine de vouloir réclamer l'équivalent des trésors emportés par les Israélites fugitifs sons la conduite de Moïse, on répondit en Palestine par un mémoire de dommages et intérêts encore plus vieux. Il s'agissait d'une réclamation de payements arrièrés pour journées dues à 600,000 Hébreux mis en réquisition par les

Egyptiens durant plus de deux siècles; ce qui, à un denier par tête et par jour, atteignait la somme de 45,990,000,000. Cf. *ibid.*, p. 134 et 25. C'était plus que prussien.

3. Le même savant (op. cit., p. 131; et 109, sg.) constate quelque différence entre le prix des petits oiseaux à Jérusalem (un sou la paire) durant la vie mortelle de Notre-Scigneur, et celui qu'en payaient les Athénieus au temps d'Aristophane (sept pinsons pour trois sous de notre monnaie). C'est, dit-il, que les offrandes nombreuses de passereaux enjointes par le Lévitique devaient faire hausser la valeur vénale de ces animaux, tandis qu'ailleurs on ne pouvait guère les rechercher que comme objet de distraction. Tenons aussi un certain compte de la différence des époques ou des contrées, et de ce que les mœurs ou la spéculation peuvent y faire en temps et lieux.

Les marchands de moineaux à Jérusalem avouaient d'ailleurs implicitement que leur commerce n'était pas ruineux, puisqu'ils accordaient un cinquième oiseau en sus à qui payait deux paires (Cf. Numismatica biblica, p. 110. — Matth. x, 29; et Luc. xu, 6). En somme, pourtant, les acheteurs grecs n'anraient pas été plus favorisés en fait de pinsons, qu'un juif qui voulait faire monter son emplette jusqu'à trois couples de passereaux; puisqu'en Palestine il obtenait déjà un cinquième moineau par-dessus le marché, moyennant deux paires prises

la marchandise; métaux estampés de tous pays prêtaient à bien d'autres gains arbitraires où le cambiste devait presque toujours faire la loi, s'il ne reneontrait par hasard au seuil du temple un homme d'affaires extrêmement fin et d'assez de loisir pour suivre une discussion eontradietoire jusqu'à réfutation des difficultés sans vraie base. Or eomment pousser de tels débats sur un comptoir en plein vent, tandis que la elientèle affluait aux grands jours <sup>1</sup> afin de pénétrer vers le saint tabernacle en eolonnes serrées <sup>2</sup>? Notre ciseleur a fait porter, en eonséquence, le courroux de Jésus-Christ sur le changeur (numularius) tout partieulièrement. Notre-Seigneur lui appuie la main sur la tête et semble prêt à le rudoyer pour ceux qui s'échappent.

Sous saint Lue, je erois voir également un fait emprunté à saint Mare. C'est, si je ne me trompe, l'une des guérisons d'aveugles rapportées aux ehapitres VIII et X. Ce qui me fait soupçonner qu'il s'agit de saint Mare, e'est que vers la droite du spectateur on aperçoit un personnage qui se ehauffe près d'un brasero. N'est-ee pas le souvenir du reniement de saint Pierre dans la cour du grand-prêtre (Mare. XIV, 54 et 66-72)? Saint Mare n'avait pas vu de ses yeux les œuvres de Jésus-Christ et semble avoir rédigé son Évangile d'après le témoignage de saint Pierre, dont il fut le eompagnon et le seerétaire pour ainsi dire 3. Il est donc d'autant plus remarquable qu'il ait raconté au long l'infidélité du prinee des apôtres, eomme si Pierre avait exigé que cette amende honorable fût inserite là par son ordre. Si ma supposition est exacte, on s'expliquera sans peine que le chef du eollége apostolique n'ait pas la tête nimbée; en ee moment sa dignité était un peu eompromise (Lue. XXII, 31), quoique déjà le Sauveur lui eût assuré la primauté.

Ce serait iei le seul bas-relief qui représent à deux se ènes à la fois. Mais le moyen âge se permet ailleurs cette licence, en l'excusant à l'aide d'un arbre qui divise le champ. Ici on aura eru qu'il suffisait de ce petit édifice, qui peut signifier à la fois le palais du prince des prêtres.

En manière d'équivalent, eomme si aueun de nos bas-reliefs ne devrait être à sa vraie place, nous avons sous saint Mare un réeit de saint Lue. Ce semble être le lépreux Samaritain (Lue. XVII, 11-19) qui, seul entre dix, revint présenter ses actions de grâce à Notre-Seigneur.

En tenant compte de cette circonstance, avec un esprit pointilleux, on pourrait objecter que notre lépreux devrait être guéri et n'avoir plus ses membres tachetés par la maladie terrible dont Jésus-Christ le délivre. Je le veux bien, si l'on y tient beaucoup; et, en ce cas, le pauvre homme appuyé sur sa béquille représenterait là toute la troupe des dix qui s'écrièrent de loin: «Jésus, Maître, prenez-nous en pitié! » D'autre part, quand on aura pré-

tout d'un coup. C'étaient les Athéniens qui poussaient à la vente en gros, si *la réjouissance* ne s'étendait qu'après trois paires enlevées à la fois.

- 1. Les banquiers du moyen âge ne paraissent pas avoir été plus fiers aux jours de recette, foires, etc. Nos expressions financières modernes, généralement puisées dans l'italien, montrent que chaque lombard avait son banc (banco) sur la place. Si son crédit se trouvait atteint irrémédiablement, son banc était brisé (banco rotto) par autorité publique, afin que la suspension de ses affaires fût notifiée à tout le monde.
- 2. Tout véritable enfant des patriarches devait se rendre à la cité sainte pour le moins une fois l'an; et comme les captivités ou les affaires lointaines les avaient disséminés parmi les nations, il en venait de toutes les parties du monde

romain, probablement même d'ailleurs encore. Les Actes des apôtres, parlant de la Pentecôte (II, 5-11), nous disent qu'il y avait à Jérusalem des Juifs de toute région qui est sous le ciel. On avait donc à changer des monnaies venues même du pays des Parthes, des Mèdes, des Arabes, des Arméniens, des Abyssins, etc.; sans compter toutes les pièces qui pouvaient avoir cours dans l'empire : drachme phénicienne ou d'Ephèse, sesterces et deniers romains, quadrantes de bronze, etc.

3. Saint Luc aussi peut être regardé comme ayant écrit sous la dictée de saint Paul, directement instruit par Notre-Seigneur lui-même dans la gloire (1 Cor. xv, 6-12; xı, 23); et d'après les récits de la Très-Sainte Vierge, immédiatement. Ce peut être pour cela qu'on lui attribue le portrait de N.-D. Cf. Caractéristique des Saints, p. 675.

tendu exprimer la reconnaissance du Samaritain, il fallait bien encore lui donner un air malade et souffrant pour qu'il fût reconnaissable. Ajoutons comme excuse de l'artiste, s'il a suivi le programme que je lui prête, la parole même du Fils de Dieu: « Va, ta foi t'a sauvé. » Il serait donc permis de croire que la guérison de l'étranger ne fut confirmée qu'alors, et que les ingrats retombèrent dans leur état premier.

Quant aux formes adoptées par l'orfévre, il en est quelques-unes sur lesquelles nous aurons occasion de revenir incessamment. Disons, sans plus, que la manière générale adoptée pour les draperies appartient à cette école byzantine qui cherehe le mouvement et veut indiquer des plans multiples sans se rendre bien raison des procédés qu'elle emploie. Ainsi, on fait bouffer les vêtements au hasard, d'après des modèles copiés servilement, et l'on n'a pas l'air de comprendre que leur disposition bien étudiée dans l'état naturel est souvent l'indice du mouvement actuel ou tout récent de la figure 1.

Dans le bas-relief de l'aveugle, par exemple, le manteau du Sauveur et même sa tunique quelque peu soulevés donneraient à croire qu'il descend du ciel sur la terre, ou qu'il vient de quitter une colline avec une marche rapide. Le Bernin et ses imitateurs en ont fait bien d'autres en tourmentant les draperies de leurs statues pour le plaisir d'arriver au neuf par le chemin de l'impossible. Il ne faut donc pas être trop sévère pour nos eiseleurs ou peintres du  $x^e$  siècle qui n'avaient sous les yeux ni les œuvres de Phidias ni celles de Raphaël.

Sous les pieds de Notre-Seigneur, dans le parallélogramme central est enchâssée une pierre bleue que je ne saurais nommer, ne l'ayant vue qu'en peinture. Elle est gravée d'un monogramme en creux qui semble composé des lettres TEV, si ee n'est ETN ou TEN. C'est la seule intaille que je reconnaisse dans toutes les pierreries dessinées sur cette riche eouverture; mais il n'est pas rare qu'un monument chrétien de ces temps abrite qu'elque camée ou sceau qui ne servait plus, et recommandé par la matière ou le travail comme curiosité digne de prendre sa retraite près de l'autel. On reneontre çà et là des pierres mythologiques, cabalistiques, etc.; comme nous avons eu oceasion de le faire observer pour la croix dite de Lothaire à Aix-la-Chapelle <sup>2</sup>.

## MINIATURES DU MÊME ÉVANGÉLIAIRE.

Il n'est évidemment pas question de revenir sur la page consacrée à Charles le Chauve dans le premier volume de cette série. Nous en avons parlé très-suffisamment, ce semble, en tenant eompte de miniatures semblables données par d'autres manuscrits. Dans l'évangéliaire de Ratisbonne, Charles le Chauve ne figure que pour rappeler la destination primitive. Les autres pages excluent tout sujet profane, et c'est là que nous chereherons les enseignements qui en peuvent ressortir.

<sup>1.</sup> Cette singularité de convention se voit bien clairement dans le petit ivoire de Dôle que nous avons publié ci-dessus, p. 43. Cette époque en offre maint exemple. 2. Mélanges d'archéologie, 1ºc série, 1.1, p. 205.

## I. — LES QUATRE ÉVANGÉLISTES ET LES QUATRE GRANDS PROPHÈTES (PL. 1V).

Dans une composition, dont Notre-Seigneur occupe le centre, quatre figures entières et quatre bustes servent comme de cortége au Verbe inearné, et le tout est divisé en compartiments qui semblent destinés à une peinture de plafond. C'est, du reste, l'apparence ordinaire des grandes pages coupées en sections où le tracé géométrique prend une large part; et l'époque carlovingienne employait volontiers cet artifice <sup>1</sup>.

Quatre vers latins, au sommet et à la base de tout l'ensemble, indiquent la pensée du peintre. On y trouve un peu de cette emphase et de ce remplissage que la versification amène presque inévitablement lorsqu'elle prétend faire fonction de style lapidaire, mais la pensée ne manque pas de grandeur. Ce sont, comme parlent les deux distiques, les huit grands interprètes de la révélation, groupés en divers compartiments, quatre à quatre, dans un même tableau <sup>2</sup>. Tous ont vu ce qui fait la joie du monde. Mais les voyants de l'ancienne Loi n'ont aperçu que des figures, n'ont reçu en communication que des promesses; les historiens de la Loi nouvelle déposent comme témoins (ou peu s'en faut) ec que plusieurs années d'expérience quotidienne leur ont appris sur-le Verbe fait chair (I Joann. I, 1. — Act. I, 21-23; II, 32; etc.). Cf. supra, h. t., p. 30, note 2.

En somme, c'est histoire de part et d'autre: histoire prophétique éerite sous la dietée de Celui pour qui l'avenir est présent, attestation contemporaine guidée par l'assistance de l'Esprit divin qui ne peut faillir; bref, inspiration d'en haut toujours, soit avant, soit après, pour garantir quatre grands faits surtout: avénement du réparateur promis dès la chute de nos premiers pères, prédication de l'Évangile à toute créature, conversion des Gentils, désolation de la Judée infidèle.

Les quatre grands prophètes ne sont représentés qu'en bustes, aux quatre angles du quadrilatère qui renferme l'auréole eentrale où siége Notre-Seigneur. Ce sont : au sommet, Isaïe ; à droite du Sauveur, Jérémie ; à sa gauehe, Ézéehiel, et sous ses pieds, Daniel. C'est préeisément l'ordre que suivent les livres saints 3.

Le Fils de Dieu est assis sans que l'on se rende bien compte de l'espèce de siége qu'il occupe. Ailleurs, ce semble être une sorte d'are-en-eiel, peut-être par allusion à ces paroles du psalmiste (Ps. CIII, 3): « Vous vous élevez sur la nuée, vous vous transportez sur les ailes des vents. » Mais nous venons de voir (p. 79, sv.) que la prétendue vesica piscis pouvait s'expliquer par des hypothèses plausibles tout autres qu'une vessie de poisson. Cette fois

- 1. On l'a vu pour plusieurs des miniatures du Niedermünster de Ratisbonne (ou de l'abbesse Uota), par où débutait notre premier volume de cette troisième série. Je ne prétends pas établir que l'abbesse Uota fut contemporaine des carlovingiens; pas plus que limiter certains procédés de l'époque carlovingienue à la durée précise de cette dynastie, comme s'ils avaient dù s'effondrer avec la famille de Charlemagne.
  - 2. Voici le texte de ces deux distiques :
    - Ordine quadrato variis distincta figuris
       Agmina sanctorum gandia magna vident,
       Pagina nunc præsens retinet splendore venusto
       Quæ proceres octo ore pio reboant.

- 3. Les inscriptions de ces médaillons semblent continuer les vers tracés au bas de la page, mais sans pentamètres:
  - « Ex quibus Isaias divino munere fartus, Hieremias pariter Domini miracula psallunt; Hiezechihel sedem qui Dei describit et ista, Et Danihel Christum narrat de monte recisum. »

Du prophète Daniel, on rappelle ici uniquement l'explication donnée au premier songe de Nabuchodonosor (Dan. II, 31-45); et cette vision communiquée au roi de Babylone a fait placer parfois ce prince parmi les prophètes. Cf. Caractéristiques des SS., p. 717, sv.

MELANGES D'ARCHEDLUGIE ( 1901 EL 1911 IV



l'espèce de tapis étoilé qui paraît indiquer le firmament sous les pieds de Jésus-Christ, ne défigure pas l'amande eireonserite; tout en modifiant celle qui est inscrite.

Je propose done aujourd'hui encore de eonsidérer ce disque inférieur eomme la partie basse d'un siége qui se eourberait vers le sol en manière de tabouret (suppedaneum) faisant partie du trône lui-même.

Cet aperçu pourrait être confirmé par l'examen d'autres peintures, comme celle qu'a publiée M. le comte Aug. de Bastard dans son mémoire sur les crosses <sup>1</sup>, p. 495.

De la main gauche, le Sauveur tient le livre des Évangiles élevé sur sa cuisse. Je n'oserais dire que cette forme assez fréquente ait été inspirée par le psaume qui semble avoir en vue l'épithalame du Verbe incarné (ps. XLIV, 4): « Ceins ton glaive sur ta euisse, prince invincible. » Toutefois, ce ne serait pas un symbolisme trop alambiqué, quand il s'agit de peindre l'union de Notre-Seigneur avec l'Église, d'autant plus que le Nouveau-Testament montre plusieurs fois la parole de Dicu sous l'emblème d'une épée tranchante (Eph. VI, 17. — Hebr. IV, 12. — Apoc. I, 16; II, 16; XIX, 15).

De sa main droite élevée, Jésus-Christ tient un petit globe entre les trois premiers doigts, afin de rappeler sans doute le texte d'Isaïe, annonçant la grandeur de Dieu (XL, 12) pour exciter la confiance de son peuple : « Il soutient de trois doigts la masse de la terre ; il pèse montagnes et collines dans sa balance <sup>2</sup>. »

Quatre demi-cercles qui vont du rhombe central (tronqué sur ses quatre angles) à l'une des bandes verticales servant de cadre orné, portent la légende de chaque évangéliste <sup>3</sup>

- 1. Bulletin du comité de la langue... et des arts de la France, t. IV (1837-60). Presque tout le volume est occupé par ce mémoire.
- 2. L'inscription qui entoure l'amande (Cf. Supra, h. t., p. 79, sv.) dit:
  - « Christus, vita hominum, eadorum gloria summa, Librat tetragonum miro discrimine mundum. »

Nous aurions donc ici le monde divisé en quatre, à moins qu'on ne prétende en faire un cube pour l'amour de ce texte poétique. Car un solide géométrique, à six faces carrées égales, était souvent indiqué jadis par le mot tetragonum.

J'ai dit ailleurs (Mèlanges..., Ire série, t. II, p. 63, sv.) que les écrivains ecclésiastiques aiment à partager le monde en trois : ciel, terre et mer. Quelqu'un voudra peut-ètre y voir les trois parties de la terre connues par les anciens avant Christophe Colomb; et je ne m'oppose pas pour le moment à l'opinion de qui vondrait y voir, soit la doctrine des quatre éléments, soit la découverte de l'Amérique pronostiquée par un contemporain de Charles le Chauve dans ce monde tétragone. Resterait cependant à y trouver une petite place pour l'Océanie.

Sans vouloir faire entrer en note toute une cosmographie carlovingienne débattue contradictoirement, je demande la permission de ne voir, dans l'adjectif tetragonus, qu'une indication poétique de stabilité presque immuable. L'hexaèdre régulier (cube), présentant un carré sur toutes ses faces, était devenu symbole d'équilibre stable; parce que ce solide, de quelque façon qu'on le jette, s'assied carrèment. Aussi Dante, qui suit habituellement les doctrines anciennes, emploie ce mot pour indiquer un caractère inébranlable (Parad. xvn, 24):

«.....Avvegna ch'io mi senta Ben tetragono ai colpi di ventura. » Le sens de l'inscription serait alors que notre globe, ou même tout l'univers, reçoit de la main divine les conditions et le maintien de sa stabilité.

- 3. En suivant l'ordre du Nouveau Testament, c'est:
  - « Humanum Christi describit Matteus (sic) ortum, More (ore?) boat Marcus frendentis voce leonis. Mugit amore pio Lueas in carmine Christi. Scribendo penetras exlum tu mente Joannes. »

Sans trop revenir à ce qui est dit au long sur les symboles des évangélistes dans les Caractéristiques des SS. (p. 393-398), il semble opportun d'en montrer ici l'application multiple d'après diverses sources du moyen âge. Le manuscrit 39 de Munich, dont j'ai donné une page (ibid., p. 393), associe chaque évangéliste au fait dominant de son livre (comme le ms. de l'abbesse Uota: ci-dessus, t. I, p. 38, svv.); et conséquemment leur accorde deux vers au lieu d'un. Selon l'ordre que je viens d'adopter, ce sont les couplets que voici:

Prodit imago minor quid sit substantia major.
Fit caro juncta Deo res prætitulante Matheo.
— Ecee leo fortis transit discrimina mortis.
Fortia facta stupet Marcus qui muntia defert.
— Aguns qui moritur, nova gratia, Christus habetur.
Ruminat ore bovis Lucas archana (sic) Tonantis.
— Maximus ecce gigans (sic) scandit super astra triumphans.
Comprobat, ista videns, sublatus in ora Johannes.

Les miniatures du Niedermünster (Supra, t. 1, l. cit.), désignant surtont chaque évangéliste par deux lignes en prose, sembleraient pouvoir être omises en cet endroit. Il ne faut pourtant pas oublier que les cadres y donnent place à des inscriptions verticales (en caractères romains) qui ont droit

rédigée en vers ; d'où nous prendrons occasion pour rassembler un certain nombre d'épigraphes analogues. On y reconnaîtra d'autant mieux l'accord général de nos ancêtres (une fois la première hésitation passée, vers le m° siècle) sur l'appropriation et le sens des symboles évangéliques. Notre miniature suffit encore à faire voir l'ordre dans lequel on plaçait

de figurer ici. Voilà tous ces vers léonins, réunis comme s'ils ne formaient qu'un quatrain unique :

« Mattheus ex regum docet ortum stemmate Christum, Est leo signatus heremi memoramine Marcus. Luca, bovem similas quia pontificalia tractas. Fert aquilæ facies Domini symmista Johannes. »

Le manuscrit de Munich, nº 37 (fol. 3 vº — à 6 rº), dit:

« Res notat hie hominis Mattheus scriptor herilis, Ut leo voce fremit Mareus dum talia scribit. Ore canit vituli Lucas miracula Christi. Astra, volando, petens pandit sccreta Johannes. »

L'Hortus deliciarum (fol. 220 r°), en face du palais de l'église, écrivait : « Quod prophetæ de Christo et Ecclesia Domini prædixerunt, hoc evangelistæ... Evangelium scribentes pleniter exposuerunt. » Puis :

Vox de carne (humanitate) Dei procedit ab orc Mathei. Mactatus vitulus (crucifigitur X<sup>s</sup>) per Lucam significatur. Ecce leo vicit (X<sup>s</sup> resurrexit) quem Marcus prætitulavit (præ-[signavit).

Lucæ verba bovi (vitulo) Marcum similabo leoni.

— Johannes volitat (ut aquila), Mattheus ut ambulet (sicut
[homo] optat.

Principium Verbi Johannes prodidit orbi. »

Évangéliaire de Charles le Chauve, Bibliothèque du Roi; ancien fonds latiu, n° 323. — Pour Jésus-Christ au milieu des quatre évangélistes :

- « Quatuor hic rutilant uno de foute fluentes : Matthei, Marei, Lucæ libri, atque Johannes. »
- L'évangile de saint Matthieu n'a rien que je me rappelle avoir aperçu.
- Avant celui de saint Mare:
  - Symbolico Marcum par est conferre leoni,
     Cujus ab ore tonant divi spiramina Verbi;
     Perque hujus deserta fremens vastissima mundi,
     Altithrono facilem satagit disponere callem.
- En fête du texte de saint Luc:
  - » Te quoque præcipuum sermonibus, optime Luca, Mystica votivi præscripsit forma juvenci Sacra sacerdotii tractantem munia veri; Melchisedec typicam quum sustulit ante figuram. »
- Pour l'évangile de saint Jean :
  - « Terrenum nil theologo par esse Johanni Inventum est; aquilæ speciem mage symbolus implet: Divinum penetrans qui mentis acumine solem, De fuso imbrificat suspectas (?) flumine terras. »

Autre évangéliaire de Charles le Chauve, à Munich (probablement celui-là même dont je donne des *spécimens* dans cette IIIe série de nos *Mélanges*), d'après les notes du P. Arthur Martin:

« Christus ut humanam traxit de Virgine vestem

Mattheus ter juncto componit in ordine patrum. Hie deitate potens actus quos gessit Ihesus Pandit, et in hominis speciem depingitur idem. Multa legenda sibi genti digessit hebrææ, Quo munquam Legis sese succumbat in umbris. — Filius hie Petri Marcus, quia fonte renatus, Famine præpulero perstringit gaudia Verbi; Quæ didicit sollers ipso monstrante magistro, Pervigil italicam fecit cognoscere plebem.

Terribilis specie formaris rite leonis,
Tu quia terribilem fingis rugire leonem.
— Lucas achaicis calamo describit honesto
Que tanti sedulus Pauli per verba sequutus
Andierat docilis, peregrina veste decorus.
Hic (?) pelagi fluctus potuit compescere verbis,
Jura sacerdotis quia scribit themate primo,
Hæc ideo facies vituli depingitur illi.
— Cum sancto penetras arcana labore, Johannes,
Quæ nullus potuit hominum, nec mentis acumen
Alta sophia nitens unquam penetrare legendo:
Ut Dens æternus factus caro, Virgine natus.

— Et quià verborum pennis super astra petisti,

Te species aquilæ sequitur quæ pervolat æthra. »

Sur l'ambon de saint Henri à Aix-la-Chapelle, hémistiches dispersés que je réunis selon les probabilités apparentes :

« Matthee progeniem xrt numerando priorem,
Ad Joseph ex Abraham legeris bene tendere normam.

— Marcc, leo fortis, fortem renovare videris
Certa resurgendi per quem spes venerat orbi.

— Mugit adesse sacrum Lucas libaminis æstum (ævum?);
Luce prius genitum, de virgine nuntiat ortum.

— Mens typicis solis radiis perfusa Johannis
Quod confixa cruci fixit resolutio mundi. »

Si je comprends bien ces deux derniers vers, ils veulent probablement dire que saint Jean se donne comme témoin de la mort du Sauveur en croix, après avoir raconté sa génération éternelle. Les autres évangélistes ont des livres sur lesquels est tracé le premier verset, ou peu s'en faut, de leur texte.

Voici maintenant quatre inscriptions qui se reproduisent dans un manuscrit saxon de M. le duc d'Aremberg; et au British museum, Cotton., *Tiberius*, A, 11; fol. 23, etc.:

« Hoc Matthaus agens; hominem generaliter implet.

Marcus ut alta fremit, vox per deserta leonis.

Jure sacerdolis Lucas tenet ora juvenci.

More volans aquilæ, verbo petit astra Johannes. »

Il ne serait pas surprenant que ce quatrain se retrouvât encore ailleurs, puisqu'il est de Sedulius (Carmen Paschale, libr. 1, v. 353, sqq.). Quant à Invencus, les premiers vers de son Historia evangelica n'ont guère été empruntés par les épigraphistes du moyen âge, attendu que sa répartition des symboles ne répond pas à l'usage devenu général. Cf. Arevalo in h. l., p. 61, sqq. Dans l'appendice au Thesaurus diptychorum de Gori (t. III, p. 76), un autre quatrain est copié d'après un bénitier de Milan. C'est:

« Ora gerens hominis Matheus terrestria narrat.

eommunément les auteurs des quatre évangiles autour de Notre-Seigneur. L'indication sommaire pour le moins se trouve déjà donnée dans les Caractéristiques des SS. (p. 396 et 395); en sorte que je puis bien n'y pas revenir à cette heure. Les quatre évangélistes sont assis et tournent les yeux vers le eiel ou sur Notre-Seigneur. Presque tous peuvent nous mettre plus ou moins au courant de ce que fut jadis le mobilier d'un écrivain. Non pas qu'il faille prendre pour coutumes précisément contemporaines de Charles le Chauve ce que nous avons sous les yeux; je croirais plutôt qu'on y a fait quelque peu d'areliéologie rétrospective, et que cette page de peinture mêle des usages périmés à d'autres qui ont survécu quasi jusqu'à nos jours. Ainsi les eornets servant d'enerier étaient encore connus assez récemment, sans remonter jusqu'à nos arrière-grands-pères. Je n'assurerais pas cependant qu'au xvu° siècle ce cornet se piquât dans un trou fait à la table, ou guéridon du scribe. Cependant, à ne comparer même notre miniature qu'avec les bas-reliefs en or qui couvrent le même évangéliaire, ou avec les évangélistes du manuscrit noté nº 39, à Munich<sup>1</sup>, on trouvera matière à des observations curieuses. lei nous avons la trace du scrinium ou capsa cylindrique, où les aneiens plaçaient debout les rouleaux (volumina) qui formaient leurs livres <sup>2</sup>. Avec un serviteur intelligent on pouvait se faire apporter, de la bibliothèque à son eabinet, plusieurs tomes tout d'un coup pour l'utilité de ses recherches. Cette capsa, véritable bibliothèque en miniature (boîte à livres), doit avoir été parfois en bois léger comme nos mesures de capacité pour les grains, parfois en travail d'osier ou de jone comme une corbeille.

Diverses indications irrécusables prouveraient aussi que la caisse portative fut remplacée fréquemment par un simple lien qui groupait en faisceau unique plusieurs volumes, comme fait la hart pour tous les brins d'un même fagot <sup>3</sup>. C'est ce que l'on voit sur un fragment de tombeau du musée d'Arles (p. 88, A), dont je donnerai la partie droite avec l'inscription entière dans la suite de ce volume. Outre les personnages qui développent un rouleau, on aperçoit deux faisceaux de volumina dressés à terre comme des gerbes debout.

Un autre sarcophage du même musée présente le personnage que voici (p. 88, B), seul au milieu de deux panneaux oecupés par des cannelures ondulées qu'on appelle *strigiles*. Le *volumen* qu'il tient et ceux qui sont près de lui sur le sol, sont tous liés un à un vers la moitié de

Christo dicta fremit Marcus sub fronte leonis. Ore bovis Lucas divinum dogma remugit. Celsa petens, aquilæ vultum gerit, astra Joannes.

D'après un manuscrit de Saint-Omer (ou peut-être sur la croix de Clairmarais), dont je trouve note dans les papiers du P. Arthur Martin, chaque évangéliste a son distique que voici :

- « Matthæo species humana datur, quia seripto Indicat e titulo quid Deus egit homo.
- Effigiat Marcum leo, cujus littera clamat Quanta surrexit vi, tua, Christe, caro.
- Os vituli Lueam deelarat : qui specialem Materiam sumpsit de cruce, Christe, tua,
- Discipulum signat species aquilæ pudicum;
   Vox cujus nubes transit, ad astra volans.

J'imagine que l'on se contentera, pour une fois, de cette petite contribution. Celui qui porterait ses désirs au delà, peut recourir à des imprimés qui lui indiqueront d'autres textes encore. Mais, moi-même, je ne m'engage pas à n'en plus donner d'autres. Rien n'empèche jusque-là de recourir à la Revue britannique, avril 1852, page 490; et aux Annales

archéologiques, t. XVII, pages 444, svv.; etc. Item, certaines pages du vieux temps, reproduites par M. L. Curmer dans ses dernières publications, donneraient lieu à recueillir d'autres documents encore. Ainsi un évangéliaire du ixesiècle, exécuté à l'abbaye de Luxeuil (Évangiles de l'anuce, p. 223), représente saint Marc en costume de patriarche d'Alexandrie; avec ce vers:

« Marce, tuis seriptis vox est similata leonis. »

Tout cela est incontestablement grand et beau, sans être irréprochable comme versification ou grammaire. En tout cas, c'est une tradition bien constatée.

- 1. Je viens d'en donner les inscriptions, et les quatre miniatures ont parn dans les Caractéristiques des SS., l. c.
- 2. Cf. Revue archéologique, 1847-1848, p. 758, sv. Buonarrnoti, Frammenti di vasi antichi di vetro Musco borbonico, t. I, tav. 12. A. Rich, Dictionnaire des antiquités, v. scrinium, capsa, Menol. græcor., t. I, p. 219. Antichità d'Ercolano, Pitture, t. III, p. 250, sg.
- 3. Cf. Notitia dignitalum, ed. Bæcking, t. l, p. 48, sq.; et t. ll, p. 45, 59, 60. Rich, op. cit., v. volumen, etc.

leur largeur, comme pour ne pas se froisser jusqu'au moment où on les développera pour le besoin.

Dans notre miniature (pl. IV) les rouleaux de papyrus ou de parchemin sont traités eomme par un bibliophile jaloux de ses livres. Non-seulement le scrinium (ou capsa) forme un



réceptacle portatif à la manière d'un hectolitre moderne; il a de plus un couvercle à charnière, qui peut se rabattre sur la boîte cylindrique et s'y assujettir solidement par le moyen de cadenas, serrure ou tout autre instrument de fermeture réservée au maître.

Quant à l'instrument pour écrire, ce n'est plus ici le roseau d'autrefois dont la forme était celle d'un bâtonnet tubulaire et d'où est venu calamus <sup>1</sup>. On voit entre les mains des évangélistes quelque chose comme une plume de cygne ou d'oie dont on aurait arraché les barbes. Aussi, à partir du tuyau, cela va s'amincissant à la façon d'une queue de rat, eomme on dit <sup>2</sup>. Je n'aperçois rien qui ressemble au *style* dont on se servit pourtant jusqu'à



une époque beaucoup plus avancée. Les tablettes enduites de cire, principalement chez les modernes, servaient surtout pour des brouillons. Les ratures s'y faisaient en écrasant les caractères qu'il s'agissait de remplacer; et, le texte arrêté une bonne fois, on le transportait

1. Le calam des Orientaux est un petit roseau ferme dont l'écorce atteint parfois la sécheresse cassante d'une fine lame d'acier. Taillé convenablement, et tenu comme une plume à copier de la musique, il donne surtout des pleins horizontaux et déliés verticaux; forme qui se remarque habituellement dans la belle écriture hébraïque carrée. Mais il ne se prête pas aisément à des caractères cursifs un peu fins, parce qu'il n'a guère la souplesse des plumes d'oiseaux. C'est, sans doute, la difficulté de se procurer le calam en grand

nombre dans l'Occident, qui a fait imaginer (vers le ve siècle) de recourir au plumage du cygne d'abord, puis de l'oie, etc. On en cite pourtant des exemples sur les colonnes Trajane et Antonine. Cependant les détails minutieux donnés au vne siècle par saint Isidore de Séville sur la taille des plumes, prèteraient à croire que l'usage de cet instrument n'était pas encore répandu partout.

2. Cf. Fr. Kugler, Kleine Schriften... zur Kunstgeschichte, t. 1, p. 78, 82.

Second discourse of the contraction of the contract



CARLY OF PRESERVE TEU NO PRODUCTURE NO CHARGO LE NORMANDO LE LA PRODUCTURE NO CHARGO LE NORMANDO CHARGO LE NORMANDO CHARGO LE NORMANDO CHARGO LE NORMANDO CHARGO CH

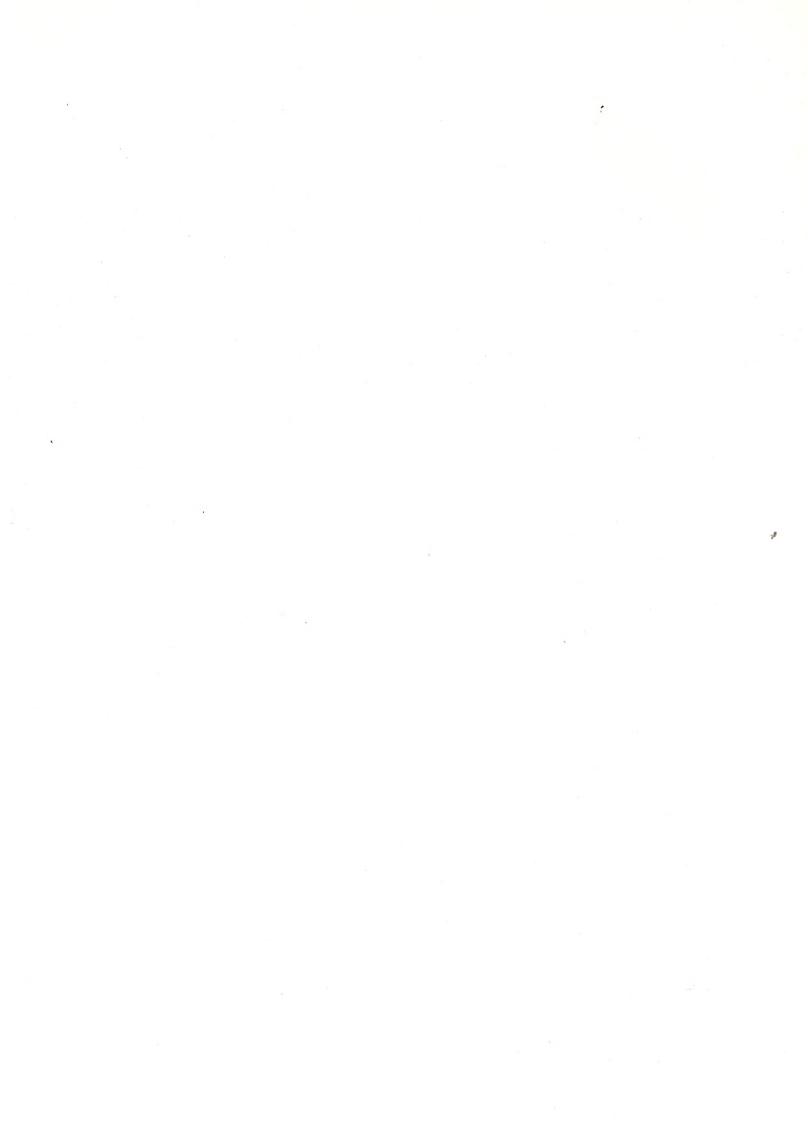

à demeure sur une matière qui le conscrvât pour l'avenir au moyen de l'enere. Des écrivains inspirés ne devaient pas avoir l'air d'étudier leurs paroles, ils pouvaient donc fixer de suite la pensée qu'ils attendent d'en haut, en consultant le Ciel du regard.

Pour l'association des grands prophètes avec les évangélistes, nous aurons occasion d'en reparler bientôt; attendu que ce n'est pas ehose tout-à-fait rare dans les miniatures des hautes époques. Les Évangiles de l'année, publiés par M. L. Curmer en 1864, en donnent un exemple à la page 201, d'après un manuscrit de Luxeuil; et l'on peut en voir l'explication sommaire dans la description des ornements (t. III, p. 122, svv.), car l'éditeur, qui avait appris à connaître assez bien son monde, voulait que l'on abondât peu dans le sens du commentaire. De fait, il a réussi sur ses vieux jours; et ses dernières hardiesses méritaient l'accueil favorable qu'il a reçu du public après diverses tentatives moins heureuses (paree qu'elles méritaient beaucoup moins de réussir; les gens étant d'ordinaire plus sensés qu'on ne le pense, pour peu qu'ils soient chrétiens).

#### TRIOMPHE DE L'AGNEAU (PL. V).

Il ne s'agit pas, dans un évangéliaire exécuté pour Charles le Chauve, de chercher une comparaison avec le célèbre tableau des van Eyck qui subsiste encore presque tout entier à la cathédrale de Gand. Il y a trop de différence entre les genres, comme entre les époques; et, par le fait, le tableau flamand est bien plus miniature que eelui-ci. Je me rappelle néanmoins que M. Hippolyte Flandrin, me consultant un jour sur le sujet qu'il pourrait choisir pour peindre une coupole qu'on lui offrait à décorer, je lui montrai cette gravure qui lui arracha un cri d'admiration et qui sembla fixer son choix. Mais les engagements et les souffrances qui occupèrent ses dernières années ne lui permirent pas de donner suite à ce projet. Assurément il eût modifié beaucoup de choses dans cette composition du IX° siècle, pour la traduire en style moderne. Cet agneau se fût approché un peu plus de la nature, sans perdre un certain idéal; ces vieillards couronnés n'auraient pas eu des diadèmes assez larges pour dépasser à peu près leurs épaules; l'attitude de ceux qui chevauchent leurs bancs n'aurait pas gardé cet air d'enfants pressés d'enjamber tout pour déserter la classe en toute hâte. Draperie et membrure humaine eusscnt été priscs plus au naturel, cte. Mais ce mouvement spontané qui entraîne les vingt-quatre personnages à bondir sur leurs siéges pour précipiter leurs eouronnes auxpi eds de l'Agneau divin, est merveilleusement rendu par notre peintre maladroit; et les accessoires dont il aecompagne la scène ont une grandeur qu'on ne saurait méeonnaître, pour peu qu'on ait de foi.

Voyons d'abord rapidement de quel texte s'inspirait l'artiste. C'est incontestablement l'Apocalypse (cli. iv et v), dont nous allons emprunter quelques paroles : « Un trône était érigé dans le ciel.... et, autour de ce trône, vingt-quatre siéges occupés par vingt-quatre vieillards assis, vêtus de blanc et couronnés d'or... Je regardais ; et voiei l'Agneau debout,

rifiant à l'envi Celui qui efface les péchés du monde pour nous réconcilier avec le Très-Haut.

Honorius d'Autun, dans son Speculum Ecclesia (fol.194, serm. de omnibus sanctis), n'est ni plus affirmatif, ni moins large:

« ... Alii præcipue patriarchæ bisseui Forma sunt senatus apostolorum duodeni.

<sup>1.</sup> A qui demanderait ce que représentent ces vingt-quatre vicillards, je pourrais bien indiquer tout bonnement un témoignage contemporain de notre peintre, la Glose. Elle propose d'y reconnaître, soit l'accord de l'Ancien Testament et du Nouveau, pour exalter notre rédemption; soit les principaux maîtres de l'âge patriarcal et de la loi Mosaïque, glo-

comme tué... Il vint et reçut le livre de la main de celui qui trônait au sommet du ciel; et quand il eut ouvert ce livre..., les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, ayant ehacun leur harpe et des fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints; et ils chantaient un cantique nouveau, disant: Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en lever les sceaux; parce que vous avez souffert la mort pour nous racheter à Dieu au prix de votre sang. Etc., etc. »

Saint Jean nous peint donc la gloire donnée au Rédempteur par son Père éternel, aussi bien que par tous les élus, après l'accomplissement de l'œuvre du Calvaire et de la sanctification des hommes. Si l'on compare à cette vision les psaumes CIX (Dixit Dominus Domino meo) et II (Quare fremuerunt gentes), il semble que ce triomphe si grand et si juste du Sauveur couronné de gloire par son Père a été compris sérieusement par notre artiste inconnu. C'est bien là ce que dit saint Paul de Jésus-Christ, au sujet des humiliations de Nazareth et du Golgotha (Phil. II, 5-14): « En vertu de sa divinité propre, il se savait très-bien égal à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la forme d'eselave... Il s'est abaissé de plein gré par une obéissance qui n'a pas reculé devant la mort, la mort même du supplice. C'est pourquoi Dieu l'a exalté,... voulant qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse chez les habitants du eiel, de la terre et de l'enfer.»

L'Agneau divin, qui a pris sur lui les péchés du monde (Joann. I, 29, 36), est bien ici tel que le montre l'Apoealypse: debout, mais semblant immolé; c'est-à-dire vainqueur de la mort qu'il a réellement soufferte, mais toujours faisant valoir pour nous son sacrifice (Hebr. VII, 25. — Rom. VIII, 34. — Apoc. XIII, 8). Son état persistant de vietime, même dans la gloire éternelle et malgré l'impassibilité qu'il s'est acquise à tout jamais (Rom. VI, 9; etc.), est bien rendu par ce ealice où jaillit son sang, quoique rien ne le montre abattu par l'épuisement de scs veines 1. Non-seulement il se tient droit et sans nul air de faiblesse, mais il ouvre ee rouleau mystérieux qui se développe sous ses pieds et que nul ne lirait sans lui. Seul il expliquera, par une réalisation ponctuelle, l'accord de l'Ancien Testament avec le Nouveau (Apoe. I, 8; XXI, 6. — Matth. V, 17; etc.); c'est lui-même et son histoire qui en est la résolution et eomme la elef.

Qu'il y a loin de là aux représentations modernes dont nous sommes assiégés par maintes broderies, seulptures et peintures depuis le xvıı siècle 2! L'art chrétien des premiers âges, écartant d'ordinaire le souvenir des humiliations du Verbe divin, avait des inventions gracieuses pour présenter aux yeux la bonté aussi bien que la grandeur du Fils de Dieu fait homme : c'est tantôt le berger qui ramène sur ses propres épaules sa brebis perdue, tantôt

Per hos ctenim, scilicet Seth, Enoch, Noc, Melchisedech,
Abraham, Jacob, Joseph, Mosen, Job, Samuelem,
David, qui nominatim exprimuntur;
Quasi firmis columnis fideles ante Legem fulciuntur.
Post hos sunt prophetæ nobis rememorandi
Et magnis præcodiis recitandi,
Qui futura Christi mysteria
Quasi præsentia
Prænuntiaverunt;
Et Christum pro mundo passurum... glorificaverunt.
Ex quibus Elias vel Elisæus Christum prænotat;
Quorum alter mortums mortuos suscitat (IV, Reg. xm, 20, sq.)
Alter vivus cælos penetrat.
Quatuor autem præcipni, videlicet Esaias, Micremias,
Ezechiel, Daniel, figuram quatuor evangelistarum habuerunt,

Qui quadruplum mundum copiosis scriptis repleverunt; tc. »

Du reste le pieux et docte Corn. Van den Steen, a réuni assez d'opinions graves sur ce passage de l'Apocalypse, pour que chacun y puisse faire son choix en pleine sécurité. Il suffit qu'on ne s'arroge pas une certitude qui exclurait toute interprétation non moins libre. La grandeur et l'éclat d'un aperçu sont bien de quelque poids, mais la majorité des SS. Pères ou docteurs y vaut mieux encore.

- 1. A la petite église de Saint-Michel du Puy, le portail représente ce même sujet, en trois médaillons accompagnés d'enroulements vigoureux. L'Agneau divin n'y verse pas son sang dans le calice, mais la croix qu'il porte sur l'épaule montre comment il est arrivé au triomphe.
- 2. Caractéristiques des SS. dans l'art populaire, p. 114.
  Vitraux de Bourges, pl. VII; et § 128-135 (p. 220-230).

le bélier qui convoque le troupcau autour de lui; tantôt l'agneau qui, du haut d'une eolline, surveille le pâturage et fait jaillir des sources qui se répandront au loin 1; etc., etc.

Le haut moyen âge n'a plus guère de ces symboles tendres et presque enfantins; la grâce n'est généralement pas son attribut, mais il a le respect qui le conduit au sentiment de la grandeur. Outre l'Agneau dont le sang coule dans un calice, il représente aussi (et quelquefois en même temps) l'Agneau triomphateur. C'est ce que le langage ordinaire, en blason par exemple, appelle agneau pascal; parce que Pâques est l'anniversaire du jour où éclata définitivement la grandeur du Crucifié <sup>2</sup>. Aussi cet agneau porte-t-il une bannière qui nous le montre comme chef victorieux de l'armée des élus.

Dans l'évangéliaire de Charles le Chauve, il s'agit de la gloire eéleste quasi exclusivement, et le texte de l'Apocalypse devait diriger le peintre. Tout en se conformant à la vision du disciple bien-aimé, notre artiste a su choisir. Il écarte de sa composition le trône prineipal (Apoc. IV, 2, sq.) pour nous montrer la gloire de l'Agneau d'une façon plus saillante-Ce n'est pas qu'ailleurs, dans une des tapisseries de la cathédrale d'Angers, on n'ait trouvé moyen de représenter l'Agneau près du Père éternel<sup>3</sup>.

Le tableau s'y complique done, mais surtout l'Agneau s'y amoindrit beaucoup; il y fait presque l'effet d'un animal domestique qui scrait le favori de son maître, au lieu de rappeler celui que le symbole de Nicée désigne par ces grandes paroles: « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré, non pas fait; consubstantiel au Père; par qui tout a été fait; qui pour notre salut et pour nous autres hommes, est descendu des cieux, et a été fait chair par l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la Vierge Marie; etc.»

Divers astres, semés dans le champ supérieur, annoncent que la scène se passe au eicl. Mais les écoinçons inférieurs montrent que notre monde sublunaire prend part à la fête du Roi des rois. Nous avons, entre le grand cercle céleste et l'inscription du bas de la page, la terre et la mer représentées par une femme à droite du spectateur et un homme à gauche. J'ai eu lieu de faire déjà remarquer ces personnifications sur des ivoires <sup>4</sup>, et de rappeler que leur sexe s'approprie ordinairement au genre du nom qui désignait leur objet en gree ou en latin.

La mer est donc représentée par un homme, à cause du nom oceanus. Pour plus de elarté, les deux personnages sont assis sur la base qui leur convient le mieux : à droite, c'est une terre fleurie, et à gauche des vagues indiquant l'onde de la mer ou des fleuves. Afin d'être un peu plus net, l'artiste du ix siècle donne à la Terre deux cornes d'abondance d'où s'élèvent des rameaux chargés de fleurs qui montrent sa fécondité inépuisable. L'Océan épanche

1. Cf. Buonarrotti, Vasi antichi di vetro, p. 45-48. — Caractéristiques des SS., p. 20, sv.—Bosio, passim. — J. L'heureux, Hagioglypta, p. 147, etc.

2. La Pâque, d'ailleurs, en langage biblique, indiquait, dès l'époque de Moïse, la délivrance du peuple de Dien par le sang d'une victime mystérieuse que figurait notre agneau sans tache, et le véritable rachat du genre humain asservi au démon. Cf. Vitraux de Bourges, pl. 1; et texte § 23, sv. (p. 31-35).

3. Cf. L. de Joannis, Les Tapisseries de l'Apocalypse, pl. 6, 7; et surtout 13.

Un évangéliaire de saint Bernward à Hildesheim suit à peu près le programme de cette pl. 13, mais on avait soin de tracer un grand nimbe (ou disque) tout autour de l'agneau; sans compter le nimbe divin qui couronne sa tête; afin de lui donner un caractère tout-à-fait exceptionnel. Cela sauvait du moins le principal inconvénient d'une peinture si sujette à caution.

4. Cf. Mélanges..., 4re série, t. II, p. 59-66; et pl. 1v, v, vir, viii.

M. F. Kugler, dont les Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte s'imprimaient en 1853, pouvait très-bien ignorer l'explication que j'avais donnée de ces ivoires en 1850. Au moins devait-il rendre à ses lecteurs le service de proposer quelque hypothèse passablement acceptable. Sa description (t. I, p. 80), sans aucune gravure, n'avance pas beaucoup l'intelligence du bas-relief de Bamberg (aujour-d'hui à Munich).

une urne qui annonce la grandeur de ses eaux, et peut-être qu'il est le père des fleuves. Mais en outre on lui donne une sorte de pique armée en bas d'un harpon, peut-être pour indiquer la pêche. Cet attribut n'est pas trop mal choisi, quoique le harpon serve aussi sur les rivières; il pourrait cependant être une modification de la rame ou du gouvernail que les monuments antiques donnent parfois aux divinités marines, ou du trident de Neptune.

Nous avons vu ailleurs, et nous verrons encore, un symbolisme un peu plus compliqué pour ces représentations 1; contentons—nous cette fois de montrer des personnifications de la

Terre moins simplifiées que ne l'est celle du manuscrit de Charles le Chauve. L'une provient (figure A) d'un charmant ivoire messin, attribué au temps de l'un des évêques qui s'y appelèrent Adalbéron; et l'on en trouverait l'analogue en émail dans le *Portefeuille archéologique de la Champagne*<sup>2</sup>.

Le second groupe sculpté (figure B) appartenait à M. Colchen de Metz, avant la dispersion de son cabinet. Cela passait pour représenter Isis ac-

croupie près d'une base de colonne. Je ne m'inscris pas en faux, si l'on y tient, et consens à voir dans cette colonne celle qui renfermait les restes d'Osiris; mais la déesse égyptienne, représen-



tant la terre et passant pour avoir inventé l'agriculture, pouvait bien recevoir des attributs qui permettent de la confondre avec l'une des personnifications dont il s'agit. Quant au troisième groupe (figure C, p. 93), la provenance m'en est inconnue. Je la donne comme l'avait dessinée le P. A. Martin, et crois y reconnaître une figure de la Terre nourrice du genre humain, des animaux et des plantes.

L'inscription de notre planche V, tracée sur une bande couleur de pourpre <sup>3</sup>, énonce l'hommage de notre globe s'unissant aux vingtquatre vieillards pour adorer et

1. Dans un évangéliaire d'Hildesheim exécuté par ordre de saint Bernward, la Terre embrasse de son bras gauche le trone d'un arbre dont le sommet se déploie en larges feuilles. Dans son giron sont deux enfants, ou petites figures humaines qui pourraient bien être Adam et Éve. Car l'un d'eux tient la queue d'un serpent énorme enroulé dans les branches de l'arbre, et l'autre reçoit une pomme de la bouche du monstre. Ainsi se trouverait modifié dans le sens de l'histoire biblique, l'ancien emblème qui ne semblait emprunté qu'à la mythologie.

L'Océan est cornu, et semble assis sur un monstre marin. Deux poissons s'approchent de son urne inelinée.

Un petit médaillon du ms. d'Uota, dans la miniature de saint Jean l'évangéliste (ci-dessus, t. I, p. 43, sv.), donne aussi ces personnifications eomme en abrégé. Elles y sont pourtant reconnaissables dans ces dimensions réduites à quelques millimètres. Ce serpent y figure ainsi qu'en bien d'autres endroits, eomme logeant sous le sol (troglodyte) ou même né de la terre; et partant à titre de symbole des prétendus autoehthones en chaque région de notre globe.

- 2. Émaux, pl. 19.
- 3. En voiei la teneur:

« Omnia quæ præsens tellus producit alendo, Et maris hæe facies limbo circumvenit amplo, Agne Deum solio temet venerantur in alto. Cana caterva cluens vatum et venerabilis ordo Cætus apostolicus, servis cælestibus instans, Laudat, adorat, amat devoto pectore temet. Et princeps Karolus vultu speculatur aperto, Orans ut teeum vivat longevus (sic) in ævum.

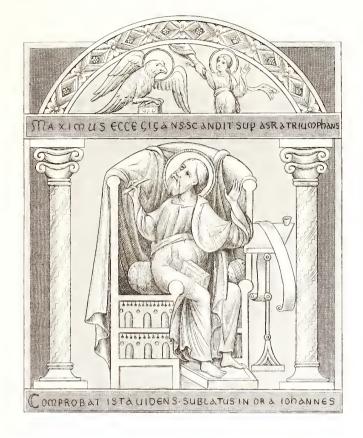





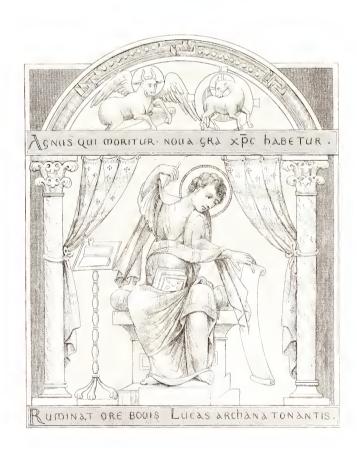

aimer l'Agneau divin. Le poëte n'oublie pas Charles le Chauve pour qui eette peinture a été faite; mais il n'a pas eu, je l'espère, l'idée de donner place à l'empereur parmi ces vieillards couronnés. M. Cornélius eût donc pu trouver dans notre manuscrit une indication utile, lorsque lui venait l'idée singulière de peindre le roi Louis de Bavière assistant comme spectateur désintéressé au jugement universel.

Déjà, au sujet de plusieurs ivoires sculptés représentant Jésus-Christ sur la croix (Mé-

langes..., 1<sup>re</sup> série, t. II, p. 63, svv.), j'avais eu oceasion de faire observer que les astres, la terre et la mer, rendant hommage à Notre-Seigneur, répètent aux regards un langage usité par la liturgie (trina mundi machina) pour réduire l'univers à trois termes dans la plus simple expression des créatures. On en citerait aisément d'autres indications que celles dont je me contentais il y a vingt ans, comptant que l'on voudrait bien accepter mes einq ou six textes.



D'autres manuscrits de Munieh méritent d'être mis encore à contribution pour compléter ou confirmer passablement ee que nous avons dit sur les formes adoptées par le moyen âge dans la représentation des évangélistes.



Commençons par celui qui porte le n° 39. Le folio 20 v° (ici, p. 94) y offre d'abord un aspeet assez insolite pour nos contemporains. Notre-Seigneur, reconnaissable à son nimbe divin, paraît en pied dans une amande dont le tracé s'interrompt (aux extrémités des deux axes) par quatre cereles presque fermés et contenant chacun un buste. Le Verbe incarné semble se tenir au milieu des maîtresses branches de l'arbre central que porte la Terre sous forme d'un buste féminin. Nous avons là probablement une allusion au psaume I, où presque tous les SS. Pères reconnaissent Jésus-Christ². Citer ce qu'ils en disent, serait quasi sans fin; mais puis-

1. Nous avons dans le bréviaire, aux premières vêpres de Noël:

« Hune (diem) Celum, Terra, hune Mare, Hune omne quod in eis est Auctorem adventus tui Laudans, exultat cantico. »

Saint Cyprien de Carthage, d'après les Actes de son martyre, ne parlait pas autrement au proconsul: « Nullos alios deos novi, nisi unum et verum Deum qui fecit cælum et terram, mare et quæ sunt in eis omnia. »

C'est encore le langage que nous retrouvons au ixe siècle dans un récit de la translation des reliques de sainte Eulalie (ap. Villanueva, *Viage literario*, t. XVIII, p. 293): « ... adjuvante divina clementia cujus Verbo constat universa esse condita, quæcumque vigent olympo, tellure atque æquore; etc.»

Corippus dans sa Johannide (VIII, 342; ed. Mazucchelli, p. 143) maintenait les expressions du grand docteur carthaginois:

« Mundi sator, unica rerum Vita salusque, Deus; terræ, maris, ætheris auetor Omnipotens; extum et terram virtutibus implens, Undivagumque salum, vel quidquid eingitur orbe, etc.

Ce n'était pas là précisément du mysticisme. Notre-Seigneur disait (Matth. xxvm, 48) : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Or, Claudien partageait en deux le monde sublunaire, quand il l'octroie tout entier aux princes célébrés par ses panégyriques :

« Unanimi fratres quorum mare terraque fatis Debentur.» (*De tertio consulatu Honorii*, v. 189, sq.) — « Quænam tot divis veniet nurus, omnibus arvis Et toto ditanda mari? » (*IV consul.*, v. 647.)

Claudien, rendons-lui cette justice, n'allait pas jusqu'à soumettre le ciel à ses patrons; mais la division ternaire du monde n'en subsistait pas moins pour lui, comme partage incontesté.

2. Saint Hilaire lui-même, tout en excluant cette interprétation, ne laisse pas de s'y prêter un peu quand il veut que l'homme juste soit l'objet direct de ce psaume. Cela étant, où trouvera-t-il son vrai modèle, sinon en Celui qui nous dit être la voie, la vérité et la vie? que saint Hilaire lui-même convient que les psaumes ont pour clef véritable la foi au Fils de Dieu incarné, et qu'ils chantent l'histoire évangélique 1, ce serait chose singulière que le

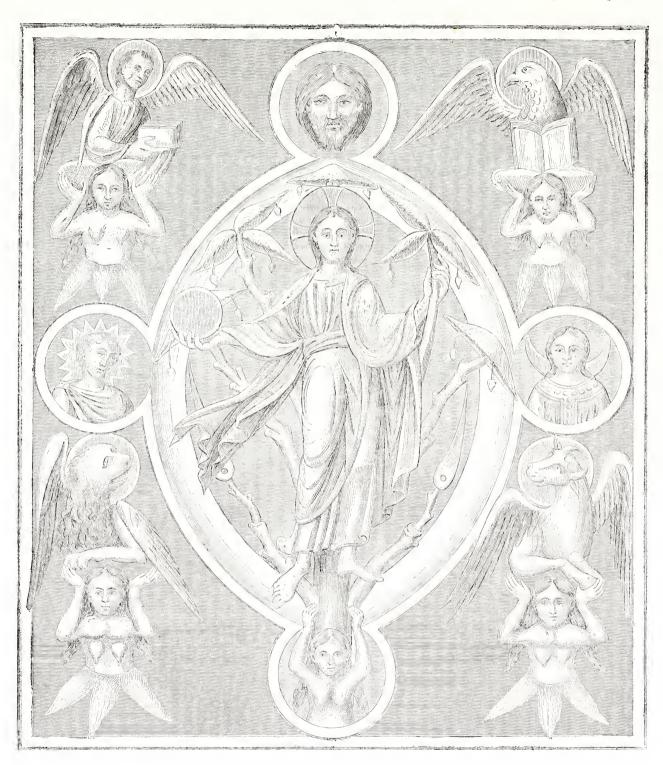

Des docteurs juifs, même, n'ont pas mis en doute que le Messie fût représenté en tête du livre des psaumes; quoique plusieurs veuillent y voir le roi Josias.

Saint Augustin n'hésite pas (in ps. I enarratio; t. IV, p. 2, sqq.): « De Domino nostro Jesu-Christo... accipiendum est...
— Erit tamayam lignum quod plantatum est secundum decur-

sus aquarum: id est aut secundum ipsam Sapientiam, quæ dignata est hominem suscipere ad salutem nostram...; aut secundum Spiritum sanctum...; aut secundum populorum peccata, etc. »

1. Hilar., Prolog. in librum psalmorum (opp. ed. Veron. tomo I, p. 4-6).

ÉVANGÉLISTES. 95

livre ne débutât point par le Verbe. On s'accorde assez à reconnaître dans le second psaume le triomphe du Crucifié sur ceux qui s'opposent à son règne, admettons aussi qu'il est le but du premier chant; les suffrages du plus grand poids ne nous manqueront guère dans la tradition ecclésiastique, ni même dans la synagogue <sup>1</sup>.

Cet arbre (p. 94) où tout est singulier pour nos climats, insertion des branches, forme des feuilles et production des fruits, nous est évidemment donné comme une plante sans analogue<sup>2</sup>. C'est l'arbre de vie que personne n'avait vu depuis Adam, et l'on sait assez, pour peu que l'on connaisse la liturgie, combien l'Église aime à nous remettre sous les yeux l'arbre qui nous a sauvés, après qu'un arbre nous avait perdus. Cela est tellement passé dans le langage chrétien, que les docteurs ecclésiastiques ne croient pas exagérer en appliquant à Notre-Seigneur ou à sa croix la plupart des passages de l'Écriture-Sainte où se rencontre le mot lignum. J'en ai donné bon nombre d'exemples à propos du vitrail de la Nouvelle-Alliance dans la cathédrale de Bourges (Vitraux de Bourges, pl. I; et texte § 20, sv.; 26, sv.; etc.). Que serait-ce si l'on voulait recourir à d'autres allusions qui reviennent sans cesse dans l'Écriture-Sainte et que divers docteurs de l'Église ont interprétées dans le même sens; surtout quand ils sont un peu complaisants sur l'explication du symbolisme mystique? Saint Grégoire le Grand, par exemple, y prêterait de reste <sup>3</sup>.

1. Le docte P. Lorin, dont le commentaire sur les psaumes n'est peut-ètre pas assez consulté, prouverait de cent façons la vérité de ce que j'affirme; et l'on peut néanmoins citer maint passage des docteurs qu'il n'a pas cru nécessaire de donner au long ou même d'indiquer.

Puisque saint Hilaire semble se mettre en dehors de cette tradition, il n'est pas inutile de faire voir què la force des choses l'y ramène comme malgré lui. Ainsi, sur le verset 3° (p. 23, sq.), il dit fort bien que l'arbre de vie planté par Dieu dans le paradis terrestre représente Jésus-Christ: « ... Lignum hoc vivens est; neque solum vivens, sed etiam rationale..... Hujus quoque beati ligni non dedignatus est (Dominus) in se docere virtutem, quum pergens ad crucem ait: Quia si in humido ligno hace faciunt, in arido quid fiet! Per humidi ligni exemplum, nihil in se ariditati mortis obnoxium esse significans. »

- 2. Il serait toutefois inexact de prèter à croire que cette forme d'arbre ne se rencontre jamais ailleurs. Elle n'est pas rare dans le manuscrit d'Othon, qui appartenait à M. de Horsbach lorsque le P. A. Martin en prenait copie à Aix-la-Chapelle.
- 3. Gregor. M., super cantica, cap. II (Ed. Galliccioli, t. XIV, p. 20): « Ipse (Christus) est lignum vitæ... In ceteris: si quid refocillationis invenimus, non quod illorum, sed quod Christi est ab illis sumimus; quia quidquid in eis præter Deum est, mortiferum nobis procul dubio invenimus... Arbor fructifera ipse Christus in corde plantatus consistit; quam si mens nostra digne diligit et instanter excolit, fructus nimirum interius puleros et utiles gignit. Etc., etc., Pseudo-Isidor., in Cantic. (ed. Arevalo, t. VII, p. 192, 201, 203, 206, ; etc., etc.).

Brun. Astens., in Genes. (Opp. ed. Bruni, t. I, p. 9): « ... Paradisus voluptatis quem a principio Deus plantaverat, sanctam Ecclesiam designat... Solus enim panis vivus, qui in ea comeditur, omnes delicias superexcellit. Quod autem lignum vitæ, nisi Christus? etc. — Item, in Cantic. (ibid. p. 610): Sicut malum inter ligna infructuosa fructuosum est; ita et Christus inter Judæos, aliquando et Apostolos

fuit, etc.... Sub umbra ejus, inquit, sedi; de fructibus arboris hujus cognovi, ejusque in contemplatione sum refecta, dulcibus et eloquiis satiata, etc. » — Id. in ps. 1 (ibid. p. 300): « Hoc lignum seipsum esse Ipse Dominus ostendit... Et Salomon de sapientia, quæ Christus est..., sic ait: Lignum vitæ est his qui apprehenderint eam, et qui tenuerit eam beatus. Et illud in Apocalypsi: Vincenti dabo edere de ligno vitæ quod est in paradiso Dei mei. Hoc igitur lignum plantatum est secus decursus aquarum. Quatuor sunt tlumina Paradisi, quatuor sunt evangeliorum volumina quæ illis voluminibus significantur; etc. »

Dans ces interprètes venus après la grande époque des premiers docteurs ecclésiastiques, on aperçoit sans peine le reflet de saint Augustin; et ce ne sera pas moi qui m'en plaindrai, après avoir prèté à reconnaître l'influence de l'inimitable évèque d'Hippone sur le moyen âge latin.

Mais voici ce que saint Augustin n'a pas dicté. C'est un poëme du martyr saint Victorin de Pettau. Il a pour titre Hymnus de ligno vitæ (Cypriani Opp., ed. Baluze; Appendix, p. clix). Je n'en donnerai que des extraits, quoique le poëme ne soit pas long; et l'on y verra que le rapprochement du Calvaire et du paradis terrestre était bien connu dans l'Église dès le me siècle.

« Est locus ex omni medium quem credimus orbe, Golgotha Judæi patrio cognomine dicunt; Hic ego, de sterili succiso robore lignum Plantatum, memini fructus genuisse salubres; Non tamen hoc illis qui se posuere colonis Præbuit; externi fructus habuere beatos. Quod tulit hoc primo, maturo semine lapsum Concepit tellus: mox hine, mirabile dictu! Tertia lux iterum terræ superisque tremendum Extulerat ramum vitali fruge beatum. Sed bis vicenis conformiter ille diebus, Crevit in immensum, cælumque cacumine summo Contigit; et tandem sanctum caput abdidit alte. Ecce sub ingenti ramorum tegminis umbra

En somme, l'intention du peintre n'est pas douteuse, puisque dans le manuserit la page suivante (vis-à-vis cette miniature) nous dit que c'est bien là Jésus-Christ dans le Paradis terrestre renouvelé ¹. Il y est également question des quatre fleuves du Paradis; et si l'on demande où ils se trouvent, c'est qu'on n'aura pas reconnu la fonction de ees quatre petits bustes féminins servant comme de cariatides aux quatre symboles évangéliques. Une source ou fontaine était généralement personnifiée dans l'art antique par une nymphe ou naïade ². Ici, au lieu d'urne d'où l'eau s'écoule, nous avons chaeun de ces bustes qui diverge en trois filets d'eau, comme si la source allait se perdre dès son origine, en s'éparpillant. Mais puisque les mains de ces bustes étaient employées à soutenir les symboles évangéliques, il fallait bien montrer cependant qu'on avait affaire à des sources; et eet artifice bizarre permet de s'y reconnaître absolument. Au fond, il ne s'agit pas d'une fontaine qui va se perdre en écartant ses eaux dans diverses directions, mais de fleuves qui grossiront sans cesse.

La Genèse, sans nous donner une géographie bien nette du Paradis terrestre, nomme tous ces fleuves (II, 10-14) et trace à peu près la topographie de leurs bassins <sup>3</sup>. Ce qui nous importe davantage pour le moment, c'est que le symbolisme ecclésiastique a fréquemment eomparé ces fleuves aux quatre évangélistes. Nous l'avons vu dans le premier volume de cette troisième série, à propos des miniatures de Niedermünster de Ratisbonne (p. 38-44). Seulement, là on entendait bien peindre de grands fleuves; aussi ont-ils une figure virile, des eornes même, et leur urne prend la forme d'une dame-jeanne à goulot étroit <sup>4</sup>. Vouloir indiquer les témoignages qui eonstatent ee parallèle des fleuves du Paradis avec les quatre évangiles, ce serait prendre une tâche de peu d'utilité, puisqu'on peut en trouver la preuve dans bien des auteurs <sup>5</sup>; du reste, nommer saint lsidore de Séville, c'est indiquer le réser-

Fons erat: hie nullo casu turbante serenum Perspicuis illimis aquis, et gramina lætos Fundebant circum vario de flore colores.

Ergo ubi cælestem ceperunt ora saporem,
Permutant animos, et mentes perdere avaras
Incipiunt; dulcique hominem cognoscere sensu.

Multi vera bono portantes pectore, totis
Accipiunt animis, penitusque in viscera condunt. Etc. »

C'est bien évidemment la croix arbre de vie, étendant ses fruits sur le geure humain tout entier. Tous n'en profitent pas, il est vrai; mais elle les offre à tous par la doctrine et les sacrements que l'Église présente à l'univers.

Cf. Honor. Augustodun., Speculum Ecclesia, fol. 234; dominica xm post octavas pentecostes.

- 1. Voici cette inscription rédigée en vers:
  - « Pax, bonitas, virtus, lux et sapientia Christus Signiferum supra tenet et generale quod infra. Hae ope divina paradisi calcat amæna Et velnt hie stando, victoris signa gerendo In supra positis animalibus atque figuris Flumina lege pari dat mystica quatuor orbi, Qui sitit inde bibat, salvus per sæcula vivat. »
- 2. De là les *nymplixa* qui couvraient une source jaillissante, ou un filet d'eau fraîche s'échappant au jour après avoir cheminé sous terre comme en cachette.
- 3. Les auteurs ecclésiastiques ont répété cela en toute confiance, et nous n'en sommes pas plus avancés pour les identifications. Voici par exemple ce qu'en dit un poëte in-

connu, dont l'œuvre a passé pour africaine (Cf. Cypriani Opp. ed. Baluze; Appendix, p. cl.):

« Ædibus in mediis puro fluit agmine flumen Quod rigat insignes liquidis de fluctibus ortus, Quadrifidosque secat undante ex fonte meatus. Phison auriferis prædives fluctuat undis, Conspicuasque terit rauco de gnrgite gemmas.

Post lunc Æthiopas Gihon allapsus opimat; Tertius est Tigris, Euphratis adjunctus amœno, etc. »

- Cf. Avit., *Poemat.*, libro I, v. 258-298 (ap. Galland., Biblioth. PP., t. X, p. 764). Etc., etc.
- 4. C'est sûrement pour des évangélistes qu'avait été faite cette inscription d'un coffret trop vaguement décrit dans la Lipsanographia Brunsvico-Luneburgic. (1783, p. 74):
  - « Ilos per Theologos divino fonte repletos Est consummatum cecinit quod pagina vatum; Infirmisque reis stillat nova gratia Legis. Isti sunt visi, qui sede meant Paradisi.»
- 5. Indiquons au moins saint Brunon d'Asti (in Apocalyps. XXII, 1, sq.; Opp. t. II, p. 368, sq.). Cf. Isidor. Hispal., in libros Veteris ac Novi Testamenti, proœm. § 86-91 (Opp., t. V, p. 213-215). Macarii Hagioglypta, p. 92, 40, 42, etc. Donnons aussi quelques lignes du Speculum Ecclesix, où Honorius d'Autun (si ce n'est d'Augsbourg) développe fort au long les pensées des SS. Pères sur le symbolisme de la croix (éd. cit., fol. 430 r°).
  - « Paradisus, quod *hortus* dicitnr deliciarum, Est Ecclesia in quæ sunt omnes deliciæ scripturarum;

ÉVANGÉLISTES. 97

voir où s'était comme déposée la science ecclésiastique des einq premiers siècles, pour se reverser de là sur les écoles du moyen âge. Je n'ai pas laissé que d'en parler en d'autres endroits <sup>1</sup>. Quant aux fruits pendants par branches, ils rappellent le troisième verset du psaume : « Fructum suum dabit in tempore suo <sup>2</sup>. »

In qua diversa ligna
Ad visum pulera,
Ad gustum suavia
Producuntur:
Dum prophetæ et apostoli,
In operibus puleri,
In doctrina suaves, nobis in exemplum proponuntur.
Porro lignum vitæ saneta crux intelligitur;
De qua fructus æternæ vitæ percipitur,
De quo qni digne comederit,
Mortem in æternmn non videbit.
Hoc est lignum quod juxta aquas transplantatur,
Quia saneta crux per omnia Seripturæ fluenta prædicatur. »

#### ld., De S. Joanne evangelista (fol. 23):

« Legitur quod in Paradiso fons oriatur Qui in quatuor capita dividitur. Per Paradisum, qui hortus deliciarum dicitur, Ecclesia accipitur In qua scripturarum [sunt?] deliciæ,

Et quæ est vocata ad domum Dei ubi sunt gloria et divitiæ (Ps. cxi, 3).

In tali paradiso fons oritur Dum Christus, fons omnium bonorum, de casta Virgine nas-Ouatuor flumina [qux] inde oriuntur [citur;

Quatuor evangelistæ intelliguntur,

Qui largifluo dogmate

Perfuderunt totum hortum Ecclesiæ.

Hi quatuor fluvii speciales Dant ecclesiæ sapores tales:

Unus quidem lactis nutrimentum,

Alter autem præbet olei fomentum;

Tertius vini saporem,

Quartus exhibet mellis dulcorem.

Lacte infantes nutriuntur:

De Matthæi evangelio lac Ecclesiæ manat

Dum Christum pro nobis parvulum factum... clamat.

Oleo infirmi curantur:

De Lueæ evangelio oleum Ecclesiæ infunditur

Dum Christi eruore, nostræ infirmitates curatæ ab eo referun-

Vinum bibentes lætificantur:

Marci evangelium Ecclesiam vino potat.

Dum Christi resurrectione apostolos lætificatos memorat;

De Johannis evangelio mel distillat,

Dum divinitatem quæ est dulcedo angelorum, dulciter Ec-

Quod quia propheta in eis significari prævidit,

Eos in quatuor animalium figuris describit:

Per formam hominis Matthæus figuratur

Per quem humanitas Christi stylo exaratur,

Per vituli speciem Lucas notatur

Per quem Christus, vitulus saginatus, pro nobis maetatus præ-

Per leonis figuram Marcus monstratur [dicatur.

A quo Christus a mortuis, ut leo resuscitatus memoratur. Per aquilæ similitudinem Johannes declaratur

A quo Christus, in gloriam Patris convolasse manifestatur. »

1. Déjà nous avons vu pour les évangélistes peints dans le manuscrit du Niedermünster (ci-dessus, t. 1, p. 38, svv.), ce quatrain que je rassemble selon l'ordre des évangiles :

« Nuntius iste boui fluit amnis ut hie paradisi (Gehon). Hie fluit ut Tigris, rationis dogmate velox. Ut fluvius stagnas quum exclica dogmata tractas (Euphrates). Hie reserat scriptis superi mysteria fontis (Phison).

Cf. Caractéristiques des SS. dans l'art populaire, p. 324, sv.; et 21; etc. — Verrière de saint Cunibert à Cologne (Vitraux de Bourges, Étude XII. — Fresque de la basilique de Latran, ap. Gerardi, Basilica Lateranense, t. II, tav. xxx; et p. 37, sgg. — Etc., etc.).

2. Rappelons encore à ce sujet Honorius d'Autun (Specul. Ecclesiæ, fol. 130 r°), si familiarisé avec la tradition ecclésiastique, et dont je citais il n'y a qu'un instant deux textes sur l'arbre du paradis terrestre. Mais d'autres témoignages ne manquent pas.

L'Église le donne assez à entendre déjà, lorsque le 3 mai (ad matutin., respons. 3), elle chante ces paroles en l'honneur de la croix : « l'æc est arbor dignissima in paradisi medio situata, in qua salutis auctor propria morte mortem omnium superavit. »

Cf. Thilo, in Evangel. Nicodemi, cap. xix (p. 689, sq. — Triodium. ed. Querini, p. 281). — J. Sarisberiens. Policratic. libr. VIII, cap. 24 (ed. Giles, t. IV, p. 376-378). — Augustin., de Civit. Dei, libr. XX, cap. xxvu (Opp. t. VII, p. 611); et In Joann., I (Opp., t. III, P. II, p. 296). — Hieronym., in Exechiclis cap. xlvII (ed. Martianay, t. III, p. 1059). — Apocalyps. xxu, 2, 44; et commentt. in h. l. — Etc., etc.

Saint Boniface, écrivant d'Allemagne en Angleterre à une femme, rappelle brièvement cette figure biblique, comme si l'interprétation en était familière à tous les chrétiens. Un petit poëme sur les vertus intitulé *Enigmata*, est accompagné par lui de cet envoi (Cf. Seiters, *Bonifacius der Apostel der Deutschen*, p. 577):

« Aurea nam decem transmisi poma sorori, Quæ in ligno vitæ crescebant floribus almis. »

Quant au docte et pieux Honorius d'Autun (ou d'Augsbourg), dont l'influence sur ses contemporains est attestée par l'Hortus deliciarum d'Odilienberg, il a très-bien vu (Dominica XIII post Octavas Pentecost., fol. 247) dans le premier psaume Celui qui doit réparer la disgrâce encourue au paradis terrestre par le premier Adam :

« Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum.

Adam infelix vir fuit,

Qui per consilium impiorum de patria paradisi abiit,

Et omnes posteros suos in hoc exilium traduxit.

Hie in via peccatorum stetit,

Quia in peccatis stabilis permansit;

In cathedra pestilentía sedit

Quia peccata alios, per mala exempla, docuit.

Christus vero beatus vir extitit,

Quia consilio Patris de aula cæli in carcerem post perditum [servum abiit.

In consilio vero impiorum non abiit,

Quando diabolus, omnia regna mundi ei ostendens et gloriam [corum, se adorare persuasit;

In via peccatorum non stetit,

Quia peccatum non fecit.

In cathedra pestilentiæ non sedit,

Quia nee verbo nec facto malum docuit.

Nous avons vu (p. 94) que, sous l'arbre de vie, la terre semble être représentée par un buste de femme qui ne se termine pas en filets d'eau. Ce semble être une allusion aux psaumes LXXXIV et LXVI, où il est dit : « La vérité s'est élevée de la terre... et notre sol donnera son fruit; » ou encore : « Que tous les peuples vous reconnaissent, Seigneur, notre terre a donné son fruit 1. » Ce sera donc la venue de Notre-Seigneur par l'Incarnation, et l'Évangile se répandant de la Judée sur tout l'univers. C'est aussi l'homme qui appelle la grâce dans son cœur et l'y aide à fructifier.

Le soleil et la lune, qui occupent la droite et la gauche de l'ellipse, ne sont pas un sujet nouveau, même dans nos Mélanges, quoique ce croissant que la lune semble porter sur ses épaules soit une curiosité assez rare.

Mais il est un peu plus malaisé de dire à coup sûr ce qu'est le visage qui domine le tout, bien que je n'hésite guère à refuser d'y voir Uranus, désigné d'emblée par M. Kugler comme chose indubitable. Si l'on avait prétendu y peindre le Père éternel, on aurait sans doute eu soin de lui donner un aspect de vieillard beaucoup plus prononcé<sup>2</sup>. Je ne crois pas non plus que ce soit le Saint-Esprit qui est assez rarement représenté sous forme humaine, quoique cela se voie pourtant. Dira-t-on que c'est le Verbe éternel montré dans les profondeurs de l'éternité avant qu'il prît notre chair? Ce double emploi serait pour le moins étrange; et, s'il était bien prouvé, on pourrait en conclure que le nimbe divin (c'est-à-dire trifide ou crucifère) aura primitivement désigné Notre-Seigneur tout seul 3. Alors on serait tout-à-fait autorisé à dire que ce nimbe est véritablement timbré d'une croix.

Par le fait, si c'est la croix qui divise ce disque autour de la tête des personnes divines, il y aurait lieu à demander pourquoi Dieu le Père et l'Esprit-Saint le reçoivent dans les représentations de presque tout le moyen âge. Aussi ne manque-t-il pas de motifs pour supposer qu'il s'agit là de la Trinité de personnes, en même temps que de l'unité de substance et de la majesté égale, malgré les propriétés de chacune d'elles. Mais, comme rien ne tranche ici ce doute, mettons la page du manuscrit de Munich au nombre des pièces douteuses qui peuvent entrer dans le débat sur l'origine de cet attribut lorsque la cause sera plus avancée par d'autres documents in non rassemblés jusqu'à ce jour dans les discussions archéologiques.

Et ideo, sicut ille infelix omnes carnales filios in mortem Ita iste beatus vir cunctos filios spiritales in vitam revexit.

Plato vero exundans fluvius mundanæ sapientiæ, Aristoteles torrens argutæ eloquentiæ, Per sæcularem prudentiam Sortiti sunt... æternæ perditionis insipientiam.

..........

Jam Petri piscatoris fides aristotelica argumenta syllogis-

Jam tulliana eloquentia coram Christi professoribus obmu-[tescens os oppilavit. »

Ailleurs encore (fol. 62 vo, Sermo in Quinquagesima), parlant des effets de la charité ou de l'action divine dans nos âmes, il la compare à cet arbre béni du psaume I.

1. Cf. August. in ps. LXVI; et LXXXIV (Opp, t. IV, p, 655, sqq; et 891, sqq.). Je n'en citerai que plusieurs lignes, pour mettre sur la voie de ce qu'enseigne le saint docteur à cette occasion: « Gentes in terra dirigis. Pravæ erant gentes... perversæ erant gentes... Venit manus ipsius, extenta est misericorditer in populos, diriguntur ut ambulent rectam viam..... Terra... spinis plena erat, accessit eradicantis manus, accessit vocatio majestatis ejus et misericordiæ; cæpit terra confiteri, jam dat terra fructum suum, Etc.

O terra, qui quando peccasti, audisti: terra es et in terram ibis; oriatur de te veritas, ut respiciat de cælo justitia, etc.»

- 2. Je n'en puis juger que par le dessin et la gravure de mon ancien collaborateur. Cependant il peut en être autrement dans l'original, puisque M. F. Kugler écrit : « Oben ein alter hellblau-grauer Kopf. »
- 3. Il ne serait pas intolérable de prendre comme nimbe le cercle non fermé où cette tête est comprise, toutefois je ne voudrais pas en répondre.
- 4. Cf. Caractéristiques des SS., p. 576; et 534, svv. On ne serait pas sans quelque prétexte à faire remarquer que la liturgie ecclésiastique associe plusieurs fois le signe de croix au nom des personnes divines; mais, outre que le mystère de la Trinité nous a été révélé bien explicitement par Notre-Seigneur, il y aurait d'autres réponses encore à cette objection. Bref, il me semble que la question n'est pas vidée jusqu'à présent d'une manière concluante.

Il faut aussi se rappeler que l'usage du nimbe divin ne remonte pas très-haut. En conséquence, la forme simple a pu survivre parallèlement à l'invention postérieure. Il serait, néanmoins, fort étrange que l'une et l'autre eussent trouvé place dans une même page.

Le même manuscrit de Munich, aux fol. 26, 87, 127 et 194, présente chacun des quatre évangélistes à part; sans doute en tête de leur texte. Je les ai rassemblés en une seule page dans mes Caractéristiques des Saints (p. 395), ne m'y conformant plus à l'ordre que suit le Nouveau Testament, mais à la disposition que nous venons de voir dans les bas-reliefs et miniatures précédentes <sup>1</sup>. Les inscriptions qui les accompagnent ont été réunies précédemment (p. 485, svv.) à plusieurs autres groupées en une seule fois. Nous pouvons donc ne nous occuper ici que des seules peintures, par une brève analyse.

Remarquons d'abord que, comme dans le manuscrit du Nicdermünster (ci-dessus t. 1, p. 38, svv.), les divers évangélistes sont caractérisés non-seulement par leurs symboles, mais par des faits empruntés à leur récit. Cette fois ee n'est plus qu'un seul fait, au lieu de quatre qui occupaient de petits médaillons à chaque coin du cadre dans les miniatures de l'abbesse Uota. Le peintre de Bamberg, car cet évangéliaire vient de là, donne ici (pl. VI) à saint Matthieu une apparition de Notre-Seigneur<sup>2</sup>; à saint Marc une résurrection<sup>3</sup>; à saint Luc l'Agneau de Dieu<sup>4</sup>.

Pour saint Jean, la petite peinture, comme l'inscription, ferait croire d'abord qu'on a

1. Cf. planches III et VI, et p. 84. J'ai fait remarquer dans les Caractéristiques des SS. (p. 397, sv.) que l'on s'accordait assez généralement à placer les symboles évangéliques d'une manière constante autour de la figure du Sauveur. Si ce n'est pas toujours la même chose par rapport à la droite et à la gauche, on ne varie presque jamais relativement à leur situation en bas et en haut. M. de Longuemar avait pris la peine de m'adresser le dessin réduit d'un frontispice du ixe siècle, d'après l'évangéliaire de Sainte-Croix à Poitiers; et j'aurais voulu le faire exactement reproduire, si deux mois d'indisposition ne m'eussent forcé de simplifier ma tâche en pareil moment. Sans renoncer à mon projet pour une opportunité plus favorable, je veux faire du moins ici l'analyse de cette vieille miniature dans ses rapports avec notre sujet aetuel. Notre-Seigneur, assis sur un trône à forme byzantine, tient sur son genou le fivre des évangiles fermé; et son torse est seul entouré d'une auréole presque circulaire, dont le bas n'atteint que le coussin du siége. Les quatre bustes des évangélistes (avec les têtes de leurs animaux) ne dépassent guère la hauteur du siége occupé par Jésus-Christ. Saint-Matthieu et saint Jean dominent les deux autres; tandis que saint Lue et saint Mare (à droite et à gauche du Sauveur) sont presque au-dessous de l'escabeau qui porte ses pieds. J'ai rencontré bien rarement cette particularité, quoique ses principes correspondent à des centaines de monuments répandus par toute la chrétienté romane.

2. Le sens de cette figure couronnée, qui porte une croix à longue hampe, est donnée par l'inscription. J'en pourrais tirer un appui pour l'une des hypothèses que je proposais il n'y a qu'un instant. Car, si nous avons iei le Verbe divin avant l'Incarnation, le peintre pouvait absolument ne lui donner pas de nimbe crucifère. Il est vrai que ce sera la même

chose pour l'ascension (si c'est bien l'ascension) représentée près de saint Jean; mais nous en reparlerons tout à l'heure.

Faisons remarquer en passant que la couronne carrée (à charnières pour chaque angle), portée par le Verbe éternel dans notre miniature, se rencontre chez plusieurs manuscrits du xiº sièle, et ressemble à celle que l'on montre encore à Namur comme provenant d'un empereur latin de Constantinople (Bandouin).

3. J'ai montré, en expliquant les Vitraux de Bourges (pl. 1, et Étude IV; texte § 44, sv.), pourquoi le lionceau naissant était devenu emblème de Notre-Seigneur ressuscité le troisième jour. Les bestiaires du moyen âge le redisent unanimement; aussi était-ce bien connu jadis, sans qu'il y fallut adjoindre commentaire quelconque. Durand de Mende s'en sert (Rational., libr. VII, cap. xliv) pour expliquer l'attribut évangélique de saint Marc, quoiqu'il parle aussi du texte Vox elamantis in deserto.

Cependant quelques-uns, qui n'en avaient pas l'intelligence complète, ont cru mieux faire (comme à Chartres et à Cantorbéry) en peignant le lion dont les màchoires sont brisées par Samson. Mais alors c'est bien plutôt la descente de Jésus-Christ aux enfers pour délivrer les patriarches, ou sa victoire sur la Mort par sa mort même, que la résurrection proprement dite. Aussi cela se trouve-t-il à Chartres, près de Notre-Seigneur mis au tombeau.

4. C'est qu'il représente surtout Notre-Seigneur comme victime, et l'inscription le fait remarquer. Car la signification des attributs qui distinguent chaque évangéliste était regardée jadis comme devant faire partie des éléments du catéchisme, et s'enseignait avant le baptème. Cf. Martène, De antiquis Ecclesiæ ritibus, libr. I, cap. 1, artic. 11 (Venet., in-fol. t. I, p. 33, sq.).

voulu rappeler Notre-Seigneur montant au eiel; mais e'est saint Mare réellement qui rapporte l'Ascension (XVI, 49). Je erois done qu'il s'agit d'un signe éelatant donné par Dieu le Père à la grandeur de son Fils: du baptême dans le Jourdain, par exemple (Joann. I, 31-34), ou la Transfiguration (Joann. I, 44; et I Joann. I, 2).

Cela est, du reste, eonforme à ce que l'on a pu remarquer dans la page eonsaerée à saint Jean par le manuscrit de l'abbesse Uota.

Sans ehereher plus de eomparaisons en ee genre, on peut observer utilement le mobilier d'écrivain qu'indiquent ces pages. L'artiste semble s'être piqué de faire voir diverses formes de siéges, de livres, de pupitres ou de guéridons. Il n'y a guère de constant que la forme des plumes à écrire, le cornet pour l'enere et le eoussin byzantin habituellement eylindrique, sauf les deux extrémités qui se terminent en manière de cônes. Saint Marc est assis sur un de ces pliants à pattes et à têtes d'animaux, que les seeaux du moyen âge aiment à reproduire 1. Saint Jean siége sur une chaière dont le dossier courbe est recouvert d'une draperie. Saint Matthieu écrit dans l'attitude la plus ordinaire aux copistes du vieux temps. De la pointe du canif tenu par la main gauche, il assure l'immobilité du rouleau que sa plume couvre de caractères. Le reste, comme l'architecture et l'ornementation, sera mieux apprécié par le regard que ne le feraient des phrases entières.

Terminons par quelques vers d'Alvare de Cordoue qui éerivait au Ix° sièele et désigne ainsi les quatre évangélistes, dans un petit poëme sur les divers livres de l'Éeriture-Sainte. Le P. Florez les a publiés (Cf. España sagrada, t. XI, p. 281, sgg.), sans pouvoir eomparer plusieurs exemplaires du vieux texte, et je les donne d'après lui en attendant qu'on nous produise des variantes utiles :

« Sanctorum sancta nitar nune versu retexi
Quem paradisigeno currunt ex gurgite quadro
Matthæus, Marcus, Lucas, quartusque Joannes;
Qui hominis, leonis, vitulique, aquilæque figuræ (figura?)
Quadrifido mundo præconant (sic) Christumque Deumque.
Matthæus hominis facie specieque refulget,
Et fremitum reddit Marcus sic ore leonis.
Lucas, ut taurus, magno cum murmure bombat;
Et pernix aquila scandit super æthra Joannes.
Est homo nam Christus natus ex Virgine pulcher,
Est vitulus passus sacrata victima Patris;
Est leo dum fortis regna (fortem?) frangit, regesque potentes;
Est aquila cælum scandens, thronumque tonantis. Etc. »

On y voit que e'est toujours, à très peu de chose près, le symbolisme déjà signalé. Quant au système de la métrique, le 1x° siècle avait d'anciens modèles qui lui apprenaient à ne pas s'enfermer dans l'hexamètre virgilien ².

Nunc tempore potentis Getarum Ervigii Regis.

Cf. Mélanges... 4<sup>re</sup> série, t. I, p. 164-183; et 239, svv.
 Item, infra, le dessin de M. de Longuemar.

<sup>2.</sup> Cela n'est pas beaucoup plus malencontreux que la versification de Commodianus et des distiques faits pour le pont de Mérida restauré par le roi Ervig (ap. Flores, España sagrada, t. XIII, p. 223; et Troya, Storia d'Italia del medio evo, t. II, p. 838, sg.):

Studuit magnanimis factis extendere nomeu,

Et mirum auctoris imitans vicit opus, etc. »

M. C. Troya nomme cela des vers rhythmiques; il n'en n'est absolument rien, n'en déplaise au docte historien de l'Italie. Ce sont des vers métriques un peu détournés de leur origine, et puis passablement gâtés par les copistes.

ÉVANGÉLISTES. 101

Les manuscrits de Munieh prêtent encore à l'étude des évangélistes dans l'art du moyen âge, et M. Fortoul, dans son livre sur l'Allemagne (t. II, p. 422), avait bien raison de dire qu'on y trouverait aisément des sujets d'observations importantes.

Le n° 38 vaut la peine d'être eonnu, au moins par un spécimen. Nous lui empruntons (page 102) la miniature qui représente saint Matthieu. L'évangéliste est surmonté de l'homme ailé (ange, comme on dit) qui aurait pu dispenser le peintre d'écrire MATH. au sommet. Mais il groupe tant de personnages dans une seule composition, qu'il avait bien le droit de se mettre en garde contre quelque erreur de ceux qui voudraient le comprendre sans un peu de réflexion. Grâce à ce moyen d'éclaireissement, nous parviendrons à reconnaître Isaïe et Osée dans le groupe supérieur: et, sous les pieds de l'évangéliste, le patriarche Abraham accosté par les prophètes Joël et Amos¹. Dans les nuages d'en haut comme d'en bas, toute figure humaine sans nom est un ange, on le voit d'ailleurs à ses ailes. Mais sous le buste d'Abraham ce ne sont plus des nuages, c'est le sol plus ou moins accidenté de collines et qui verse deux ruisseaux où s'abreuvent avec empressement deux habitants de la terre.

Est-il besoin de prévenir le leeteur que nous avons eneore eette fois un souvenir des fleuves du Paradis terrestre comparés aux évangélistes qui doivent répandre la doctrine chrétienne sur toute la terre<sup>2</sup>?

Nous ne pouvons trop redire cet enseignement si cher à toute la tradition chrétienne, ni montrer assez combien l'art tenait à côtoyer sans cesse la doctrine ecclésiastique répétée par la chaire et par la liturgie <sup>3</sup>.

- 1. Abraham et les prophètes portent tous la couronne carrée (à charnières) qui se retrouve dans plusieurs mss. du x1º siècle. Cela devait s'adapter malaisément sur la tête, si un coussinet complaisant ne s'interposait pas entre cet ornement et le crâne auguste du personnage. Mais les casques contemporains ne devaient point être beaucoup plus commodes à coiffer.
- 2. Ce peut être le cas de citer la belle plaque en cuivre découpé qui a passé du cabinet de M. du Sommerard père, dans le musée de Cluny. Elle a été gravée dans le Trésor de Numismatique et de Glyptique, bas-reliefs, etc., lle partie, pl. xxxu. L'Agneau triomphateur occupe le centre de la composition, sans nimbe divin autour de la tête. Et les quatre panneaux, formant croix autour du médaillon central, présentent deux figures de femmes et deux d'hommes, toutes armées de la dame-jeanne dont il a été question plus d'une lois. Pour que nul ne s'y méprenne, chacune est accompagnée de son nom : Gyon et Phison sont les deux femmes, comme simple source apparemment; Tigris et Eufrates, en leur qualité de fleuves, sont deux barbons un peu revêches. Deux vers inscrits sur les côtés verticaux du cadre, disent :

 $^{\rm w}$  Fous paradisiacus per flumina quatuor exit. Hwc quadriga levis te, Christe, per omnia vexit.  $^{\rm w}$ 

C'est, comme ailleurs, le rapprochement des évangiles avec la source qui sort du paradis terrestre par quatre issues, et avec le char mystérieux d'Ézéchiel (1, 4-24). Cf. Vitraux de Bourges, Étude VI, fig. F; et Étude VII, fig. I; texte § 68, sv. (p. 125, sv.) — Etc.

3. Adam de Saint-Victor ne faisait que résumer la doc-

trinc générale, comme il le fait d'ailleurs toujours, dans sa belle Prose qui mérite d'être rapportée ici presque tout entière (Cf. A. Daniel, *Thesaur. Hymnologie.*, t. II, p. 84, sq.):

Jocundare plebs fidelis
 Cujus pater est in cælis,
 Recolens Ezechielis
 Prophetæ præconia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circa thronum majestatis Cum spiritibus beatis Quatuor diversitatis Adstant animalia Formam primum aquilinam Et secundum leoninam; Sed humanam, ct bovinam Duo gerunt alia.

Formæ formant figurarum Formas Evangelistarum Quorum imber doctrinarum Stillat in Ecclesia.

Formam viri dant Matthæo, Quia scripsit sie de Deo Sieut descendit ab eo Quem plasmavit homine. Lucas bos est in figura, Ut præmonstrat in scriptura, Hostiarum tangens jura Legis sub velamine.

Marcus leo per desertum Clamans rugit in apertum: Iter fiat Deo certum Mundum cor a crimine.

Sed Joannes ala bina
Caritatis, aquilina
Forma, fertur in divina

Puriori lumine.

Quatnor describunt isti Quadriformes actus Christi; Et figurat ut andisti, Quisque suam formulam: Natus homo declaratur, Vitulus sacrificatur, Leo mortem deprædatur, Et ascendit aguila.

Ecce forma bestialis (Ezech. I). Quam scriptura prophetalis Notat, sed materialis Hæc est impositio. Currunt rotis, volant alis; Visus, sensus spiritalis, Rota gressus est æqualis, Ala contemplatio.

Paradisus his rigatur,
Viret, floret, fœcundatur;
Ilis abundat, his lætatur
Quatuor fluminibus.
Fons est Christus, hi sunt rivi;
Fons est altus, hi proclivi,
Ut saporem fontis vivi
Ministrent fidelibus. Etc. »

Cf. Sedul. Carm. pasch., libr. III, v. 458-475 (ed. Areva-

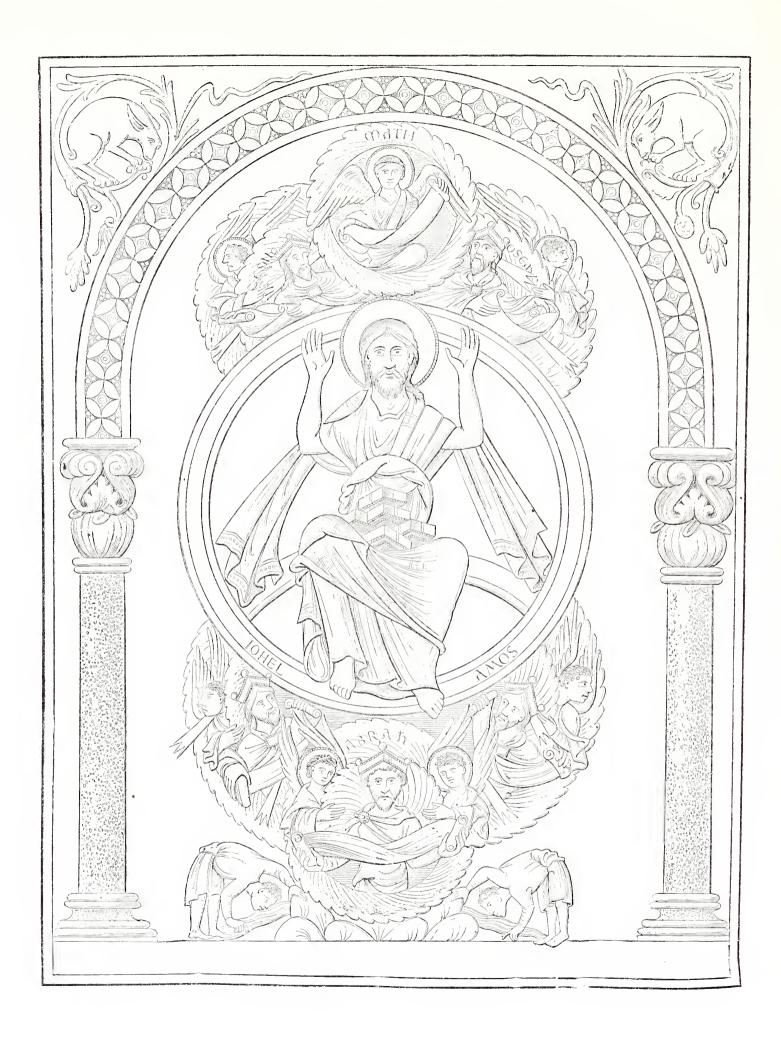

Les quatre rivières sont eomplétées par la miniature consacrée à saint Lue dans le même manuscrit. Là, ec sont des eerfs qui viennent se désaltérer aux deux courants. On sait de reste que le eerf a, dans la symbolique chrétienne, un rôle tout particulier entre les animaux mondes (é'est-à-dire considérés comme purs).

M. J. Kreuzer, dans sa *Christliche Symbolik* (Brixen, 1868), cite à ee sujet plusieurs passages des Pères, mais on en verra bien d'autres en eonsultant ce que nous avons dit sur le Physiologus à diverses reprises; quoique je ne veuille nullement déconsidérer les recherehes du brave Kreuzer, qui faisait de son mieux pour voir clair dans une science abordée par lui un peu tard, mais avec eonseience ct foi catholique très-sincère.

Pour saint Mare et saint Jean, ee ne sont plus des ruisseaux, mais deux hommes qui éerivent sur un pupitre, et, dans la miniature du dernier, on dirait que ee sont deux prêtres ou même deux évêques.

Le lion de saint Marc est entouré de Moïse au sommet, puis de Jérémie, d'Abdias, d'Isaïe et de Michée. — Le bœuf de saint Lue est surmonté de David, puis escorté par Ézéchiel, Nahum, Habacue et Sophonie. — Sur l'aigle de saint Jean, e'est Salomon, et Daniel, Aggée, Zacharie et Malachie. Les inscriptions sont :

« Per conforme sui Matthæum cerne notari. Iste, leo factus, fortes denuntiat actus. Fonte patrum ductas bos agnis (2) elicit undas. Hic facies aquilæ prodit scribente Johanne.»

Chacun des évangélistes, autant que je puis m'en souvenir, tient sur ses genoux de quatre à sept volumes. Ce doit être une indication de la concordance qui existe entre l'ancienne loi et la nouvelle, la promesse et l'accomplissement, les prophétics et la vie de Notre-Seigneur.

A la eathédrale de Chartres, sous la grande rose méridionale, on a exprimé singulièrement, mais d'une façon grandiose, eet accord de l'Ancien Testament avec le Nouveau. Les quatre grands prophètes portent sur leurs épaules les quatre évangélistes, et forment ainsi une escorte solennelle au Fils de Dieu porté dans les bras de la femme bénie qui l'a donné au monde. On peut en voir la réduction dans les Caractéristiques des SS. (p. 397 sv.). Je ne la reproduis pas, ayant déjà l'occasion de répéter ici plus d'une page qui se trouve déjà dans le même article; et je me pique de ne donner guère que de l'inédit en fait de gravures, toutes les fois qu'un motif sérieux n'autorise pas la répétition de dessins précédemment publiés. Que ne laisse-t-on à chacun son œuvre! sauf raisons d'appel au public informé plus amplement que ne l'aura fait un exposé préalable qui brusquait la solution.

On pourrait me demander pourquoi les miniatures de Munieh (nº 38) ont introduit Abra-

lo, p. 254-256). — Steph. Borgia, De cruce veliterna, p. XLI, s.j.; item, De cruce vaticana, appendix p. XIV.

Un évangétiaire de Saint-Maximin à Trèves (ap. Ramboux, Beitræge zur Kunstgeschichte des Mittelalters, taf. 1) dit:

- « Hic liber est vitæ; paradisi quatuor amnes, Clara salutiferi pandens miracula Christi Quæ pius ob nostram voluit fecisse salutem. »
- 1. Voir ci-dessus, t. I, p. 436, sv.; etc. L'Église se sert du psaume x11 pour la bénédiction des fonts; et c'est bien ce qu'exprime saint Augustin (Opp. t. IV, p. 354, sq.):
- « Non male intelligitur vos esse corum qui, quum sint catechumeni, ad gratiam sancti lavaeri festinant..... Curre ad fontes, desidera aquarum fontes; apud Deum est fons vitæ et insiccabilis fons, in illius luce lumen inobscurabile... Sed noti utcumque, noti ut qualecumque animal currere; ut cervus curre. Quid est, ut cervus? Non sit tarditas in currendo, impigre curre, impigre desidera fontem. Etc., etc. »
- 2. Que ces agneaux soient des cerfs, ce n'est pas merveille; puisque nous avons vu le cerf donné comme emblème du vrai chrétien qui lutte contre le démon, et recherche la grâce divine dans les sacrements.

ham dans la page de saint Matthieu (iei, p. 102). Pour Moïse et Salomon, ils peuvent être eonsidérés à bon droit comme prophètes; en tous cas, ils ont laissé dans l'Écriture-Sainte des livres de leurs mains. Mais Abraham ne peut paraître ici qu'à titre de figure historique (type prophétique) du Messie. Sur ee genre de prophétie figurative, je voudrais qu'un de mes confrères mît enfin au jour un travail préparé depuis longtemps sur la *Christologie des Pères*; car il y a dans notre siècle plus d'un homme se donnant pour théologien, mais très-apprenti en cette matière de tradition catholique.

A défaut de cette publication, je puis au moins renvoyer à ce que je disais il y a trente ans, pour faire comprendre aux gens d'aujourd'hui ce que le moyen âge savait par cœur <sup>1</sup>. Du reste, s'il ne s'agissait que du Père des eroyants, il suffirait de lire l'épître de saint Paul aux Hébreux (VI, sq; XI). Mais une verrière de Strasbourg va nous montrer encore d'autres types historiques de Notre-Seigneur associés aux quatre évangélistes.

### ROSE DE STRASBOURG (p. 105).

Une grande rose de la eathédrale de Strasbourg nous montre Jésus-Christ dominant les quatre symboles évangéliques qui sont représentés ici comme on ne le fait plus guère depuis le xu° sièele. Les exemples ne nous manqueraient point si nous voulions les ehereher au delà, mais il suffit d'en donner un qui témoigne de l'ancien usage. Chaque animal évangélique porte une tête appropriée à son symbole, mais sur des épaules d'homme, et ne laisse pas d'avoir des ailes. Il en résulte que saint Matthieu tout seul se trouve avoir figure humaine; tandis que les autres bustes, drapés et surmontés d'une forme d'aigle, de lion ou de bœuf, présentent un aspect dont nous n'avons plus l'habitude. Que serait-ce donc si nous parlions du Tétramorphe où ecs quatre têtes sont portées par un même corps, soit humain, soit animal ²! J'en répéterai pourtant un, tiré de l'Hortus deliciarum, où l'on voit l'Église assise sur une monture singulière dont les quatre picds et la tête rappellent jusqu'à un certain point les animaux évangéliques ³. C'est une forme que les pays allemands accueillirent au xu° siècle, mais je la cite comme curiosité beaucoup plus que comme objet d'imitation pour les temps actuels.

Reproduisons ect *animal Eclesiæ* (ei-dessous, p. 106) avec tous les personnages qui l'accompagnent à droite de Jésus-Christ mort : la Très-Sainte-Vierge, le bon larron et le soldat romain dont la lance vient d'ouvrir le côté du Sauveur. Sous leurs pieds, des tombeaux s'ouvrent (Matth. XXVII, 51-53) pour annoncer que l'auteur de la vie triomphe de la mort.

L'Église recueille dans son calice le sang qui coule du flanc de Jésus-Christ et sa bannière flottante fait voir que le règne de la Synagogue a cessé. Une nouvelle ère commence où ce ne sera plus un peuple seul qui sera dépositaire de la vérité divine; les sacrifices figuratifs cèdent le pas à la vraie victime qui peut seule apaiser le Ciel et qui avait été promise dès le péché du premier homme <sup>4</sup>.

déjà peu épris des vieilles personnifications prètées à ces deux grands types de l'Église et de la Synagogue. Cf. Molan. Hist. ss. imaginum (éd. Paquot), IV, 8.

Quant aux paroles que j'ai en vue dans le traité De saeramento attaris, l'ange de l'École pourrait absolument les avoir dictées. Dans la Synagogue aveugle, abattue et découronnée, elles veulent surtout reconnaître l'âme atteinte par le péché

<sup>1.</sup> Cf. Vitraux de Bourges, pl. I et VI; Études, I, III, VI, VII, XII, XX, etc.; et texte, passim.

<sup>2.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 392 et 770.

<sup>3.</sup> Cf. Viollet-le-Duc, Dictionnaire... de l'architecture française, t. V, p. 154-161.

<sup>4.</sup> Saint Thomas d'Aquin, si c'est vraiment à lui qu'il faut attribuer tous les opuscules qui portent son nom, se montre

Au centre de la rose alsacienne, Melchisédech mitré, en qualité de pontife, élève un calice. Ce n'est pas que, d'après le récit de la Genèse, il ait offert seulement du vin (Gen. XIV,



mortel qui lui a fait perdre le flambeau de la Grâce, la joie promise aux serviteurs du Maître souverain. Voilà qui est d'une bonne conscience et la couronne de gloire éternelle correct, sans contredit, comme la théologie scolastique; ce18-20); mais nous y voyons que, dès le xu° siècle, le sacrifice eucharistique et le pouvoir sacerdo tal était déjà symbolisé par le calice qui fut en effet réservé aux seuls prêtres dans



pendant il est facile de découvrir que nous sommes introduits en un monde nouveau où l'exactitude primera tout, au point de n'admettre bientôt plus ce qui n'est pas conclusion d'un ou plusieurs syllogismes et d'accord avec une nomenclature établie rigoureusement. Loin de moi l'idée de blâmer cette méthode sévère autorisée par de grands résultats aussi bien que par le suffrage éclatant de l'Église! Mais la prétention de rigueur logique et de métaphysique convenue y écarta bientôt, comme superfluité, les spéculations et aperçus de sentiment où Aristote cessait d'être pierre de touche. Saint Bonaventure lui-même échappait à ces prises en plus d'un point. Aussi la théologie scolastique, malgré sa véritable importance quand on la mène bien, n'est-elle point toute la théologie; pas plus qu'une arme, si savante

qu'elle se puisse dire, n'est toute l'armée. C'est pourquo l'ancienne école de Paris, qui avait pourtant d'assez beaux états de service (jusqu'à l'abus même) en fait de scolastique, maintenait un rang distingué dans ses chaires à la théologie positive. Ajoutez qu'au xvm° siècle, plusieurs théologiens doctes et pieux (Trombelli, par exemple) réclamaient une place beaucoup plus considérable désormais que ne l'avait faite le passé, pour les preuves prises dans la liturgie et dans les monuments écrits ou figurés. En quoi les récents progrès de l'archéologie chrétienne ont donné à l'Église un langage qui atteint beaucoup plus vivement encore les protestants de bonne foi.

Le dominicain quelconque de l'opuscule en question, qui voulait bien prêter son entente moderne aux vieilles figures la suite pour la communion (sauf priviléges extraordinaires). Le rôle que joue ici ce roipontife fait bien voir qu'il s'agit surtout de glorifier Celui que le Père éternel engendrait avant tous les temps et qu'il proclame prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédech (Ps. ClX, 1-4). Saint Paul n'a pas manqué de faire ressortir au long ce caractère du sacerdoce de Jésus-Christ qui efface les rites anciens (Hebr. III-X), et les SS. Pères le redisent abondamment après lui, même lorsque le secret du sacrement de nos autels obligeait encore à une grande réserve devant les catéchumènes qui ne devaient en être instruits qu'à la veille du baptème.

Au bas de la ligne verticale qui mesure le diamètre de ce grand cercle, un médaillon semble rappeler l'arche d'alliance avec le vase qui renfermait la manne du désert. La table voisine fait peut-être allusion au *propitiatoire*, si ce n'est aux versets 23 et 24 du chapitre XXV de l'Exode. Une sorte de verge doit indiquer la baguette d'Aaron mise en réserve dans le Tabernacle (Num. XVII, 40, sq.), mais si l'on demande ce que l'arche d'alliance vient faire ici lorsque nous avons vu proclamer la chute du sacerdoce lévitique, il est facile de répondre avec plusieurs SS. Pères que c'était une figure de l'Église où Jésus-Christ habite tout autrement que dans la Synagogue <sup>2</sup>.

Dix médaillons sont accordés à des bustes de femmes, qui représentent autant de vertus. Ce sont: la compassion, la sobriété, la pauvreté, la libéralité, l'obéissance, la pénitence, la justice, la chasteté, l'abstincnce, la confession. Une seule appartient à ce que la doctrine chrétienne appelle vertus cardinales et dont nous avons vu ou verrons encore la représentation plus ou moins caractérisée. Il ne faut sûrement pas chercher iei une théorie théologique sur la classification des vertus et des viccs comme celles dont il a été question précédemment, soit à propos de la psychomachie, soit ailleurs. Il s'agit sans doute tout simplement de montrer que le règne de Jésus-Christ produit les bonnes œuvres sur la terre 3.

Quant aux inscriptions qui entouraient la rose de Strasbourg, je ne me eharge pas de les restituer. Le P. A. Martin peut les avoir eopiées fort exactement sur ee qu'il voyait, sans que cela nous renseigne tout-à-fait sur les véritables intentions du peintre après plus de six

de la Synagogue, etc., ne pouvait donc stipuler pour la chrétienté entière, ni dans le temps, ni dans l'espace. Pour saint Augustin (cui cave quemquam anteponas, dit Melchior Cano), e'est Platon qui est le grand philosophe; pour saint Thomas, e'est Aristote.

- 1. Augustin., in Ps. cix, 4 (Opp. t. IV, p. 1240, sq.): « Ad hoc es natus ex utero ante luciferum, ut esses sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec ..... De sacerdotio secundum ordinem Melchisedec, juravit Dominus et non pænitebit eum; quid de sacerdotio secundum ordinem Aaron?.... Numquid erunt illæ hostiæ, victimæ oblatæ a patriarchis, aræ sanguinis et tabernaculum, et illa primi Testamenti sacramenta? Absit. Jam illa sublata sunt, everso jam templo, remoto illo sacerdotio, pereunte victima eorum et sacrificio; hæc nec Judæi habent. Vident periisse jam sacerdotium secundum ordinem Aaron, et non agnoscunt sacerdotium sccundum ordinem Melchisedec..... Fidelibus loquor; si quid non intelligunt catechumeni, auferant pigritiam, festinent ad notitiam. Non ergo opus est mysteria promere: Scripturæ vobis intiment quid est sacerdotium secundum ordinem Melchisedec. »
- 2. Isidor. in Exod., cap. xliv, sq. (Opp. t. V, p. 392, sq.): « Per hanc arcam..... Ecclesia Christi significatur; ædificata ex omnibus sanctis mente et corpore incorruptis, haben-

tibus interius etiam duas tabulas testamenti, id est observantiam legis et evangelii...; etc.

« In hac testamenti arca fuit urna aurea; tabulæ quoque, et virga Aaron... Urnam quoque auream intelligimus carnem Christi puram atque sinceram, quæ reconditum in se manna perpetuæ divinitatis conscrvat, et angelici illius panis perennem eælestemque gerit dulcedinem; nec non etiam virgam Aaron: id est, ejusdem summi verique pontificis nostri Jesu-Christi salutare vexillum immortalis memoriæ semper viriditate froudens. »

Item, In I Reg., cap. III (ibid., p. 510). — Bed., Quastion. in libr. Reg. (ed. Giles, t. VIII, p. 243-245).

Les docteurs ne manquent pas de faire observer que l'Église conserve non-seulement la doctrine du Fils de Dieu, mais son corps et son sang dans l'Eucharistic.

3. Augustin. in Ps. LXVI, 6 (opp. t. IV, p. 662): « Terra erat, spinis plena erat: accessit eradicantis manus, accessit vocatio majestatis ejus et miscricordiæ; cæpit terra confiteri, jam dat terra fructum suum. Daret fructum suum, nisi ante complueretur? Daret fructum suum, nisi ante miscricordia Dei veniret desuper?... Terra dedit fructum suum. Ergo hoc factum est ibi pluente Domino per os suum,... Missis apostolis, et prædicantibus veritatem terra amplius dedit fruetum suum; et ista seges jam implevit orbem terrarum.»

siècles. Nous avions bien pis encore à Notre-Dame de Paris, où la grande rose méridionale consacrée au triomphe de Notre-Seigneur avait été précisément décapitée, sous Monseigneur de Noailles, par la substitution des armoiries du prélat au trône occupé par Jésus-Christ dans le centre de la composition.

Avec l'oblitération des souvenirs du moyen âge, quelle ressource demeurait aux bourgeois de la cité pour comprendre un mot à ces anges, ces vieillards couronnés, ces symboles évangéliques, faisant cortége empressé au blason de l'archevêque parisien du xvm<sup>e</sup> siècle! Un Chapitre qui supportait pareille plaisanteric devait être bien déshabitué de l'église métropolitaine confiée à ses soins, ou coutumier d'une étrange déférence pour le cardinal vain et têtu qui se décernait cette burlesque apothéose sans peut-être la comprendre <sup>1</sup>.

## LES ÉVANGÉLISTES EN PIED, AVEC TÊTES D'ANIMAUX.

Ce que nous venons de voir dans la rose de Strasbourg en fait de représentation des évangélistes, paraît absolument tolérable quand on ne voit que de simples bustes ailés où l'abstraction est suggérée par des formes presque insolites qui ont l'air de transporter l'esprit dans un monde à part. Il faut pourtant admettre que cela se trouve dans des sphères moins éthérées, quand on rencontre des corps humains complets, sauf ces têtes de lion, de bœuf et d'aigle ², et lorsqu'il n'y a pas même d'ailes pour faire songer à des personnages surnaturels ou idéalisés. Or ce fait n'est pas très-rare vers le x° siècle ³, et il faut s'en accommoder au moins afin de comprendre les œuvres du vieux temps.

C'est peut-être le cas de redire pour la quatrième ou cinquième fois que commenter ou même préconiser des monuments du passé n'est pas recommander leur reproduction telle quelle. Plusieurs s'y trompent et il faut leur enlever ce piége sur une voie qui les décevrait peut-être par amour de l'archéologie. Foi et doctrine ecclésiastique du moyen âge sont généralement fort enviables, ses formes même (en fait d'ornementation) méritent une étude sérieuse où je me garderais de blâmer toujours celui qui se contentera d'être simple copiste; mais défions-nous de ce qui ne devait pas survivre à ces temps, si bénis qu'ils fussent. En bien ou en mal, que ce soit progrès ou décadence, la société change avec la marche des siècles, et l'art chrétien ferait fausse route à ne pas tenir un certain compte de ces variations dans l'état de l'humanité. S'il veut (et il le doit) agir utilement sur les multitudes, il lui faut sans doute s'écarter peu de l'enseignement primitif, quant au fond; mais ne pas maintenir sans cesse le même langage, et des formes périmées. Voyez, par exemple, combien il y a de parenté réelle, mais aussi de dissemblance entre l'art des Catacombes et celui du

- 1. Avec son esprit avantageux, étroit et cassant, aura-t-il même soupçonné qu'il ne fit pas une merveille?
- 2. Pour la tête d'homme (d'ange, comme on dit) qui caractérise saint Matthieu, on peut faire une exception relativement à l'effet produit sur le spectateur. Cela sauterait même aux yeux, sans que j'eusse besoin de le faire observer.
- 3. Cf. Chronie. Gottvieense, t. 1, p. 52. Ailleurs, les ailes du moins avertissent que l'on transporte notre esprit hors du monde actuel. Telle est la couverture d'un évangéliaire de Saint-Maximin à Trêves, publié par J. Ramboux, l. cit.
- taf. I. De même aussi, au moins pour saint Jean, sur une couverture en ivoire d'un livre de Cividale del Friuli, dans le *Thesaurus diptychorum* de Gori, t. III, pl. xvi. M. le comte Aug. de Bastard en donne également un autre d'après le *Sacramentaire* de Gellone, dans son mémoire sur les crosses (l. cit., p. 857). On peut eonsulter aussi les reproductions d'une miniature du xe siècle eonservée à Troyes, et qui se trouve dans le *Portefeuille archéologique de la Champagne*, peintures diverses, pl. x. Mais ce que j'aurai dit dans ce chapitre est déjà un peu fort pour les esprits de notre siècle.

XIII<sup>e</sup> siècle; entre les grands prédicateurs de diverses époques ou de diverses nations. Sans doute il est des moments où spectateurs et auditoire se prêtent à faciliter la tâche pour qui les enseigne, il est aussi des hommes extraordinaires qui enlèvent de haute lutte toute une génération. Dira-t-on cependant que les milicux n'y fussent pour rien et qu'un saint Jean Chrysostome parlant en Afrique, ou un saint Augustin à Constantinople, n'eussent point modifié leur manière (sauf l'idiome) et eussent produit le même effet? Ajoutez ce que chacun y met du sien propre, sans gâter les dons de la grâce divinc: un Basile le Grand, ou un Grégoire de Nazianze ou de Nysse avec leur polémique et leur sévérité gréco-cappadocienne; un Chrysostome avec sa finesse et son élégance asiatiques; un Augustin avec sa vigueur numide, longtemps disciplinée par les études romaines et les méditations claustrales; etc. Quelques grands hommes aussi donnent une impulsion qui survit à leur époque, soit en formant des élèves, soit en marquant de leur empreinte tout un siècle; vient le moment, malgré cela, où l'esprit demande autre chose, et il faut bien lui livrer une pâture qui ne le rebute pas. Le tout est de servir à propos ceux que l'on prétend alimenter, sans se faire l'esclave de ce qu'il y aurait d'absolument dépravé dans leurs goûts. Condescendance qui demande un grand tact, pour profiter de la mode sans se mettre à sa remorque.

J'avais cela sur le cœur, et il faut bien qu'on m'en passe l'expression, puisque j'ai rencontré tel artiste qui s'étonnait de ne pas me voir approuver un dessin où il n'avait fait, disait-il, que répéter un monument vanté par moi. Oui, j'en avais fait l'éloge, mais pour le xu° siècle et non pas pour le xu°; pour un vieux bas-relief en ivoire, et non pas pour un groupe moderne de ronde bosse, etc. J'avais dit d'ailleurs, à propos de fêtes ecclésiastiques du vieux temps, que je ne prétendais nullement faire exhumer ce passé curieux dans ce qu'il avait de propre aux circonstances où il puisait sa séve; et je ne vois pas pourquoi j'omettrais ici cette citation d'Horace avec son commentaire donné jadis par moi-même:

« Scribendi (item pingendi, et tous autres gérondifs en i) reete, sapere est et principium et fons 1. »

Cela s'applique, par exemple, au bénitier dont je donne une face à la page 110. Je dis bénitier parce que notre vase a beaucoup de ressemblance avec plusieurs autres qui avaient certainement cette destination; comme celui de Milan qui se trouve dans le recueil de Gori <sup>2</sup> et que l'on a publié de nouveau, sous un autre aspect, dans les Annales archéologiques (t. XVII, p. 139, svv.). Celui-là étant en ivoire, je suppose aussi que le mien pouvait être de la même matière. Cependant, je ne puis rien affirmer à ce sujet, ne rencontrant aucune trace d'informations dans les papiers du P. A. Martin <sup>3</sup>. Je n'ai pas même un croquis quelconque du côté opposé; en sorte que nous sommes réduits à n'avoir les inscriptions que tronquées <sup>4</sup>.

- Cf. Mélanges d'archéologie, 1<sup>re</sup> série, t. I, p. 85 et 88, svv.; t. II, p. 79; etc.
- 2. Thesaur. diptychor., t. III, Appendix, tab. XXV; et p. 75, sqq.
- 3. Mon ancien collaborateur fonçait volontiers ses hachures, et plusieurs des ivoires gravés ou dessinés par lui sur bois prenaient trop facilement sous sa main l'aspect d'un métal sombre. On me dit que ces teintes vigoureuses vont au goût actuel. Soit; mais je préférerais, surtout pour l'ivoire, une couleur blonde.
- 4. Un Berchtold, mentionné dans l'inscription du milieu, prêterait à croire que ce vase provient du monastère de

Steyergarsten, où un saint de ce nom était honoré. Mais je ne me rappelle pas que le P. A. Martin ait jamais visité l'Autriche. Peut-être aussi aura-t-il dessiné un simple moulage fait sur l'original, et conservé dans quelque musée des bords du Rhin.

Quant à ce que je puis voir de la bande relative aux évangélistes, ce n'est qu'un vers mutilé, mais analogue à ceux que nous avons rassemblés surabondamment:

« ..... os quadrum complentes dogmate mundum. »

Les autres lignes prêteraient à un jeu de patience bien gratuit, dont la discussion intéresserait fort peu le lecteur, si je ne m'abuse beaucoup.



Quoi qu'il en soit, on reconnaît sans peine saint Lue et saint Jean assis l'un et l'autre sur une sorte d'arc-en-eiel, comme pour faire entendre qu'ils sont dans la gloire; ou qu'ils

appartiennent à l'auréole du Fils de Dieu. Tout leur corps est humain, si ce n'est les ailes et les têtes de bœuf ou d'aigle qui surmontent leurs épaules. Ils sont accompagnés de la personnification des fleuves du paradis, et deux autres fleuves se voient sans doute du côté opposé, avec les deux autres évangélistes. Voilà un symbolisme avec lequel nous sommes très-suffisamment familiarisés depuis les détails donnés dans ce même volume (p. 29-33) et dans le premier, au sujet du manuscrit de l'abbesse Uota.

Un motif de plus pour penser que ce vasc était exécuté en ivoire, c'est la bande inférieure consacrée à des animaux qui se poursuivent sous bois, comme nous en avons pu observer souvent sur les cors d'oliphant expliqués par les pages précédentes. Il était probablement de bon usage que cette matière, venue de loin, fût traitée par les sculpteurs avec un genre d'ornementation qui rappelât le pays des grandes bêtes fauves. Quand ce n'était pas l'Asic elle-même qui nous expédiait ses bas-reliefs, les ateliers européens jugeaient sans doute convenable de se conformer aux modèles envoyés par la Syrie, pour conserver aux ouvrages d'ivoire une certaine couleur locale. Libre ensuite aux mystiques d'y rattacher du symbolisme selon le goût de chacun, et à valoir autant que de raison 1.

Décidément, et toute excuse cessante, je n'ai pas cru devoir clore ce chapitre sur les représentations des évangélistes dans le haut moyen âge, sans mettre à profit pour mes lecteurs l'obligeance de M. de Longuemar (Cf. supra, p. 99, note 1). Le frontispice d'un vieil évangéliaire à Poitiers est ici réduit d'un tiers; et dans l'absence de l'or ou des couleurs qui relèvent cette page sur le manuscrit original, le dessin prend un air assez farouche. Qu'eûtce été si je l'avais donnée en grand, avec toute sa tournure antique dépouillée des ornements primitifs! Cet évangéliaire, estimé pour être des commencements du ix siècle, ne m'est connu d'autre façon que par un travail de M. l'abbé Cousseau (évêque d'Angoulême, depuis lors) qui le considérait comme document utile pour l'ancienne liturgie de Poitiers². Je n'ai pas à discuter la science paléographique de M. Cousseau, dont j'ai toujours entendu parler avec beaucoup de respect; mais je n'ai jamais vu le manuscrit lui-mème, et ne me donne pas non plus comme un connaisseur expert.

Ce qui est mon unique affaire, c'est de présenter (p. 412) cette curiosité carlovingienne aux gens de notre âge, qui viennent d'en voir bien d'autres dans le chapitre actuel et cidessus p. 44. Ils ne seront donc pas très-épouvantés de ce qu'ils verront là de bien primitif pour leurs yeux accoutumés à des spectacles plus délicats.

L'auréole de Notre-Seigneur, qui s'arrête au siège de son trône, pourra guider quelque archéologue plus spécial que moi, dans l'histoire de la vesica piscis (ci-dessus, p. 89, sv.). Les étoiles, au nombre de quatre, que l'on voit autour du buste de Jésus-Christ, sont un peu de

d'un tel aveu et ce qu'elle implique de mortification ou de recueillement personnel, remplace suffisamment l'apprentissage d'une jeunesse occupée dans le cloître à transcrire saint Augustin, saint isidore et leurs imitateurs? Aussi, sauf ce qui s'apprenait par la tradition dès les premières études, le mysticisme de Pierre le Vénérable vaut bien fréquemment celui de saint Bernard; malgré les philippiques de Clairvaux contre Cluny. Je me borne, bien entendu, au xue siècle.

2. Cf. Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. III (1837), p. 323, svv.

<sup>1.</sup> Le docte et pieux cardinal Bona, tout disciple de saint Bernard qu'il était, se permet de dire qu'on a fait bien du symbolisme après coup; et que ces belles intentions prètées aux fondateurs doivent être acceptées sous bénéfice d'inventaire. Grande et importante concession de la part d'un cistercien, car saint Bernard ne se gênait guère pour interpréter a priori maint emblème puisé dans la bible ou dans la nature. Il est vrai que le docteur de Citeaux déclare franchement avoir eu pour seuls maîtres les chènes et les hêtres des forêts. Est-ce que cette éducation, si ce n'est l'humilité

la même école qui a produit l'ivoire donné plus haut, p. 58. Sur la tête du Fils de Dieu, se voient croisés, dans un petit carré, les mots grecs  $\varphi \tilde{\omega}_{\xi}$  et  $\zeta \omega_{\eta}$  formant une croix<sup>1</sup>; et dont le centre commun est formé par l'oméga qui conserve ici sa forme antique de lettre cursive comme dans les plus vieux monuments, quoique M. l'abbé Cousseau (ibidem, p. 324) ait

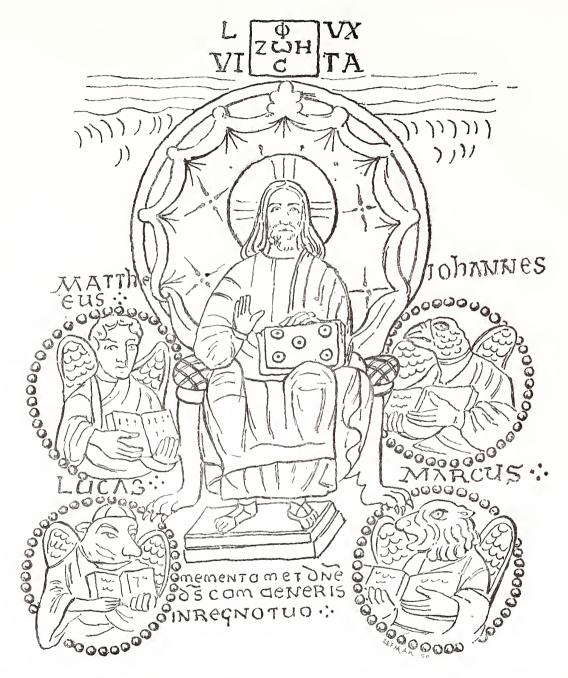

employé l'Ω prétendu épigraphique. Les mots grees sont d'ailleurs expliqués pour nous autres Occidentaux par des lettres latines hors du carré, qui disent LVX et VITA.

1. Les pieux casse-têtes étaient fort bien reçus à cette époque, ou même durant plusieurs siècles avant et après. On a pu en voir quelque chose dans les miniatures de l'abbesse Votha (Nouveaux Mélanges d'archéologie, t. I, p. 36, etc.). Les œuvres de Venance Fortunat, et, de Raban-Maur en montrent

des exemples bien autrement compliqués, mais qui n'en faisaient merveille que davantage. Ce qu'il y avait d'obscurités dans des combinaisons si savantes donnait à soupçonner un mysticisme d'autant plus profond, de quoi les bonnes gens s'écarquillaient les yeux. Ce semble être une allusion au premier ehapitre de saint Jean (4, 5, 7-9).

Cet évangéliaire provient de la eélèbre abbaye de Sainte-Croix, fondée par sainte Radegonde, et fait partie aujourd'hui de la bibliothèque de Poitiers sous le n° 174. Les évangélistes représentés là avec un buste humain et des têtes d'animaux (du moins pour trois d'entre eux), répondent fort bien aux figures qui se trouvent eneore sur un vieux pupitre en bois, reconnu en Poitou pour avoir servi à sainte Radegonde elle-même; et que j'ai donné dans les Caractéristiques des saints (p. 396), après les Mélanges d'archéologie (t. III, p. 459), suivant les dessins de M. Paul Durand.

J'oubliais de faire observer que le trône byzantin du Rédempteur pose sur des soutiens qui se terminent en pieds de chimère, à la façon de plusieurs monuments reproduits dans nos *Mélanges* (1<sup>re</sup> série, t. I, p. 168-189, et pl. xxvi-xxx; etc.).

Quant aux trois lignes écrites un peu confusément sous les pieds de Notre-Seigneur, ce me semble une prière adressée au Fils de Dieu par le peintre, le donateur, ou le copiste du livre. Il y emploie les paroles du bon larron sur la croix, peut-être d'après une ancienne version qui aura précédé notre Vulgate. Comme les caractères n'y sont pas extrêmement distincts, en voici la teneur : « Memento mei Domine Deus, cum veneris in regno tuo. »

Pour faire suite à cet échantillon peu élégant de la miniature earlovingienne (mérovingienne même, peut-être), nous allons en donner plusieurs autres tout faits pour présenter un aspect fort nouveau à eeux qui ne connaissent pas bien l'art du ix° siècle dans ses différentes manifestations. Il est vrai que ce que nous avons à montrer tout-à-l'heure est œuvre d'élite, ayant été fait pour un fils de Charlemagne; et que Poitiers, bien qu'un des plus grands évêchés de France, pouvait bien alors ne pas posséder les artistes de choix que rencontrait la grande volonté de Charlemagne quand il jetait son dévolu sur des hommes à part, et entendait être servi dignement.

# LETTRES HISTORIÉES.

A propos des bibliothèques du moyen âge, dont je veux parler plus tard, les lettres ornementées ne laisseront pas d'occuper une place considérable. Mais ce que j'appelle lettres historiées renferme un autre ordre d'ornement. J'entends désigner ainsi celles que le peintre consacre à la représentation du fait (de l'histoire) que le calligraphe doit exposer immédiatement. La fin du moyen âge, entre le xiii siècle et le xve, abonde en petites seènes de ce genre qui sont quelquesois charmantes. On peut en voir un bon nombre dans l'ouvrage publié par M. L. Curmer, dans ses derniers jours, sous le titre : Évangiles de l'amée. Le haut moyen âge en est un peu plus avare généralement, et c'est pourquoi il sera d'autant plus curieux d'en chercher des exemples dans un manuscrit exécuté au ixe siècle pour un fils de Charlemagne. C'est le Sacramentaire de Drogon, aujourd'hui déposé à notre grande bibliothèque de la rue Richelieu et mis à juste titre dans la réserve; car c'est bien un des livres les plus remarquables que nous ait transmis l'époque carlovingienne t.

Donnons d'abord la grande initiale du eanon de la messe (*Te igitur*). Cette lettre (p. 115), surmontée de la *main divine*, ne représente pas seulement le premier earactère d'une série de pages recommandées au respect tout particulier des fidèles, comme formules sacrées pour la consécration; elle est, en outre, un souvenir de la croix <sup>2</sup> dont le sacrifice eucharistique rappelle les mérites.

Les figures d'hommes et d'animaux qui s'y voient, sont un souvenir de cette prière qui suit la Consécration à la messe : « Sur ces offrandes, Seigneur, veuillez jeter un regard favorable et les accueillir comme vous avez accepté celles de votre serviteur le juste Abel, et le sacrifice de notre Père Abraham, » etc 3.

Le prêtre qui est devant un autel, portant le pain et le ealice, me semble représenter

Cf. Waagen, England und Paris, t. III, p. 255, sv. —
 A. de Bastard, sur les crosses, p. 788, svv.; 487, sv.; 860, sv. —
 Ch. Lenormant, Trésor de..... glyptique, Bas-reliefs, etc.; pl. XVIII, sv.; et p. 43, svv.

Il ne semble pas que l'authenticité de ce précieux volume ait jamais été mise en doute: et cela étant, je ne crois pas me faire illusion quand j'imagine que plusieurs dessins de ce chapitre feront luire des aspects tout nouveaux dans le règne du grand Austrasien auquel le Journal des savants consacrait, en 1872 (p. 762-765), trois ou quatre pages qui méritent d'être lues. Mais, pour l'art de cette époque, il reste mainte chose à dire; et l'on ne saurait trop préparer les documents qui l'éclaireront.

- 2. A l'occasion des *Vitraux de Bourges* (Étude I, fig. C, E; texte, § 25, 57, etc.), j'ai fait voir que ce T était considéré par nos pères comme type de la croix; et je puis justifier par le témoignage du savant C. Cavedoni cette forme attribuée au thau de l'ancien alphabet hébraïque (samaritain). Il montre que saint Jérôme valait bien ceux qui l'ont critiqué si lestement à ce sujet. Cf. Numismatica biblica, p. 26, sg.
- 3. Honorius d'Autun, dans son Speculum Ecclesix, ne manque pas de rappeler (fol. 250, rº) les trois grands sacrifices qui annonçaient d'avance celui du Fils de Dieu fait homme, durant l'âge patriarcal. Combien d'autres citations ne pourrait-on pas ajouter encore, si le lecteur s'en souciait!

beaucoup moins Melchisédech que le sacerdoce de la nouvelle loi. Je le conclurais du pain azyme que l'on place devant lui <sup>1</sup>. Du reste, son autel est orné à la façon de nos anciens

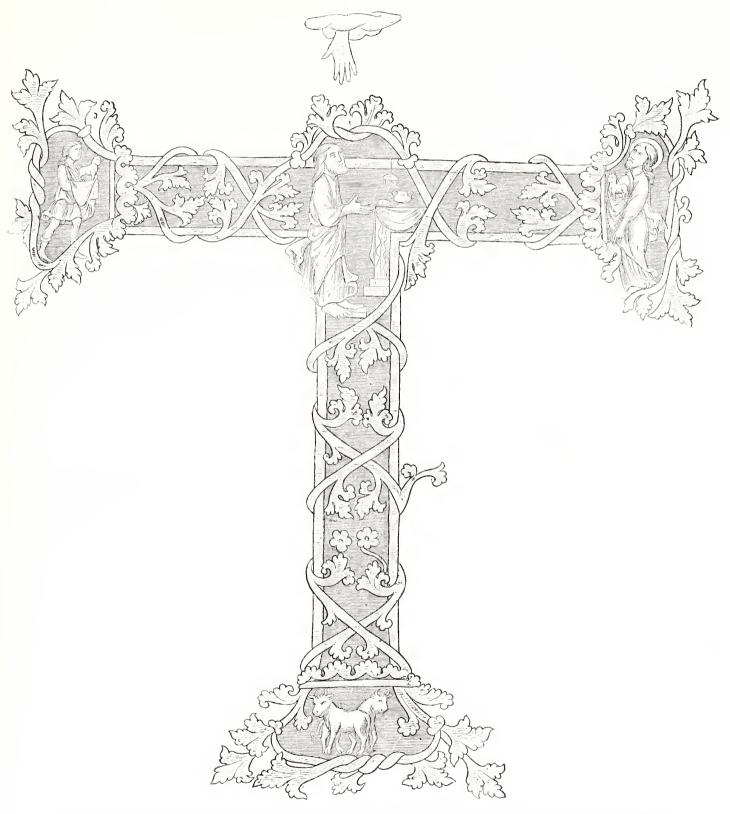

t. Cl. Gen. xiv, 18, sq. Le roi de Salem, prètre du Très-Haut, offrait probablement à Dieu le pain et le vin quand il bénit Abraham; mais il semble qu'il apportât aussi le pain

et le vin comme distribution aux gens du vainqueur, ne fûtce qu'après le sacrifice. Bref, son oblation joue un rôle énorme dans le symbolisme de S. Paul.

sanctuaires chrétiens, avec une couronne de lumières comme celles dont nous avons parlé très au long dans la I<sup>re</sup> série des *Mélanges*, t. III (p. 32, svv.) et que l'on reconnaît sans peine



dans ce médaillon d'un vitrail de Laon où Théophile se prosterne pour obtenir sa grâce devant Dieu par l'intercession de la Très-Sainte Vierge <sup>1</sup>.

Les bœufs qui se voient à la base du T font probablement allusion aux sacrifices de l'ancienne loi. Abel, à gauche du spectateur, doit être ce jeune homme qui s'avance d'un air timide, portant un agneau; et, vis-à-vis de lui, c'est apparemment Abraham (seul nimbé), qui présente le bélier substitué à Isaac. Ces figures prophétiques du Calvaire se reproduisent sans cesse dans les monuments du moyen âge, comme on a pu le voir maintes fois avant l'exemple que nous en donnons ici <sup>2</sup>.

Puisque nous avons commencé par une lettre qui rappelle surtout les cérémonies, à la façon des gravures que renferme en-

core le Pontifical pour diriger le célébrant, continuons à choisir dans le même ordre de



1. Cf. Caractéristiques des SS. dans l'Art populaire, p. 59, 101, 308, etc. Les exemples de cette ornementation des églises se peuvent voir à l'endroit indiqué des *Mélanges* que j'ai cité.

sujets. Le V qui va suivre, se trouve à la bénédiction des fonts et correspond à la formule *Vere dignum et justum est*. On y voit en effet le cérémonial qui doit accompagner cette fonction ecclésiastique.

Le prêtre (si ce n'est l'évêque) trace un signe de croix dans l'eau, ou bénit trois fois les fonts, ou y plonge le cierge à diverses reprises; etc. Ce sont les rites qui s'exécutent encore de nos jours. Mais le costume y fait reconnaître çà et là divers usages qui ont cessé d'être universels dans l'Église: comme la cha-

2. Cf. Vitraux de Bourges, pl. 1; Études I et IV. — Annales archéologiques, t. VIII, p. 1 (plaque émaillée du cabinet Debruge). — Etc.!

suble en forme de manteau non ouvert par devant ni sur les côtés (ou de *poncho* américain), l'amiet formant capuchon par-dessus l'aube, le pallium épiscopal tombant presque au bas des reins.

L'autre V (p. 117) se réfère à la bénédietion du saint-chrême, où l'évêque, après avoir déposé la mitre, chante une autre préface <sup>1</sup> qui précède le mélange du baume avec l'huile. Le diacre, à sa droite, porte le vase où la liqueur doit être consacrée. Un clerc, devant le prélat,

tient le livre où eelui-ci doit lire les formulcs du cérémonial. Deux des assistants qui se tiennent en arrière tournent la tête du eôté du peuple. Je suppose que le peintre ne leur a pas prêté une de ces distractions qui doivent varier l'attitude des acteurs dans une scène, pour animer le tableau; et que nos clercs font plutôt signe à quelqu'un dans l'auditoire pour que l'on apporte l'eau avec laquelle l'évêque doit se laver les mains, ou pour que l'on distribue dans les lampes le chrême de l'année précédente.



Le petit O suivant me semble appartenir à la cérémonie du baptème, quoique M. le comte Auguste de Bastard y suppose la confirmation <sup>2</sup>. Certainement il faut d'ordinaire un évêque,

dans l'Église latine, pour conférer ce saerement. Mais sachons aussi que le baptême entrait jadis dans les attributions épiscopales, hors un cas d'urgence; et que les papes eux-mêmes ne sc sont dessaisis de ce droit (j'ai presque dit ee devoir) que vers le moyen âge. Voilà ce qui fait que nous attribuons un peu trop libéralement à saint Remi la conversion de Clovis, tandis que c'était saint Vât (alors simple prêtre) qui avait catéchisé le



Ici un homme et une femme présentent les petits enfants au prélat; et, selon le vieil

froc monastique. Or, s'il s'agissait d'abbé, ce ne serait qu'une raison de plus pour ne pas chercher ici la confirmation; l'évêque étant seul ministre ordinaire de ce sacrement chez nous. Cependant le texte du sacramentaire semble indiquer que le baptème est terminé déjà: « Omnipotens sempiterne Deus qui regenerare dignatus es hos famulos, etc. » La liturgie est un peu trop sortie de nos habitudes actuelles.

<sup>1. «</sup> Vere dignum et justum est..... æterne Deus, qui in principio... terram producere fructifera ligna jussisti, etc. »

<sup>2.</sup> Mémoire sur les crosses (*l. cit.*), p. 487. Le P. Martin doit avoir rejeté un peu trop sous le cadre un assistant de l'évêque, qui le suit en portant le vase pour l'huile des catéchumènes. Mais aussi la gravure de M. de Bastard donne peut-être à la chape épiscopale un aspect trop semblable au

usage, ce doit être un garçon qui est porté sur le bras droit, tandis que le bras gauche annonce une fille par ce seul fait . De la sorte, un célébrant savait de suite, sans plus d'explications, s'il fallait donner au petit récipiendaire un nom masculin ou féminin. Cela était d'autant plus utile lorsque le baptême était réservé habituellement aux évêques, parce qu'ils ne l'administraient qu'à certains jours, et alors le nombre des baptisés devait être considérable. On abrégeait donc ainsi les pourparlers inutiles; à peu près comme aujour-d'hui ceux qui se présentent pour la confirmation portent leurs noms écrits sur un billet, afin que l'assistant du prélat puisse le lui communiquer sans retard.

Avant de passer à des représentations historiques puisées dans l'Évangile ou la vie des saints, et comme jusqu'à présent le Sacramentaire de Metz ne nous a renseigné que sur



des cérémonies, ajoutons-en une autre. Il ne s'agit plus, cette fois, des lettres ornées; mais nous avons toujours affaire au même livre. Le P. A. Martin avait projeté de reproduire les deux plats de la eouverture en ivoire qui enferment encore ce livre célèbre. Il n'a gravé que le dernier médaillon de la plaque inférieure, et le voici.

C'est la fin de la messe pontificale. Je crois y reconnaître l'instant où l'évêque s'est lavé les mains et va se retourner pour le *Dominus vobiscum*, après avoir remis son anneau. On aperçoit les choristes qui chantent, ou viennent de chanter, l'espèce d'antienne qui porte le nom de *Communion*.

M. Ch. Lenormant avait déjà publié ces deux plaques tout entières dans le *Trésor de numismatique et de glyptique*, mais

mon ancien collaborateur jugeait peut-être que le procédé Collas était trop sommaire et n'indiquait pas assez les plus petits détails.



Maintenant, revenons aux lettres ornées du texte, qui désormais seront toutes historiques.

J'emprunte à la fête de saint Jean l'Évangéliste un D (je pense) ou un U qui appartient à l'ancienne préface de ce jour <sup>2</sup>, et l'on y voit des reptiles qui cherchent à entourer la croix; ce peut être une allusion au serpent qui sort de la coupe que porte d'ordinaire saint Jean l'Évangéliste <sup>3</sup>. Le petit oiseau,

ici comme dans d'autres lettres du même manuscrit, peut être une indication des âmes fidèles qui résistent aux tentations de l'esprit malin. L'antiquité même a présenté parfois l'âme humaine sous cette forme<sup>4</sup>, et SS. Pères ou monuments chrétiens adoptent volontiers ce symbolisme <sup>5</sup>. Un manuscrit espagnol du *British museum* (Cotton, *Claudius*, A. III) repré-

- 1. La droite donnée aux femmes par un mari était réellement signe d'infériorité, parce que c'était marque de déférence de la part d'un supérieur qui assigne les places. Cf. Buonarruoti, Frammenti..... di vetro, p. 160, sg.; 77. Garrucci, Vetri, p. 37, sg. Souvestre, Récits de la muse populaire (Revue des Deux-Mondes, 1849, t. II, p. 110).
- Ce qui rend la chose encore plus claire, c'est que jadis parrains ou marraines étaient ordinairement du même sexe que le néophyte qu'ils présentaient. Cf. Martène, De'antiquis Ecclesai ritibus, libr. I, cap. 1, art. 16 (Venet., in-fol., t. I, p. 59, sq.).
- 2. « Qui D. N. J. C. Filii tui vocatione suscepta, terrenum respuit patrem; etc. » Je n'ai pas à expliquer cela ici.
- 3. Cf. Caractéristiques des SS., p. 172, etc.
- 4. Cf. Élite des monuments céramographiques, t. I, p. 23, 34. Aussi, l'antiquité païenne regardait les oiseaux comme créatures que le Ciel inspirait jusqu'à un certain point. De là les augures, qui passaient pour avis divins donnés aux hommes par les volatiles.
- 5. Cf. Gori, Thesaurus diptychorum, t. III, p. 160. On pourrait citer à cette occasion plusieurs textes de saint Jérôme et autres.

sente les âmes des martyrs sous le trône de Dieu (Apoe. XX, 4), comme une volière de petits oiseaux qui attendraient leur délivrance. C'est surtout pour les âmes des baptisés que les docteurs ecclésiastiques emploient cette comparaison.

Présentons maintenant des lettres du même manuscrit relatives à l'histoire du Nouveau Testament. Je les donnerai à peu près dans l'ordre du missel, et voiei tout d'abord le C initial de l'oraison pour la troisième messe de Noël<sup>1</sup>. Là, quoique l'Évangile de cette messe



raeonte l'adoration des Mages, on nous montre la venue des bergers à l'étable; les personnages sont distribués d'une façon originale au milieu des ornements qui revêtent presque toutes les parties de la lettre. Je n'oserais pas assurer que les deux têtes d'aigle y figurent autrement que eomme ornementation.

Il ne serait pas impossible toutefois qu'on y voulût rappeler l'évangile de saint Jean<sup>2</sup>,

bum erat apud Deum, et Deus erat Verbum... Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. » Ce début de S. Jean était particulièrement vénéré par tout chrétien.

<sup>1. «</sup> Concede quæsumus, omnipotens Deus, ut nos Unigeniti tui... nativitas liberet, etc. »

<sup>2.</sup> Joann. I, 1-14: « In principio erat Verbum, et Ver-

afin que l'abaissement du Fils de Dieu ne fit pas oublier la grandeur de l'enfant qui repose sur la paille.

Quoi qu'il en soit, nous y voyons à droite vers le sommet la sainte Vierge couchée, ainsi que le moyen âge ne manque pas de la peindre en ce moment <sup>1</sup>. Près du lit, en avant, saint Joseph est assis comme de coutume, la tête inclinée sur sa main gauche: manière de faire voir qu'il accepte sa responsabilité, ou qu'il médite sur la grandeur des faits dont il est témoin. Une servante, comme le pense saint Ignace dans ses Exercices, semble border le lit, ou veiller sur la jeune mère. Près de là est le nouveau-né couché sous la protection du bœuf et de l'âne qui le réchauffent de leur haleine. A l'extrémité inférieure de la lettre se voit la petite seène dont il a été rendu compte déjà plus d'une fois et, entre autres, à propos de la grande châsse de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle<sup>2</sup>. Vers le milieu, des bouquets formés par les rinceaux qui ferment le C; à droite, trois bergers sont en route, le bâton à la main, pour rendre visite à l'enfant-Dieu qui vient de leur être annoncé par les anges.

Malgré les indications de mon ancien collaborateur qui donnent le D suivant comme



emprunté au carême, je n'y puis reconnaître que les bergers avertis par les habitants du ciel qui convient ces hommes simples à devancer tout autre près du nouveau roi né dans une étable. Nos missels modernes, avec les exigences économiques de l'industrie, peuvent bien transporter une lettre ornée hors de sa vraic place quand la typographie réclame l'utilisation d'un caractère qui doit couvrir ses frais par double ou triple emploi. Mais les livres à miniatures n'encouraient pas l'inconvénient de pareil calcul, et je me crois en droit de maintenir que cette initiale était réellement destinée aux fêtes de Noël.

Je la tiens donc, jusqu'à nouvel ordre, comme ayant été tracée pour la messe de minuit. Là, il s'agit certainement des pasteurs appelés autour de la crèche, et l'oraison principale (collecte) commence par « Deus qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione clarescere, etc. » Notre miniature supposcrait deux ou trois apparitions différentes des anges aux bergers, et quel inconvénient y verra-t-on? Des gardiens de bestiaux ne sont guère réunis en troupe; il fallait donc plusieurs messagers pour leur convocation. L'Évangile ne s'y oppose pas du tout <sup>3</sup>.

Afin de ne pas trop séparer les mystères de la sainte enfance, voyons de suite l'initiale de

1. M. Hippolyte Flandrin l'a représentée aussi de la sorte dans la nef de Saint-Germain-des-Prés, et je tiens qu'il a bien fait; ou, si l'on veut que j'ai bien fait de le lui conseil-ler: « Honny soit qui mal y pense!» Si la maternité a jamais été honorée, c'est bien le jour où une femme a mis au monde le Fils de Dieu; et parce que cette femme était vierge, il ne convenait pas moins à son patronage des mères, comme à son humilité, qu'elle prît alors l'aspect d'une mère ordinaire. Nous la voyons, tout aussi bien, faire ses relevailles à un mois de là, quoique les SS. Pères nous disent unanimement que la loi n'était pas obligatoire pour elle.

2. Cf. Mélanges d'archéologie, 4<sup>re</sup> série, t. I, p. 21, svv. Etc. Ces deux femmes se retrouvent bien des fois dans les monuments. Ne citons, si l'on veut, que l'église de Traù et

celle de Spalato. On en verra les sculptures dans le recueil autrichien de la commission des monuments, 1861, p. 200 et 241 (en langue allemande).

Je n'ignore pas que ces représentations déplaisaient au grave J. Vermeulen (*Hist. SS. imaginum*, II, 27); mais nos vieux ancêtres ne s'en formalisaient pas tant. Nous pouvons les défendre sans vouloir qu'on les imite, car apologie n'est pas précisément panégyrique. J'en reparlerai du reste, à quelques pages d'ici; et l'on verra si cela n'appartient pas à une vieille tradition passablement accréditée.

3. Les têtes du bœuf et de l'âne que l'on voit vers le sommet à gauche, ont tout l'air de répondre au verset de saint Luc (II, 12): « Voici de quoi vous guider: vous trouverez l'enfant..... couché dans une crèche. »

la collecte qui se dit au jour de la Circoneision <sup>1</sup>. Une grande partie de l'office, ce jour-là, est eonsaerée à la maternité divine de Marie; et la messe papale se célèbre à Rome dans l'église de Notre-Dame, au-delà du Tibre.

Aussi nous montre-t-on la Très-Sainte Vierge à Bethléem encore, portant en son giron le

petit Jésus. Deux femmes se tiennent à son service dans la barre verticale du D, et, pour qu'on voie mieux qu'elles s'emploient aux soins du ménage, les langes du divin Enfant sont suspendus derrière elles. En face, saint Joseph est rappelé de nouveau par sa posture inquiète et méditative; pour que l'on n'oublie pas qu'il est le père nourricier et le vrai chef de la sainte Famille, sur qui retombe tout le soin de la mère et du nouveau-né.

J'ignore s'il se trouvera beaueoup de gens à ne point partager mon admiration pour ce eharmant tableau. N'était l'entourage, cette petite Notre-



Dame, si simple et si gracieuse, pourrait être prise pour l'œuvre d'un bon artiste italien du xv° siècle. Voilà pourtant où l'art en était venu en France, sous le règne de Charlemagne; non pas sans doute partout, mais enfin sous la main de quelques hommes. Si cela eût duré, si les Normands d'abord, les guerres eiviles, les incursions des Sarrasins et des Magyars, n'avaient bouleversé presque tout l'Occident, nous touchions à une renaissance bien plus spontanée, bien plus naturelle à nos races diverses que ne le fut celle du xvr° siècle. Non pas que je trouve méritoire de jeter la pierre au merveilleux peintre d'Urbin, ou même à Buonarotti; mais l'imitation du grand style de ces maîtres éclatants est-elle toujours une voie qu'il faille conseiller? N'est-ce pas un météore qui veut être eompté à part, lors même que la trajectoire des plus éblouissants modèles aura été bien déterminée par les théoriciens de l'esthétique transcendante? Resterait encore à savoir eomment on se revêt de pareils feux, et reçoit pareille projection dans l'espace.

D'un autre ordre, et bien autrement accessibles au public chrétien de toute sorte, sont les compositions des âges de foi ; comme ces mosaïques romaines du moyen âge, ou certaines peintures murales de la même époque mises en lumière de nos jours. Cela, Dieu me garde de prohiber qu'on en dépasse l'exécution souvent maladroite! Que l'on veuille bien seulement y atteindre la pensée franche et large, ou l'expression parfois saisissante et la mise en scène parfois trouvée avec un rare bonheur. Qui n'a pas du génie, rien ne l'empêche d'être solidement ehrétien; et alors une habileté passable lui suffira pour nous transmettre l'impression de ce qu'il aura médité avec amour. Mais ce n'est pas affaire d'atelier. Avons-nous des maîtres en peintures pour enseigner ces sortes de choses?

Quant à notre Vierge à la chaise de l'âge carlovingien (assez différente, et je ne m'en

<sup>1. «</sup> Deus qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fæcunda, etc.»

plains pas, du type rendu eélèbre par Raphaël), on la retrouve approximativement sur des monnaies normandes d'Italie dont je donne un spéeimen ei-joint. Seulement, eomme je ne me proposais pas un fae-simile numismatique, j'ai fait eombiner par le dessinateur deux exemplaires du même type, mais d'émission différente. Il s'agit d'un Roger, e'est tout ee qu'il me fallait en ee moment. Quant au type de Notre-Dame iei, j'ai ehoisi le plus net, et

l'on reconnaîtra sans peine qu'il s'écarte peu de celui qu'avait en vue le miniateur de Drogon.

Ce n'est plus, il est vrai une distinction comparable à celle de la peinture messine, mais il est permis d'y soupçonner une exportation française dont la trace ancienne chez nous semble attestée par le sacramentaire de Metz.

Ailleurs, c'est moins une chaise proprement dite qu'une espèce de trône (une *chaière* plus ou moins ornée), et l'enfant Jésus est assis sur les genoux de sa mère. Les exemples n'en manqueraient pas, si c'était le eas d'en eiter. Pour moi, j'ai grand regret à ees vieilles images de Notre-Dame assise qui étaient jadis si fréquentes partout, et spécialement dans les lieux célèbres de pèlerinages <sup>1</sup>. M. Hamon, curé de Saint-Sulpice, en a donné un exemplaire curieux à propos de N.-D. du Puy (*Notre-Dame de France*, t. II, p. 226 et 230); mais il laisse croire que c'est la véritable statue ancienne, et je ne la tiens que pour une imitation libre exécutée vers le xm siècle.

Le massaere des Innoeents est le sujet de la lettre suivante : « Deus eujus hodierna die præeonium Innoeentes martyres, non loquendo, sed moriendo eonfessi sunt, omnia in nobis vitiorum mala mortifica; etc. » Dans le peu d'espace que donnait eet abrégé du premier mot de l'oraison, le peintre a trouvé moyen de représenter au vif la barbarie des soldats, la tueriede ees petits malheureux, et la désolation des mères avec diverses formes de leur désespoir; le tout sans eonfusion et d'une vérité eurieuse, malgré quelques inexpériences.



Si l'on veut examiner eette eomposition vis-à-vis d'autres œuvres eonsaerées au même sujet, on trouvera que eelle-ei peut très-bien supporter la eomparaison. Une verrière de l'abside de saint Jean, à Lyon ², et plusieurs eneore exé-eutées au moyen âge pour représenter l'enfance de Notre-Seigneur, eonsaerent aussi des médaillons tout entiers à ee souvenir de Béthléem; et je ne vois pas que le nôtre soit inférieur à aueun de eeux-là.

C'est eneore le premier mot d'une oraison pour le jour de saint Étienne qui a donné lieu à la miniature que voiei (p. 123)<sup>3</sup>. Le saint, agenouillé sur le montant vertical de la

grande lettre, voit Notre-Seigneur qui l'eneourage du haut des eieux (Aet. VII, 55). La droite divine darde vers lui des rayons pour témoigner l'assistance d'en haut, et des anges complètent l'apparition <sup>4</sup>. Je l'ai rangée iei à cause des fètes de Noël, où l'Église la classe.

- 1. Cf. Caractéristiques des SS., p. 542, sv.
- 2. Cf. Vitraux de Bourges, Étude VIII.
- 3. « Da nobis, quæsumus Domine, imitari quod colimus; ut discamus et inimicos difigere, etc. »
  - 4. Là, comme en bien d'autres cas, ces anges portent la

baguette qui indiquait un envoyé; et qui pour certains princes de la milice céleste devient souvent une petite bannière. Cf. Caractéristiques des SS., p. 32, 35, 107; et 114, sv. — Ci-dessus, p. 29, svv. — Etc. Il nous faut aujourd'hui répéter ces renseignements jadis connus de tous.

Derrière le martyr, un oiseau peut être pris eomme simple sujet d'ornementation qu'on voit souvent ailleurs; mais ne serait-ee pas aussi un souvenir du psaume (CXXIII, 7):

« Notre àme a été arrachée au filet du chasseur comme un passereau, le filet s'est brisé et nous avons pris la fuite, etc.? »

Certaines gens pointilleux querellent les peintres qui font apparaître Notre-Seigneur à saint Étienne pendant le suppliee. Je n'ai jamais bien compris ee qu'il y avait de sérieux dans cettecritique, et n'y vois pa s grande raison de blàme; d'autant que le saint disait en mourant : « Seigneur Jésus, recevez mon esprit, etc. »

Une porte de ville ouverte dans l'intérieur de la



lettre, est prise du texte même de l'Eeriture (Aet. VII, 57, sq.): « Ils le poussèrent hors de Jérusalem pour le lapider. » Les quatre hommes qui jettent des pierres au martyr sont fort reconnaissables; et, comme cela se trouve bien souvent dans les peintures grecques, on voit les eailloux arriver jusqu'au visage du généreux diacre qui s'agenouille pour rendre l'âme.

Dix petites églises semées dans la courbe du D ne sont pas ici un détail oisif. C'est la dispersion des fidèles jusque-là renfermés comme exclusivement à Jérusalem. Aussi les Aetes des Apôtres mentionnent cette première persécution comme l'origine de plusieurs assemblées chrétiennes fondées dans la Terre sainte (Act. VIII, 1; 5, sqq.; 14, sqq.; 25, sqq.; 40). Bientòt saint Paul converti et saint Pierre réconcilié avec les Nations (Act. IX-XI) étendront fort au-delà du peuple de Dieu la bonne nouvelle apportée par Notre-Seigneur. Ce sont done les conseils d'en haut qui agrandissent le cercle de l'apostolat, tandis que tremblent les cœurs timides et que la prudence du siècle blàme les zélés trop ardents dont l'intempérance compromet tout dès le berceau. En somme, c'est alors comme par la suite, le sang des martyrs faisant lever une moisson de chrétiens.

Nous avons maintenant (p. 124) l'initiale de l'oraison du 2 février, *Purification de la sainte Vierge*<sup>4</sup>.

La miniature earlovingienne suit à peu près le programme gree dont les eonséquences ont duré longtemps parmi nous. Le manuscrit de l'empereur Othon, rappelé plusieurs fois jusqu'à présent, place également l'autel sous une eoupole 2 et fait intervenir quatre personnages outre l'enfant Jésus. Ce semble être, eomme ici, la Très-Sainte Vierge, saint Joseph.

<sup>1. «</sup> Omnipotens... Deus, majestatem tuam supplices exoramus ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna die cum nostræ carnis substantia in templo est præsentatus, etc. »

<sup>2.</sup> Nous avons donné dans les *Mélanges* (tre série, t. III, p. 30) les couronnes suspendues qui décorent le temple de Jérusalem dans cette scène, selon le peintre d'Othon.

le vieillard Siméon et la prophétesse Anne (Luc. II, 22-38). Siméon, conformément à je ne sais quel usage qui lui attribue la qualité de prêtre, se tient derrière l'autel comme s'il était



ehargé de présider à la cérémonie. L'empressement du vicillard à s'emparer de l'Enfant divin et la complaisance de la Mère de Dieu à répondre aux désirs du saint homme, ne sont pas mal exprimés par deux bras étendus de part et d'autre. Une comparaison avec les verrières ou les miniatures du moyen âge, ou avec les mosaïques greeques, prêterait à des remarques qui ne peuvent trouver leur place en ce moment. Disons, sans plus, que souvent la sainte Vierge y est accompagnée d'une suivante qui porte les tourterelles dans une petite eorbeille. Ce semble être le eas ici, quoiqu'on ne voie ni corbeille ni eage.

Examinons l'abrégé du mot qui commence l'oraison de l'Épiphanie 1. Au bas de la lettre, les trois rois, reconnaissables à leur bonnet phrygien 2, se présentent devant Hérode pour



s'informer du lieu où ils pourront trouver le nouveau roi des Juifs (Matth. II, 1, sqq.). Descendent-ils vers Jérusalem dans la eourbe du D, ou s'y aeheminent-ils du côté de Bethléem, comme le donnerait à eroire l'étoile qui paraît à l'intérieur devant le cheval de l'un d'eux (Matth. II, 9, sqq.)? Je ne le déciderai pas 3. Notons au moins que l'étoile est à six pointes et que les monuments chrétiens ne lui donnent presque jamais un nombre de rais impair. Quant à l'offrande qu'ils présentent au divin Enfant, le peu d'espace n'a pas permis d'en faire un grand détail. On voit seulement que le premier d'entre eux fléchit le genou et que tous portent leurs présents sur leurs mains drapées;

- 2. Cf. Caractéristiques des SS., p. 141, sv.; 770, etc.
- 3. Ce pourrait être néanmoins l'instant où l'étoile les

abandonne; car on la voit de nouveau quand, ayant mis pied à terre, ils ont reconnu l'étable où trône le roi des rois sur les genoux de Marie. C'est ce qui me fait suspendre toute décision sur la pensée de l'artiste.

<sup>1. «</sup> Deus qui hordierna die Unigenitum tuum Gentibus, stella duce, revelasti, etc. »

usage qui subsiste dans l'art jusqu'au xu° siècle pour le moins. L'antiquité l'observait déjà lorsqu'il s'agissait de recevoir les cadcaux des princes, et e'est probablement ce qui fait que dans bien des mosaïques on voit les saints porter ainsi leur couronne, comme si Notre-Seigneur venait de la leur remettre en don souverain.

Il ne faut pas négliger le sens qu'avait en vue notre miniateur carlovingien lorsqu'il peignait, en bas et en haut de la lettre, ees deux portes de ville ou de basilique qui indiquent évidemment Jérusalem et Bethléem. C'est encore un souvenir du vieux symbolisme où Jérusalem indiquait la synagogue (ou les prémices de l'Église recueillis dans la race d'Abraham), et Bethléem désignait les Gentils à cause de la venue de ces rois ou sages qui n'ap-

partenaient point au peuple de Dieu '. Voilà comme, dans un petit espace, ces vieux artistes savaient loger des leçons importantes qui rattachent souvent la moindre de leurs œuvres aux plus graves traditions chrétiennes.

Passons au dimanche des Rameaux, car je ne prétends pas reproduire absolument toutes les grandes initiales du sacramentaire de Metz. Sans y renoncer pour l'avenir, il faut que le lecteur se contente cette fois d'un certain nombre d'échantillons qui ne laissent pas que d'avoir leur prix.

Il s'agit de l'oraison qui précède la procession, après qu'on a distribué les palmes : « Omnipotens sempiterne Deus,



rement la foule qui vient au-devant de Notre-Seigneur, les arbres où se prenaient les rameaux, les gens qui mettent à terre leurs vêtements pour tapisser la route sous les pas de Jésus-Christ, et même quelques-uns des apôtres qui accompagnent le Sauveur. Il y ajoute encore des édifiees qui annoncent que l'on entre à Jérusalem; sans compter une espèce d'arceau, eomme pour dire qu'on dépasse la porte.

Reproduisons encore la lettre initiale de l'oraison qui se dit à la messe le même jour<sup>3</sup>. M. le comte Auguste de Bastard en a publié une gravure dans son mémoire sur les crosses<sup>4</sup>; et veut bien convenir que si la nôtre n'est pas exaetement eonforme à la sienne,



cela tient à l'extrème difficulté d'une fidélité parfaite dans la reproduction de ces petits

Cf. Caractéristiques des SS. dans l'art populaire, p. 21.
 Mélanges d'archéologie, 4<sup>re</sup> série, t. II, p. 50-59.
 Ci-dessus, p. 29-31.

Ces deux ou trois citations indiquent du moins les deux types principaux donnés à l'Église et à la Synagogue depuis les premiers siècles chrétiens, jusqu'à la fin du moyen âge. On trouvera facilement divers détails relatifs à ce sujet chez Buonarruoti, Vasi antichi di vetro, p. 47; Ciampini, Vetera monimenta, t. I, p. 189, 211; et dans plusieurs des anciens Pères (saint Fulgence, par exemple) quand ils parlent de l'Épiphanie.

<sup>2.</sup> Ne nous appesantissons pas sur les variantes de texte. Le sacramentaire de Metz dit ici (suivant les notes du P. Martin): « Omnipotens Genitor qui Unigenitum tuum ab Iliericho monte, etc. » La Bibliothèque nationale de Paris prèterait toute seule à bien d'autres comparaisons en divers genres. Mais les recherches liturgiques n'ont pas aujourd'hui grande chance d'intéresser beaucoup d'amateurs.

<sup>3. «</sup> Omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, Salvatorem nostrum carnem sumere et crucem subire fecisti, etc. »

<sup>4.</sup> Bulletin du comité... (1857), p. 861.

monuments. Somme toute, la différence entre lui et moi consiste particulièrement dans l'interprétation; et je ne vois pas pourquoi je me dessaisirais de la mienne donnée dès 1851, par les Mélanges d'archéologie<sup>1</sup>. Nulle difficulté au sujet de la couronne céleste et des anges qui lui font cortége, du soleil et de la lune, de la sainte Vierge et de saint Jean, du serpent monstrueux qui se tord au pied de la Croix et de l'Église qui triomphe en recevant dans son calice le sang de l'alliance nouvelle. Mais je demeure en désaccord avec M. de Bastard dès qu'il s'agit des autres figures. Pour moi, le tombeau qui s'ouvre n'est pas nécessairement celui de notre premier père. On voit ailleurs divers sépuleres qui rendent leur proie en cet instant, et l'Évangile y suffit sans plus de symbolisme (Matth. XXVII, 51-53). Ce



n'est pas qu'Adam ne se rencontre jamais en pareille occurrence; et je ne le nierai point, moi qui en ai donné plusieurs exemples à propos des vitraux de Bourges<sup>2</sup>, mais son tombeau est ordinairement placé au pied même de la Croix.

Je maintiens surtout mon dire au sujet de la personnification qui fait face à l'Églisc sur la gauche du crucifix. Il ne me semble point qu'elle soit assise d'abord, ce qui ne ferait rien à l'affaire; puis, ce qu'elle tient me semble être un bouelier plutôt qu'un globe. Son sexe et son âge sortent bien un peu de la pragmatique observée au moyen âge, mais l'ancien peuple de Dieu nous est montré par l'art chrétien antérieur, soit dans les monuments, soit dans la poésie ecclésiastique, comme je l'ai fait voir en son temps <sup>3</sup>. Il est constaté,

<sup>1.</sup> T. II, p. 51, sv.; et 56, sv.

<sup>2.</sup> Particulièrement à l'occasion de l'Étude IV, et du cycle des deux Adams, au chapitre du Samaritain. Cf. Fabric.

Cod. pseudo-epigraph. V. T., p. 60, 75. — Chronique de Michel le Grand, traduite par V. Langlois, p. 27, sv.

<sup>3.</sup> J'aurais pu ajouter que saint Grégoire le Grand dit bien

d'après les notes du P. Arthur Martin qui n'était pas toujours aussi minutieux, que ee personnage a barbe et eheveux blanes. Le bouelier n'est pas ehose étrange pour un peuple qui a possédé l'autonomie pendant des sièeles, puisqu'on donne cet attribut même à des personnifications féminines soumises à la conquête romaine. Telle est, par exemple, la Campanie dans la Notitia dignitatum.

Cette petite miniature donc, avec les ivoires de Bamberg (aujourd'hui à Munich), de Metz (maintenant à Paris) et de Tongres ', permettent de reconnaître un certain période de l'art où le symbolisme flottait entre des formes encore quelque peu classiques, et l'expression indéterminée dont le dernier mot triompha plus tard dans la chrétienté latine presque entière.

La lutte de ces deux tendances est un spectacle eurieux pour l'observateur attentif, et méritait assurément d'être signalé.

D'après le dessin donné par M. de Bastard, il semblerait que le nimbe de Notre-Seigneur doit être timbré de la croix. Mon ancien eollaborateur peut bien avoir négligé eet appendiee qui se réduisait à très-peu de chose dans un si petit espace. Mais les miniatures greeques du plus beau temps ne sont pas toujours d'une sévérité excessive en cela, surtout lorsqu'une personne divine n'a pas besoin de ce signe pour n'être point confondue avec les saints. C'est ainsi que le *Ménologe gree* de Grotta-Ferrata (t. I, p. 3, 1<sup>er</sup> septembre) ne donne qu'un nimbe ordinaire à Jésus-Christ expliquant l'Écriture sainte dans la synagogue de Nazareth (Luc. IV, 16, sqq.). Cf. p. 126.

Les apôtres n'y ayant d'autre caractère distinctif que la nudité de leurs pieds (Matth. X, 40. — Luc, X, 4), un nimbe tout simple suffisait pour faire reconnaître le Fils de Dieu; mais, subsidiairement, le peintre élève Notre-Seigneur au-dessus de toute l'assemblée, au moyen d'un plateau gemmé qui le porte plus haut que le sol; eomme les eoussins que l'on

voit sous les pieds des princes byzantins pour exhausser leur stature ou relever leur attitude. Puis nous avons, à droite et à gauche de sa tête, l'abrégé ordinaire du nom de Jésus-Christ (IC XC) qui ne permet pas qu'on s'y trompe<sup>2</sup>.

Mais revenons au préeieux manuscrit de Drogon. La messe du jeudi saint nous offre l'initiale que voiei, pour eette belle *collecte* qui se réeite eneore chaque année à pareil jour : « Deus a quo et Judas reatus sui pœnam, et eonfessionis suæ latro præmium sumpsit; etc. » Comme il s'agit surtout de l'Eucharistic et des préliminaires de la Passion dans l'office, on a représenté le sacrilége de Judas avec sa der-



nière perfidie sur le petit espace que eireonscrit la lettre (iei, aussi bien que dans tout ee chapitre, de même grandeur que l'original) eomme eadre.

des fois antiquus populus, comme nous disons la loi ancienne; et que saint Paulin de Nole (Epist. XII) désigne Moïse par ces simples mots: Vates antiquus, quoique la bénédiction de Juda par Jacob mourant (Gen. XIIX, 9, sq.) puisse bien passer pour une prophétic et soit autrement ancienne.

2. Dans cette miniature, je suppose que les disciples de Notre-Seigneur sont placés à sa droite, mais nul d'entre eux n'a la tête nimbée; tandis que les juifs, selon moi, seraient à sa gauche. Ainsi s'expliquera peut-être pourquoi tous les hommes de droite ont les pieds absolument nus. A gauche seulement, on voit des sandales ou même des chaussures qui atteignent les malléoles.

<sup>1.</sup> Cf. Melanges d'archeologie, 1re série, t. II, pl. rv-vi, et vni.

Le tableau donné à ma page 127 peint la dernière eène du Sauveur avee ses Apòtres, et l'institution du saerement de nos autels. Une table, soutenue par des supports à têtes et pieds de chimère, annonce quelque intention de reproduire des modèles antiques plus ou moins compris. Ce motif rappelle des repas indiqués dans un manuscrit anglo-saxon du British museum dont quelque specimen a été gravé par le P. Martin pour la I<sup>re</sup> séric de ces Mélanges (t. I, pl. XLV). Mais, comme si cette décoration n'était pour l'artiste qu'un souvenir vague, il a fait passer la nappe entre le plateau supérieur et ses supports; apparemment pour rendre plus reconnaissable l'ornement classique de son cénacle.

Malgré la petite dimension de tous les détails, on voit que Notre-Seigneur et l'un des eonvives étendent en même temps la main vers une des pièces de service qui garnit la table. C'est sans doute l'instant où le divin Maître eonfie à quelqu'un des Apôtres le nom de eelui qui va le trahir. Il venait de dire (Matth. XXVI, 23): « Le traître est eelui qui mettra la main au plat en même temps que moi. »

Au dessous, et sans nulle séparation ni transition queleonque i, nous avons l'apostat qui livre Jésus-Christ aux valets du prinee des prêtres. Ceux-ei, comme dit l'évangéliste (Matth. XXVI, 47), portent des armes et des bâtons; si bien que l'un d'eux semble brandir une gaule mal ébranehée, pour eneourager ceux qui le suivent. Pendant ec temps-là, Judas approche de celui qu'il croit tromper en l'embrassant et affecte un air d'innocente bonhomie. Ces figures, de dimensions si réduites, ne laissent pas d'avoir presque toutes un port et des gestes qui font bien comprendre l'action; en sorte que, guidé par l'office divin, il n'y a pas moyen de se méprendre sur le sujet véritable. Malgré cette dépense de composition si finement groupée, le peintre n'a pas voulu laisser sa lettre elle-même sans décorations, et maintient autour du tracé calligraphique ces tiges qui s'enroulent ailleurs aussi le long des pleins et des déliés.

La gravure suivante (p. 129), est calquée sur la messe du jour de Pâques et abrége le premier mot de l'oraison <sup>2</sup>: « Deus, qui hodierna die per Unigenitum tuum, æternitatis nobis aditum, devieta morte, reserasti, etc. » Une si grande solennité méritait bien que notre miniateur s'accordàt quelque luxe extraordinaire, et il ne s'en est pas fait faute. Toutefois ee qui peut paraître chargé dans notre eopie rendue à l'encre pour tout le dessin, ne produit pas le même effet sur l'original. Le fond y est d'un rouge pourpre qui passe à une autre nuance dans certaines parties, et les rineeaux relevés en or se détachent légèrement à l'œil.

Quant aux détails historiques de son sujet, ils nous montrent d'abord à l'intérieur du D, un Saint-Sépulere sous forme de tourelle et de monument architectural. La base earrée porte une petite rotonde à eoupole, on se voit le tombeau vide sur lequel sont assis deux anges. Ce semble être un souvenir de ce que dit saint Luc (XXIV, 1-8): « Deux hommes revêtus de robes éclatantes encouragèrent les saintes femmes, etc. »

Devant la porte principale de l'édifiec, un autre ange siège seul sur la pierre qui devait obstruer l'entrée <sup>3</sup> et dont le souvenir ne laissait pas que d'embarrasser les compagnes de

viation du mot *Deus*; tandis qu'ailleurs tout l'encadrement ne correspond qu'à une seule lettre.

<sup>4.</sup> Cette façon naïve d'accumuler des scènes sans employer autre chose que l'espace tout nu, n'est pas rare jusqu'au siècle des Othons. Plus d'une fois, un fait accessoire est logé à une certaine hauteur; et, dans l'absence de perspective, le spectateur devait comprendre que cela équivalait à ce que l'on appelle aujourd'hui un arrière plan.

<sup>2.</sup> Le trait qui surmonte l'S intérieure, annonce une abré-

<sup>3.</sup> Cet usage était assez fréquent dans la Palestine, et les traces s'en reconnaissent encore aujourd'hui en maint endroit. De récents explorateurs ont pu le constater à plus d'une reprise; et je pourrais citer leur témoignage, si cela n'était pas bien connu maintenant.

Madeleine pendant qu'elles faisaient la route (Marc. XVI, 1-6). C'est sans doute la sainte pénitente qui s'avance la première avec un encensoir sans couvercle (comme l'est ordinairement celui de l'Église grecque).

Plus d'une fois vers le haut moyen àge, les parfums apportés par les saintes femmes au tombeau sont figurés précisément comme ici. Ce pouvait être une manière d'exprimer le mot myrophores qui les caractérise dans l'Église grecque. On serait cependant recevable



à chercher une autre explication. Le Saint-Sépulcre étant bien des fois représenté à la manière d'une église (rotonde, surtout), ainsi qu'on peut s'en convaincre en examinant les ivoires sculptés et les miniatures des vieux temps ', on aura pu donner l'encensoir aux visiteuses, en les considérant comme officiantes (non acceptées, du reste, à l'intérieur).

L'attitude des deux dernières femmes donne à croire qu'elles se consultent et qu'elles n'ont pas encore compris comment l'entrée leur sera ouverte. Quant aux soldats qui sont renversés derrière l'ange, on voit d'abord qu'il n'est pas d'usage imprescriptible de les re-

Mais ce n'est pas là tout ce qu'on peut observer à ce sujet si l'on•passe en revue un bon nombre de monuments avec quelque attention. Cf. Supra, p. 29 et 33.

<sup>1.</sup> Cf. Vitraux de Bourges, Étude VIII (Abside de Lyon). J'en ai dit quelques mots dans la 1<sup>re</sup> série des Mélanges, t. II, p. 73, sv.; et dans les Caractéristiques des SS., p. 467; etc.

présenter au nombre de trois, puisque ce n'était pas à la résurrection du Sauveur qu'on les supposait terrassés par l'épouvante <sup>1</sup>. C'est, du reste, le récit de saint Matthieu (XXVII, 2-4) qui nous apprend que l'effroi des gardes fut causé par l'éclat de l'ange et la brusquerie avec laquelle il renversa la grande pierre sur le sol. Ces guerriers se voient ici étendus sur le dos, et l'un d'eux cherche à se voiler la face pour éviter l'éblouissement.

Deux apparitions de Notre-Seigneur sont distribuées dans le plein qui circonscrit la panse du D. A la partie inférieure, il est permis de voir Madeleine (Marc. XVI, 9. — Joann. XX, 14-17); mais au dessus, ce sont bien certainement les autres myrophores qui se prosternent devant le Fils de Dieu (Matth. XXVIII, 9, sq.), à moins qu'on n'ait prétendu micux encore.

Si j'ai laissé planer quelque donte sur l'intention du peintre au sujet de l'entrevue du divin Maître et de sainte Marie-Madeleinc, c'est vraiment simple prétexte à une hypothèse qui n'est que légèrement probable, pour son application à notre peinture carlovingienne, mais qui n'est pas sans fondement solide comme fait historique. Il ne faut pas faciliter la circulation de ce qui s'imprimait assez récemment dans un ouvrage sur la dévotion à la sainte Vierge.

Au sujet de ce que disent plusieurs graves écrivains ecclésiastiques, que Jésus-Christ ressuscité apparut à sa très-sainte Mère avant tout autre témoin de son triomphe, on s'est permis de dire que c'était une opinion presque insoutenable. Sans se jeter dans de profondes études sur ce point, on pouvait tout simplement parcourir ce qu'en disait le docte Trombelli, dans son important et pieux ouvrage sur la vie de la Mère de Dieu<sup>2</sup>. On y aurait vu que les plus grands noms se trouvent du côté de l'affirmation, et ce ne sera pas la science aussi branlante que gourmée d'Hyacinthe Serry qui renversera ces graves témoignages. Je n'ajouterai pas aux citations de Trombelli le suffrage d'Albert Dürer et autres artistes, qui nous montrent la chambre de la sainte Vierge illuminée par l'éclat de son Fils dès qu'il a pris possession de sa vie glorieuse; mais on peut bien alléguer, entre autres, comme se connaissant en théologie et surtout en piété, saint Ignace de Loyola, dont les Exercices ont été recommandés par une bulle. Quand il propose à la méditation les mystères de la vie du Sauveur, il dit sur ce point particulier : « Sa première apparition en sortant du tombeau fut pour la Vierge Marie. Si l'Écriture sainte ne la mentionne pas, elle la renferme de reste en nous apprenant qu'il apparut à bien d'autres qu'à ceux qu'on y nomme. Les livres saints supposent que nous avons du bon sens; et il no faudrait pas nous faire adresser ce reproche de l'Évangile (Matth. XV, 16): « Ètes-vous donc aussi sans entendement, vous autres 3?»

Pour les mystères du temps pascal, j'ai cru devoir donner place d'abord à la grande lettre

- 1. Cf. Mèlanges, Ire série, pl. IV et VIII; et Supra, p. 33.
- 2. Cf. Mariae SS. Vita ac gesta, etc., t. IV, p. 239-261.

Au xnº siècle, Honorius d'Autun, dans son Speculum Ecclesiæ (fol. 123, in die Paschæ), en parlait comme de chose qui ne supportait pas le doute:

« Carissimos suos (*Christus*) vino et lacte inebriavit, Quum... suis apparens..., corda corum exhilaravit; Stellæ namque maris per quam ipse lux vera mundo claruit, De morte sua dolenti, Sol de morte oriens apparuit. Etc. »

Daus la rédaction italienne en prose de la Table-ronde, qui date du xive siècle (éd. F. L. Polidori, p. 131), on semble mème supposer que la visite de Notre-Seigneur à sa trèssainte Mère eut lieu dès le samedi saint.

- 3. Il y a quelque différence entre les textes espagnol et latin, mais le sens est bien le même de part et d'autre. Voici, en tous cas, ce que dit l'original : « . . . la Escritura supone que tenemos entendimiento. Etc. ».
- Cf. Molan. Histor. SS. imaginum (ed. Paquot), 1V, 13. Plusieurs théologiens ont prétendu que la foi en Jésus-Christ, durant sa sépulture, ne s'était conservée sur la terre que dans le cœur de Marie; et l'on voudrait (outre ce titre de mère) que toute sa récompense ici-bas eût été la prolongation de l'épreuve! J'admire ceux qui jugent cela croyable, et ne m'y rangerai certainement pas sur les minces raisons et autorités qu'on en donne. Que va-t-on fourrager si pharisaï-quement dans les traditions de la piété chrétienne!

historiée qui accompagne l'office de Pâques dans notre sacramentaire. Voici maintenant une autre miniature que les notes du P. A. Martin annoncent comme prise dans la messe du samedi de la semaine sainte. Il semblerait, à voir la représentation historique, qu'on

devrait plutôt l'attribuer au samedi après Pâques; et, en ce cas, le peintre nous retracerait l'évangile de ce jour. Cependant aucune des oraisons propres du Sabbatum in Albis ne commence par Deus dont nous avons iei l'abrégé; et le samedi saint a réellement pour collecte: « Deus qui hane sacratissimam noctem gloria Dominieæ resurrectionis illustras, etc. » Quoi qu'il en soit, c'est presque assurément le réeit de la messe du Sabbatum in Albis, qui dirigeait l'artiste. Le Saint-Sépulere s'y voit avec quelques variantes (comparativement à la grande lettre étudiée tout à l'heure), mais on reconnaît la pierre de l'entrée qui gît



sur le sol. Près de la porte, un jeune saint arrive à pas précipités qui se trouvent indiqués pour le moins par son buste porté en avant et par la flexion de sa jambe gauche en arrière. Toutefois, son geste n'est pas celui d'un homme qui court, mais s'expliquerait plutôt par la surprise. Ce doit être saint Jean qui précède saint Pierre après l'avis donné par Madeleine, lorsque celle-ei vint raconter que le tombeau était vide (Joann. XX, 1-9). Le prince des Apôtres cut beau se hâter, son compagnon plus agile le devançait sans peine et se trouva le premier rendu près du monument. Par respect pour le chef du collége apostolique, il ne

voulut pas entrer; mais se eontenta d'incliner la tête vers l'intérieur pour aperee-voir l'état des ehoses. C'est à ee moment et avant l'arrivée de saint Pierre, que notre tableau s'arrête. Le peu de dimension donné à sa lettre l'obligeait à se borner étroitement; et si restreint qu'il fût par l'espace, il est eneore suffisamment elair pour qui eonnaît l'Évangile.

L'Aseension est représentée dans la lettre initiale que l'on va voir et qui eorrespond à l'oraison de la fète: «Coneede quæsumus, omnipotens Deus, ut qui hodierna die unigenitum tuum redemptorem nostrum ad eælos ascendisse credimus, ipsi quoque mente in eælestibus ha-



bitemus; etc. » Si peu que le calligraphe se vît réservé de champ, il a trouvé moyen de donner place à une quinzaine de personnages.

La très-sainte Vierge, au milieu des disciples, voit s'élever son divin Fils dans les airs, et une *Droite céleste* s'étend vers lui comme pour lui faire franchir l'espace. Cette invention n'est pas rare dans les peintures du ix siècle et se retrouve même jusqu'au xi. On a pu la remarquer précédemment dans une miniature de Munich où saint Jean l'évangéliste est caractérisé de la sorte, comme pour expliquer la signification de son aigle (Supra, pl. vi); et j'en pourrais eiter d'autres exemples d'après des eiselures exécutées vers cette époque.

Les deux anges semblent former eortége à Notre-Seigneur, mais si l'on eonsulte le premier ehapitre des *Actes des apôtres* qui sert d'épître à la messe de l'Aseension, on voit que e'est un seeond moment du même fait.

Tandis que les spectateurs portent les yeux vers le Ciel où leur Maître vient de se dérober à leurs regards, deux esprits célestes, en forme d'hommes vêtus de blane, s'approchent d'eux et leur disent : « Que faites-vous à regarder en haut? Ce Jésus qui vient de vous quitter ne reviendra que pour juger le monde. »

L'attitude ou les gestes des spectateurs terrestres annoncent éblouissement, surprise ou admiration vague; mais Notre-Dame, au centre de la troupe des Apôtres, est peinte avec un geste tout particulièrement propre à navrer le cœur. On voit que cette Mère admirable



était prête à tout, et qu'il ne pouvait plus y avoir d'étonnement pour une si grande âme déjà tant éprouvée (*Supra*, p. 29-35; et 44-47).

Quant aux anges, presque toujours dans ee vieux manuscrit latin ils sont armés de la croix; tandis que l'art gree les earactérise volontiers par une bannière ou une baguette comme un héraut séculier.

Passons maintenant à la vie des saints, et sans tenir préeisément compte de la place qu'ils occupent dans le calendrier, rangeons-les selon l'ordre que l'Église leur attribue communément d'après le rang de leur vocation. Saint Jean-Baptiste que nous nommons toujours le

premier après les anges dans les formules liturgiques, est le sujet (au moins éloigné) de deux [miniatures (p. 133) dans le saeramentaire de Metz.

A vrai dire nous n'y verrons que son père et sa mère, paree qu'il s'agit de sa naissanee (25 juin). Pour la vigile même de eette fête si populaire, on a orné l'oraison d'un P qui représente l'évangile du jour tout en s'adaptant à la collecte<sup>4</sup>. Nous apereevons une arcade dans le temple de Jérusalem. La porte en est ouverte et laisse voir des fer-

rures qui sont probablement eensées se rattaelier aux gonds.

Une petite balustrade imite peut-être notre table de communion, à moins que ce ne soit un autel orné d'arcatures. Zacharie, prêtre de l'ordre lévitique, tient en main quelque chose

<sup>1.</sup> Le texte est: « Præsta, quæsumus, omnipotens Deus, ut familia tua per viam salutis incedat, et beati Joannis præ-

cursoris hortamenta seetando, ad eum quem prædixit secura perveniat; etc. »

d'indistinet ici, mais que je soupçonne être un encensoir; à moins qu'on n'ait voulu peindre une bande qui serait eensée eontenir l'objection du saint homme.

La couronne suspendue à la voûte annonce que nous voyons un sanctuaire; et peut remettre en mémoire Théophile prosterné devant l'autel (ci-dessus, p. 116). C'est ee que raconte l'évangile de saint Jean (I, 5-21): Le vieillard vient d'entrer dans le temple pour répandre l'eneens sur l'autel des parfums, et l'ange Gabriel se montre à lui. Sur la promesse d'un fils à son âge, le saint homme se prend à douter que la vision est fausse, et c'est alors qu'il devient muet, pour ne s'être pas rendu à la parole d'un envoyé d'en haut. Pendant ce dialogue, le peuple attend au dehors et s'étonne d'un délai qui n'avait pas lieu ordinairement dans les eérémonies de ee genre. Aussi, voit-on à droite hommes et femmes faisant des gestes de surprise ou se questionnant les uns les autres pour savoir ee qui peut occasionner tant de lenteur dans le service divin, surtout de la part d'un homme expérimenté.

L'histoire suivante est renfermée dans l'initiale de la eollecte du 24 : « Deus qui præsentem diem honorabilem nobis in beati Joannis nativitate feeisti, etc. » Là, eomme pour le jeudi saint, nous avons plusieurs scènes superposées. Au sommet, c'est sainte Élisabeth dans son lit, avec un air d'épuisement. Des matrones viennent la félieiter d'une heureuse délivrance, s'enquérir de ee qu'elle éprouve et mettre leur expérience à son service. L'absence de l'enfant n'oblige pas de supposer que sa naissance soit encore attendue. Parmi de si petits personnages on se trouvait eonduit à le représenter gros eomme une épingle;



autant valait faire conclure sa venue par le seul exposé des faits. Pendant que la mère se remet de sa fatigue et reçoit la visite de ses voisines, le nouveau-né peut être aux mains des femmes de service qui le rapporteront après l'avoir baigué, ehauffé, emmaillotté<sup>1</sup>.

Au bas de la lettre, on voit le père assis et eonsulté par ses voisins qui lui demandent quel nom recevra son fils (Luc. I, 57-63). La mère s'était déjà prononcée pour qu'il fût appelé Jean, quoiqu'on lui dît que c'était un nom inusité dans la famille. C'était pourtant bien et qu'avait ordonné l'archange en annonçant la naissance de eet enfant merveilleux (Luc. I, 13, sq.); mais le père, demeuré muet depuis sa vision, semblait avoir droit d'être eonsulté sur eette fantaisie apparente de sa femme. On vient done trouver Zacharie, et les gestes un peu violents de eeux qui l'abordent montrent qu'on s'efforce de lui faire comprendre la

fant reçut son nom. L'histoire inférieure a sûrement cet objet; et dans le christianisme, naissance et baptême ont coutume d'être beaucoup plus rapprochés, que ne l'étaient chez les Juifs la venue au monde et la circoncision.

<sup>1.</sup> J'explique ainsi l'intention du peintre, parce que l'objet de cette fète est la naissance du précurseur. Il ne serait pourtant pas absurde, ce semble, d'imaginer que toutes les peintures réunies dans cette lettre se rapportent au jour où l'en-

question comme à un homme qui aurait perdu l'ouïe aussi bien que la parole. Quant au vieillard, il désigne lui-même ses lèvres pour montrer que l'écriture est son unique moyen de répondre. Aussi lui a-t-on déjà remis des tablettes et un stylet pour abréger l'exposition. Comme dit l'évangéliste, il y trace ces mots : « Jean sera son nom. »

A cet instant, le peintre a compris qu'il ne fallait pas trop condenser le récit évangélique, s'il voulait le rendre intelligible. Il le complète donc par une troisième scène, mise à part au moyen d'un arc de cercle. Là, l'heureux père se lève avec transport en tournant ses yeux vers le ciel; la parole lui est rendue, selon la prophétie de l'ange, et il récite son cantique: « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël pour avoir visité et racheté son peuple! Etc., etc. » En ce moment, Zacharie devient prophète, comme parle l'Évangile; la conversion prochaine des Gentils se montre à ses yeux (Luc. I, 79), et il en bénit le Dieu des miséricordes, comme fera bientôt aussi le vieillard Siméon (Luc. II, 30-32).

Si l'on tenait beaucoup à ce que tout cet ensemble eût pour but la circoncision de saint Jean-Baptiste, ce qui ne me paraît pas très-probable, on pourrait dire que les femmes réunies autour de sainte Élisabeth lui font des objections contre la prétention qu'elle énonce de voir donner à son enfant un nom inconnu dans la parenté. Au fait, c'est surtout ce jour-là que l'évangile nous montre (Luc. I, 65, sq; et 14) comme accomplie la promesse de Gabriel qui disait que Jean-Baptiste scrait grand sujet de joie dès sa venue.

J'omets saint Pierre et saint Paul dont le martyre est exprimé sans aueune particularité qui puisse soulever des observations intéressantes.

Saint André nous donnera lieu, au contraire, de faire voir que les anciens artistes ne connaissaient guère cette croix en sautoir qui porte aujourd'hui le nom de notre apôtre,



comme par droit incontestable. J'ai fait voir ailleurs que jusqu'au xiv siècle on ne tenait aucunement cela comme chose jugée.

La lettre majuscule est celle qui commence l'oraison du 30 novembre : « Majestatem tuam, Domine, suppliciter exoramus ut sicut Ecclesiæ tuæ beatus Andreas exstitit prædicator et rector, etc. »

Le peintre a trouvé moyen d'y in diquer plus de vingt personnages en décrivant le supplice et la mort de saint André. Deux circonstances se partagent son tableau, et la partie supérieure de l'M montre le saint con-

duit vers la croix déjà dressée sur le lieu de l'exécution. C'est ce que plusieurs peintures anciennes adoptent au sujet du calvaire; et la verrière consacrée à la Passion, dans la cathédrale de Bourges, a un médaillon fort semblable à celui-ei. On supposait donc, contrairement à ce que prétendent les chemins de croix modernes, que le patient montait

sur l'instrument de son suppliee déjà debout, au lieu d'être eloué sur la eroix étendue à terre. Ainsi, tel semble être le sens de l'ancienne hymne :

« Jam surgit hora tertia Qua Christus ascendit crucem; »

et Fra Giovanni l'Angelico en maintenait eneore le souvenir dans une de ses fresques au couvent de saint Mare.

L'apôtre est conduit les mains liées ou retenues derrière le dos; en sorte que son regard seul rappelle le beau eri si connu de tout chrétien: « O bonne croix qui dois ta gloire et ta beauté aux membres de mon Seigneur, reçois-moi du milieu des hommes, pour me rendre au maître qui m'a racheté par ton moyen. » Les Actes de son martyre, abrégés dans le bréviaire, disent que cela fut prononcé les bras étendus. Notre miniateur peut s'être dispensé de serrer le texte en ce point, pour épargner la place dont il tire d'ailleurs si bon parti. Le gibet n'a pas la hauteur qu'on nous habitue communément à imaginer pour la croix du Calvaire ; car un des bourreaux, qui ne se dresse même pas sur un petit tertre, pose la main sans gêne sur une des traverses; ayant l'air de dire au saint qu'il se fait un peu trop prier pour accomplir la sentence.

La seconde scène semble être mise à part sous le eroisement des jambages du milieu de l'M. L'homme de Dieu est cloué sur la croix avec eette étendue horizontale des bras qui se voit presque toujours dans les anciens crueifix. Mais ni le linge qui s'appuie sur ses hanches pour descendre jusqu'aux genoux, ni l'adaptation des pieds à la tige verticale du gibet, ne semble bien conforme à cc que nous voyons dans les croix de cette époque <sup>2</sup>.

Saint André n'incline point la tête, on voit qu'il est encore vivant; et les spectateurs, derrière lui ou à sa droite, se penehent eomme pour l'écouter sans perdre une seule de ses paroles, ou se font signe les uns aux autres afin d'attirer l'attention sur son enseignement. C'est qu'il demeura en vie sur la croix pendant deux jours, ne cessant pas de prêcher la foi pour le peuple qui l'entourait. D'ailleurs ses Actes nous le montrent tellement chéri de tous, que le saint fut obligé de s'opposer aux tentatives de ceux qui voulaient le dérober à la mort.

La miniature suivante (XVII kal. sept.) est toute propre au dioeèse de Metz. Cf. p. 136. Nous avons déjà vu (p. 123) que la fête de saint Étienne avait reçu, dans le sacramentaire de Drogon, une lettre ornée dont la richesse ne s'explique pas complétement par la solennité des fêtes de Noël, ni par la célébrité du premier martyr. On s'en rendra mieux compte si l'on fait attention que le saint diacre est patron de la cathédrale de Metz; en quoi, cet évêché ne se distingue pas d'une douzaine d'autres en France. Quant au saint que voici, il a deux ou trois homonymes chez nous, dont les plus célèbres sont saint Arnou de Soissons, saint Arnou de Toul et saint Arnou de Gap.

Mais le saint Arnou de Metz n'était pas seulement prédécesseur de Drogon, il était l'aneêtre des Carlovingiens. Marié avant de recevoir les ordres, il fut maire d'Austrasie sous Clotaire II, et grand-père de Pépin d'Héristal. Les honneurs du siècle ou de l'Église ne t'éblouirent pas; aussi abandonna-t-il plus tard sa chaire épiscopale, malgré les rois qui refusaient sa démission, et se retira dans la solitude pour ne songer plus qu'à Dieu seul.

Les miracles représentés par notre peintre appartiennent tous à l'époque de son épisco-

pat, et l'explication en devient faeile à ne faire que suivre les aneiens biographes du saint évêque.

Nous avons bien clairement plusieurs délivrances d'énergumènes. L'une se passe dans



le voisinage d'une église vers laquelle s'avanee saint Arnou avee plusieurs membres de son elergé. Je laisse aux Messins le soin de ehereher dans leurs annales si quelque chose autorise à reconnaître iei la vraie structure de l'aneienne basilique dédiée à la Sainte-Croix, ou si e'est une fantaisie d'artiste comme l'architeeture donnée au temple de Jérusalem pour l'apparition de l'ange à saint Zacharie. Ce qui m'occupe, e'est le vieux témoignage du fait représenté près de la courbe de notre lettre. On raeonte qu'Arnou allait prier dans la basilique, et qu'il trouva près de là une jeune fille qui s'agitait dans des contor-

sions repoussantes. Touché de pitié, il dit à son archidiaere: « Veillons cette nuit en priant pour cette malheureuse et nous viendrons voir à la pointe du jour ce que Dieu en aura décidé. Le lendemain, en effet, comme ils revenaient au même endroit, ils trouvèrent la jeune fille délivrée du mauvais esprit. Une espèce de barrière qui ne laisse voir que le buste de la femme, donnerait lieu de penser qu'on l'avait fixée là au moyen de chaînes ou liens quelconques. Quant à l'église, nous y voyons des tentures élevées qui s'enroulent autour des colonnes. Cela se rencontre fréquemment dans le *Ménologe grec*, sans que je puisse dire bien clairement à quelle réalité cela répondait.

Derrière la seène précédente, e'est une femme à demi nue qu'il reneontra près de Remiremont <sup>2</sup>. Celle-là, d'après l'historien, fut délivrée du malin esprit sans que le saint fit autre chose sinon de prier pour elle. Je pense donc que l'autre exoreisme où la possédée est représentée sur la ligne vertieale de la lettre, doit rappeler un troisième prodige du même genre. Cette fois l'évêque conduisait une procession hors de la ville, lorsque la démoniaque se mit à crier au milieu du peuple. L'ancien biographe dit qu'Arnou chassa le démon avec l'étendard de la croix, ce qui peut indiquer qu'un signe de croix tracé par le saint homme suffit à tout. Nous le voyons cherchant peut-être les prières de l'exoreisme sur le livre que

<sup>1.</sup> Pour ne pas répéter plusieurs fois ces témoignages, indiquons tout bonnement le recueil des Bollandistes, *Jul.*, t. IV, p. 436, sq.; et 444.

Notons aussi que l'indication donnée par notre sacramentaire pourrait faire croire d'abord que l'on y songeait à saint Arnou de Soissons, dont la mort arriva le 15 août. Les Messins des lors fêtaient leur saint Arnou le 16 du même mois; mais il est marqué par le martyrologe romain au

xvın juillet, qui semble l'anniversaire d'une de ses translations.

<sup>2.</sup> Peut-être a-t-on voulu expliquer que cela se passait dans les Vosges, en traçant une petite hauteur indiquée par la ligne de terre; il semble même qu'on a eu la bonne intention de dessiner un ravin ou une vallée par ces deux traits parallèles qui s'abaissent jusque vers le capuchon du saint homme dans une autre scène tracée au-dessous.

présente son diacre, et bénissant la malheureuse que deux hommes retiennent avec efforts.

La seule partie supérieure trouve donc moyen de nous mettre sous les yeux trois circonstances de cet épiscopat. Deux autres faits sont exposés très-suffisamment pour être bien reconnus, si l'on consulte les contemporains qui sont mis sous nos yeux par les Bollandistes. A gauche du spectateur, un homme souffrant est plongé dans les fonts baptismaux par l'évêque; puis, comme le moyen âge fait souvent, ce même malade s'élance avec transport, dans le même costume qu'Archimède sortant du bain, dans l'enthousiasme de sa trouvaille sur le fameux problème du poids spécifique. C'est si bien le personnage identique au baptisé de tout-à-l'heure (mais pour un second moment), que sa jambe droite est encore presque tout entière plongée dans l'eau baptismale. Il s'agit d'un païen (barbare, dit le biographe) lépreux, qui demandait l'aumône et qu'Arnou fit conduire à l'hospice. Après l'avoir soigné charitablement, il apprit que ce pauvre homme n'avait pas été baptisé; et, le sacrement reçu, ce malade se trouva guéri pour le corps aussi bien que pour l'âme. Les témoins de ce miracle sont échelonnés les uns au-dessus des autres dans la hampe verticale du D, sans grand souci de la perspective qui ne troublait guère les combinaisons des artistes au moyen âge, pas plus que les Chinois d'aujourd'hui.

Quant à ce petit homme couché à terre, on pourrait le prendre pour un mort ou pour un nouveau-né, si l'on n'avait les renseignements historiques qui tranchent la question <sup>1</sup>. C'est un enfant, quoique non pas un nourrisson, qui venait d'expirer dans une province étrangère au diocèse de Metz. Pendant que le saint évêque accompagnait le roi d'Austrasie, Odilon, parent du mort, courut à l'homme de Dieu pour lui exprimer son affliction; et c'est

la rencontre qui nous est peinte dans ce tête-à-tète où Arnou porte la crosse<sup>2</sup>. Pour calmer la douleur de cette famille désolée, l'évêque alla prier près du lit où gisait le cadavre et commença par adresser au Ciel une fervente prière. Après quoi, lavant les pieds et les mains de l'enfant avec de l'eau chaude, il prit les saintes huiles pour lui en faire des onctions, et ne le quitta qu'en le remettant à sa famille dans un état de santé parfaite. Grâce à ces détails historiques il n'est plus rien dans notre miniature qui ne s'explique nettement.



L'autre lettre, ci-jointe, appartient à l'of-

fice de saint Laurent. Elle commence l'oraison: « Da nobis, quæsumus, omnipotens Deus, vitiorum nostrorum flammas extinguere, qui beato Laurentio tribuisti tormentorum suorum

masqué d'une espèce de disque sur lequel est tracée une croix. Cf. Caractéristiques des SS., p. 740. — Vitraux de Bourges, pl. xi, A et B. — Etc.

<sup>1.</sup> Peintures et sculptures chrétiennes de l'Orient et de l'Occident emmaillottent avec des bandelettes les cadavres à peu près comme les corps des petits enfants. La stature du personnage peut indiquer parfois qu'il s'agit d'un mort; mais, si le défunt est un nouveau-né, l'erreur sera très-facile. Cependant, pour un cadavre surtout, le visage est très-souvent recouvert par un linceul; et semble même quelquefois

<sup>2.</sup> Dans les deux circonstances où saint Arnou paraît avec les attributs épiscopaux, on voit que, selon notre peintre, la crosse ne devait guère s'élever au-dessus de l'oreille ou des yeux du prélat. Ce n'est pas rare au xnº siècle.

incendia superare, etc.» Le supplice du saint martyr se présente ici d'une façon beaucoup plus probable que n'est ce gril dont on lui fait ordinairement un attribut, et qui, dans certains tableaux espagnols par exemple, donnerait à penser qu'il s'agit du cuisinier de l'hôtel des Invalides, si ee n'était la dalmatique qui fait reconnaître un diacre. Ici nous voyons une grille suspendue par quatre chaînes au-dessus du bûcher ¹, et des bourreaux la tirent à volonté vers l'avant ou l'arrière au moyen de chaînons qui leur permettent de se tenir à distance du foyer tout en promenant les divers membres du saint diacre sur les points les plus ardents. Tout cet appareil explique un peu mieux l'extension d'un homme sur cet instrument de torture. Le langage de l'Église nous accoutume, il est vrai, au mot craticula pour le genre de mort infligé à ce généreux diacre; mais nous n'imaginons pas aisément un gril long de six pieds ² ou davantage. Le juge assiste à l'exécution de sa sentence et semble activer la cruauté des chauffeurs, dont l'un supporte à peine la réverbération de la fournaise. Piqué en quelque sorte d'une telle délicatesse, Valérien paraît se servir de son sceptre pour attiser le feu ou pour frapper les bourreaux trop peu actifs.

Nous avons commencé l'explication de cette miniature par la zone inférieure, attendu que ce genre de mort est bien connu dans toute la chrétienté pour la caractéristique populaire de saint Laurent.

La scène qui occupe le liaut de notre lettre n'est pas beaucoup plus difficile à interpréter. Il n'est besoin pour cela que du bréviaire. Comme archidiacre, il était chargé des trésors de l'Église et de distribuer les aumônes du pape 3. Lorsque saint Sixte fut saisi par les païens, Laurent comprit que les trésors ecclésiastiques allaient attirer la convoitise des magistrats impériaux. Le moyen âge disait même volontiers que les richesses confiées alors au diacre de l'Église romaine devaient tout particulièrement éveiller l'attention du fisc, parce que les épargnes de l'empereur Philippe avaient été laissées aux mains du pape. Quoi qu'il en soit, l'office du 10 août nous montre saint Laurent qui veut marcher à la mort avec le souverain pontife; il lui donne surtout pour raison que déjà il a disposé de tous les trésors en faveur des pauvres. L'histoire ajoute que le préfet de Rome avait donné quelques jours au saint dépositaire, pour qu'il rassemblât tout ce qu'il avait d'or et d'argent sous son administration et en fit la livraison d'un seul coup. Ce délai fut employé par le saint à répandre en largesses tout ce qui pouvait être saisi par les agents rapaces du fisc, lequel selon les doctrines économistes de la Revue des Deux-Mondes, il y a quelque vingtdeux ans, voulait simplifier en Italie les frais généraux (à quoi nations et gouvernements s'enrichissent beaucoup, comme on l'a vu de nos jours); mais lorsque le gouverneur vint pour mettre le scellé sur les valeurs qu'il espérait faire entrer dans le domaine de César, il

f. Une enseigne de pèlerinage que je tiens pour romaine, a été publiée par M. A. Forgeais qui l'avait acquise sortant des sables de la Seine (*Plombs historiès...*, t. IV, 1865; p. 168); et n'est pas sans analogie avec notre miniature du temps de Charlemagne. Les deux célèbres diacres-martyrs Étienne et Laurent paraissent s'y montrer aux pèlerins du haut d'un balcon formant grille à portée d'appui. Je crois pouvoir y indiquer le supplice de l'archidiacre romain. Cf. *Caractéristiques des SS.*, p. 456 et 455.

Mais M. J.-B. de Rossi a publié en 1869 (Bulletino di archeol. cristiana, p. 33, sgg.) une médaille populaire beaucoup plus ancienne où notre martyr est couché à plat ventre sur un énorme grit sans manche, que portent quatre pieds hauts et robustes. D'autres en avaient parlé au siècle dernier,

mais sans détails suffisants sur les pièces populaires de semblable origine.

2. La légende dorée est bien plus conforme à notre programme, quand elle dit : lectus ferreus et eratem ferream.

Peut-être les cuisines anglaises ont-elles connu quelque chose comme l'artifice de l'époque carlovingienne pour préparer ces énormes *roast-beef* dont partent certaines relations de diners pantagruéliques chez nos voisins d'Outre-Manche.

Pardon de l'allusion! On sait qu'à Paris, saint Laurent était patron des rôtisseurs. Le rapprochement n'est donc pas de mon invention. Cf. A. Forgeais, *Plombs historiés*, t. I (1862), p. 115-119. Nous avions plus d'un patronage beaucoup moins motivé, quoique très-populaire aussi.

3. Cf. Act. VI, 1-4.

n'aperçut dans le parvis qu'une réunion de mendiants, d'estropiés, de veuves et de petits enfants. Cela lui fut présenté comme les richesses de l'Église, et l'on peut juger si le fonctionnaire publie s'en trouva satisfait. Aussi saint Léon nous dit-il que le persécuteur, en mettant la main sur un seul homme, se promettait deux triomphes : en faire un traître à son devoir de dépositaire pour les biens consacrés à Dieu, et un apostat de la foi parmi les principaux dignitaires de l'Église. La miniature semble supposer que la distribution des aumônes se passe dans l'atrium de l'église. Ce portail, surmonté d'un mur décoré par de simples lignes qui se croisent, ne répond pas mal à l'architecture sévère des vicilles basiliques chrétiennes de Rome. Laurent, avec une sollicitude empressée, distribue des vivres aux misérables presque nus qui sont assis à terre en attendant leur tour. Ils étendent tous le bras comme des affamés qui craignent qu'on les oublie. Si l'artiste avait eu plus d'espace à sa disposition, nous pouvons croire qu'on aurait vu l'archidiacre assisté de quelques ministres inférieurs et prêt à vider de vastes corbeilles où pains et vêtements scraient entassés pour disparaître bientôt sous la main de tous ces besoigneux.

Cette fois eneore, nous avons une porte drapée; mais il peut n'être question tout simplement que de ces grandes portières qui tombent devant l'ouverture de l'église en Italie, pour écarter jusqu'à un certain point la chaleur, la poussière ou les bruits de la rue, et que l'on relève quelquefois de part et d'autre comme des rideaux, pour n'ouvrir que discrètement l'intérieur aux regards de ceux qui passent. J'aurais plus de peine à expliquer les draperies dont nous parlions précédemment et qui se voient nouées à des hauteurs où la main paraît ne pas pouvoir atteindre. Ce pouvaient être des rideaux jetés devant les rayons du soleil dans les contrées méridionales et que le moindre souffle agitera pour renouveler l'air à l'intérieur des édifices.

Pour achever ee qui regarde les principales lettres historiées du sacramentaire de Metz, rappelons encore iei le *Tétramorphe* qui figure au *Sanctus* et que j'ai publié dans les *Caractéristiques des SS*. (p. 770). Quelques autres initiales ornées qui figurent dans le même manuscrit m'ont semblé de moindre importance, bien que je ne renonce pas à les publier dans une autre occasion si Dieu me prêtait vie et si j'en rencontrais l'opportunité.

## INTERCALATION

### RELATIVE A UNE CURIOSITÉ MONUMENTALE

QUI PREND SA SOURCE DANS LES ÉVANGILES APOCRYPHES.

Comme j'aurai à citer les évangiles apocryphes à quelques endroits du mémoire suivant, disons-en tout de suite un mot à l'occasion d'un fait qui a déjà reparu quatre ou cinq fois dans ces *Mélanges*, et que le sacramentaire de Drogon mettait encore sous nos yeux tout-à-l'heure (p. 119, sv.; peut-être même aussi p. 121).

D'abord, qu'est-cc dans l'Église que des livres apocryphes? Cc sont écrits acceptés quelque temps par plusieurs populations chréticnnes, comme dus à l'inspiration divine, et que l'autorité du Saint-Siège a relégués dans l'ombre après cet instant de faveur usurpée. Le pape saint Gélase, sur la fin du ve siècle, fit ce départ entre les auteurs acceptés respectueusement chez tous catholiques et ceux qu'une crédulité de mauvais aloi aurait voulu faire entrer dans le Canon (catalogue officiel) des saintes Écritures<sup>1</sup>. Tout titre ainsi classé parmi les apocryphes, doit-il par là-même être considéré comme désignant un livre interdit aux fidèles? Pas précisément<sup>2</sup>. On l'écarte surtout des lectures publiques dans les assemblées des chrétiens, qui risqueraient de s'accoutumer à y voir une doctrine parfaitement sûre ; puis, mais sans aucune condamnation précise, on laisse planer le soupçon d'hétérodoxie sur l'auteur. C'était bien assez pour les catholiques jaloux de garder leur foi, et pour s'opposer aux résultats fàcheux d'une popularité trop tard donnée publiquement comme dangercuse. Saint Augustin disait déjà que la grande tarc de ces récits (car beaucoup d'apocryphes se prétendent historiens) est de n'avoir pour appui aucun maître de l'enseignement primitif qui doit nous être point fondamental de repèrc3, et j'oserai dirc que ce grand esprit me paraît bien sévère quand il croit découvrir du manichéisme là où nous pouvons nous contenter de voir la virginité préférée au mariage 4. Généralement les rédacteurs quelconques de ces livres paraissent avoir la prétention de compléter l'Évangile ou les Actes des Apôtres<sup>5</sup>, ct d'autres ont visé au même travail pour l'Ancien Testament. Des deux côtés, leur succès ne m'aura point pour avocat; mais, à mettre les choses presque au pis, quelqu'un d'eux peut nous avoir gardé de vieux souvenirs plus ou moins authentiques.

Il est vrai que des enfantillages s'y mêlent évidemment çà et là. Mais prenons même ces curiosités comme de simples légendes du 11° siècle ou du 111° (et plus d'une est au moins de cette époque) 6, cela ne vaut-il pas la peine d'être lu attentivement? ne fût-ce qu'à la façon

- 1. Cf. Mélanges, Ire série, t. II, p. 88, sv.
- 2. Cf. Supra, IIIe série, t. 1, p. 266, notes 4 et 5.
- 3. De civit. Dei, xv, 23 (Opp. t. VII, p. 408).
- 4. Cf. Vitraux de Bourges, § 74 (p. 133).
- 5. Hieronym. Prolog. commentarii in Matthæum.
- On avait un prétexte à ces continuations, dans les paroles
- de saint Jean (xxı, 25; xx, 30, sq.) qui déclare que les écrivains inspirés ne se piquaient point de dire, même sur le Fils de Dieu, lout ce qu'ils avaient vu ou entendu.
- 6. Il a été dit avant moi que Clément d'Alexandrie, saint Jérôme, saint Épiphane, Origène, etc., parlent à plusieurs reprises de ces prétendus évangiles. Saint Justin lui-même

des naïves eomplaintes du xvii siècle et du xvii sur les saints populaires, et qui font encore venir les larmes aux yeux des bonnes gens dont je suis un!

### « Rumpatur quisquis rumpitur invidia. »

Cette fois, sans plus de eonsidérations générales, il me faut tout simplement introduire l'accoucheuse de Béthléem, déjà un peu eonnue des leeteurs qui auront donné quelque attention à nos Mélanges d'archéologie <sup>1</sup>, et il semble bon d'en finir une fois pour toutes avec eette euriosité importante (au moins comme histoire de l'art) qui semble avoir échappé presque entièrement à Trombelli, si ee n'est qu'il y ait vu quelque chose de trop délieat pour les âmes sensibles et prudes (comme chacun sait) de ses contemporains <sup>2</sup>.

Avant tout, que l'on s'entende; ear le P. A. Martin avait traduit un peu trop sans façon l'un des textes apocryphes que suivaient les vieux imagiers <sup>3</sup>.

Pour vrai dire, il ne nous faudrait pas énornément de recherehes afin d'éclaireir ee point eomme l'entendaient nos artistes du moyen âge, puisque Jacques de Varazze (un dominicain et un évêque de Gênes) a résumé eela au xiv siècle 4, dans un livre qu'il destinait évidemment à devenir populaire : « Joseph, quoique sachant bien que le Fils de Dieu naîtrait d'une vierge, voulut eependant appeler des accoucheuses, dont l'une s'appelait Zébel et l'autre Salomé 5. Zébel, done, s'écria que cette mère était vierge, et déclara la merveille. Mais Salomé n'y eroyait pas si vite et voulut vérifier le fait. Alors sa main se sécha immédiatement; et, par ordre d'un ange, elle recouvra la santé après avoir touché l'enfant.» Les apocryphes, grees ou autres, délayent parfois en plus d'une page ees quelques lignes du xiv siècle, sans beaueoup ajouter à l'analyse que l'on vient de voir.

Saint Gélase, par son décret, pouvait avoir fait perdre quelque autorité aux témoignages de Prudence et de saint Zénon <sup>6</sup>, mais nous avons vu ee vieux réeit émerger au 1x° sièele dans le saeramentaire de Drogon; et, eomme pour le Bestiaire, eondamné aussi par le même pape, nous voyons au xu° siècle reparaître de tous eôtés l'aecoucheuse. J'en ai eité plus d'un exemple préeédemment; et sans la Dalmatie <sup>7</sup> où l'on pourrait supposer (très à tort) une influence grecque, il est faeile de montrer des pays tout-à-fait latins qui ne se refusent pas cet épisode. Outre ee que j'ai indiqué déjà, voici trois exemples pris de la seule ville de Poi-

pourrait bien en avoir vu quelque chose. Mais tous ces grands hommes ne tiennent pas ordinairement la question d'hétérodoxie intentionnelle, comme résolue.

- 4. III° série, t. I, p. 266, note 5; et p. 4, note 2. *Item.* h. t., p. 119, sv. I<sup>re</sup> série, t. I, p. 22, sv.; et pl. III. Etc.
- 2. Il en dit pourtant bien d'autres dans sa dissertation xy° (t. II, p. 337-425), mais à Béthléem, rien.
- 3. Mélanges, l'e série, t. I, p. 22; à propos de la grande châsse de Notre-Dame dans l'église d'Aix-la-Chapelle.
- 4. Legenda Aurea (ed. Græsse, p. 42), cap. vi, De Nativitate Domini Nostri Jesu-Christi. Cf. Thilo, *Codex apocryphus Novi Testamenti*, p. 243-253; 378-381. Tischendorf, *Evangelia apocrypha* (1853), p. 35-38; 74-76; et 172, sv.; etc.
- 5. Ailleurs on trouve Zélémi, etc.; et c'est le texte que suivait apparemment une peinture des catacombes dont il a été question à propos d'une châsse d'Aix-la-Chapelle. Cf. *Mélanges*, I<sup>re</sup> série, t. I, p. 22.
  - 6. Cf. Supra, IIIe série, t. I, p. 266, notes 4 et 5.
- 7. Jahrbuch der Kaiserl. königl. central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, t. V (1861), p. 200, 241.

La peinture des catacombes (où l'on a imaginé une martyre plongée dans l'huile bouillante par deux bourreaux) pourrait bien être aussi œuvre du haut moyen âge. Mais là, du moins, il ne faut pas faire intervenir une influence prépondérante des récits mieux conservés chez les Grecs, que chez nous autres Occidentaux. Je n'ignore pas que l'Eglise grecque, ou ses artistes, ont maintenu cette forme très-longtemps; et que la Russie ne s'en dessaisit pas encore. Le grand malheur, s'il vous plait? puisqu'on y vise principalement un témoignage humain (pour la virginité de Marie avant et après l'enfantement du Fils de Dieu fait homme). Cf. Iconographie russe, par G. Philimonof (en russe), Moscou, 1873; in-16, p. 56, sv.

Que l'on aperçoive l'art grec dans le Ménologe de Grotta ferrata (t. II, p. 56), et même sur les anciennes portes de Saint-Paul-hors-des-murs (Caractéristiques des SS., p. 46), à la bonne heure! puisque ce dernier travail passait pour exécuté à Constantinople. Mais je crois bon de ne m'appuyer généralement cette fois que sur des œuvres latines, et j'écarterai à dessein toutes les autres pour me tenir à ce que l'Occident nous montre.

tiers, ou de ses environs, et dont je dois la communication à M. de Longuemar <sup>1</sup>. Le premier provient d'un chapiteau de la nef à Saint-Hilaire-le-Grand, et l'on y reconnaît sans peine,



au-dessous du bas-relief, un ange aux ailes éployées, qui semble se mettre en mesure d'appeler les pasteurs pour les eonvier à venir autour de l'Enfant Dieu. Ce pourrait être aussi l'envoyé eéleste qui vient apprendre à Salomé eomment elle réparera sa faute. Cet aeeessoire n'est done pas sans importance pour déterminer assez nettement l'intention du vieil artiste, et faire bien voir qu'il s'agit de Béthléem.

Un autre bas-relief, plus sommaire, appartient à la belle façade de Notre-Dame-la-Grande où les seulpteurs se sont donné earrière en mainte image de l'Aneien Testament et du Nouveau. Là, sauf peut-être le voisinage qui m'est inconnu, on pourrait à la rigueur douter de

l'intention qui dirigeait notre artiste poitevin. Mais le nimbe divin s'oppose à ee que l'on fasse trop fausse route. Quand nous aurons constaté huit ou neuf exemples pour notre



quote part, du eours donné à cette légende parmi les Oceidentaux, il faudra bien convenir que son explication est à peu près irrécusable <sup>2</sup>.

Voiei done, jusqu'à nouvel ordre (et eela ne suffitil pas?), un dernier dessin (p. 143) dû encore à M. de Longuemar, avec lequel j'en avais causé il y a quelque vingt ans: et sur quoi nous n'avons ehangé d'avis ni l'un ni l'autre depuis lors, tout en ne demandant pas mieux que de eéder, s'il y avait bonnes raisons eontraires.

Ce fut une nouvelle importante ehez les Poitevins que la déeouverte d'une vieille peinture murale, longtemps cachée sous des couehes de badigeon, dans une petite abside de Saint-Pierre-les-Églises, sur la rive droite de la Vienne à deux kilomètres de Chauvigny. Le curé du lieu, voulant éviter les procédés

t. Pour la cathédrale de Chartres, il sera bon de consulter ce qu'en disait M. l'abbé Bulteau (1850), p. 52.

Avec la bibliothèque particulièrement ecclésiasistique dont nous avons pu nous munir durant soixante années de recherches patientes, je citerais sans peine bien des dissertations de docteurs luthériens ou calvinistes qui ont pris plus ou moins au sérieux l'histoire de l'obstetrix (μαῖα). Mais ces défilés de titres (même avec adjonction du format et de l'année) deviennent trop facilement abusifs, lorsqu'un lecteur doit vérifier par lui-même s'il trouvera le pour ou le contre dans ces opuscules, et même s'il y démèlera autre

chose que bavardage tout pur. Je ne m'interdis pas les citations (tant s'en faut! dira quelqu'un), mais je les veux hounêtes; et non pas que ce soit poudre jetée aux yeux des naïfs.

2. Veut-on, pour plus de clarté, entendre la voix du personnage lui-même? Il est mis en scène par un petit drame liturgique publié dans la Ire série de nos Melanges (t. I, p. 258-260; et t. II, p. 84). L'obstetrix y prend la parole à deux reprises quand viennent les rois mages; et comme nos apocryphes comptent deux accoucheuses (l'une qui s'est rendue tout de suite à l'évidence, l'autre qui a voulu vérifier minutieusement le fait), il se peut bien que Zébel et Salomé pro-

trop brusques qui eussent pu être employés par les architectes, prit soin de marteler luimême tout doucement avec une clef ce qu'il pouvait détacher d'écailles dans la couverture

postérieure qui dérobait aux yeux une série de scènes évangéliques peintes au xue siècle (si ce n'est même du x1e), et vint à bout de remettre presque tout l'ensemble au jour. Certaines figures ne revinrent pas à la lumière dans l'état primitif; c'était néanmoins une trouvaille inattendue, et les antiquaires de l'ouest apprirent avec surprise cette intéressante restitution (Cf. Mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest, pour l'année 1851; Poitiers, 1852). M. l'abbé Auber, comme historiographe du diocèse, ne manqua pas de faire un rapport sur ce sujet, et son mémoire est accompagné de dessins surpierre qui éclaircissent tellement quellement la description (Cf. ibid., p. 270 svv.; et pl. IX). Je n'ai pas l'ensemble de tout cela dans une reproduction meilleure, et me borne au sujet qui doit m'occuper maintenant.

Le zélé chanoine prenait à partie déjà M. de Longuemar, comme ayant introduit un nimbe divin (subrepticement) autour de la tête de cet enfant dont je vais reproduire une autre fois le calque.

L'auteur du dessin publié dans

les Chroniques populaires du Poitou ne m'a point confié sa querelle, mais il veut bien m'envoyer sa copie qu'il affirme vraic et que je crois tout-à-fait conforme aux données suivies par les peintres du temps.

Me voilà donc engagé de nouveau, et très-innocemment, dans une autre contestation avec l'historiographe poitevin ; mais aussi ne pouvait-il pas donner sous forme un peu moins



clament tour à tour la foi qu'elles professent sur cette merveille inouïe. Aussi la seconde déclare d'avance aux mages qu'ils vont voir le Sauveur du monde :

Le dramaturge de Munster-Bilsen prétendait-il lui déférer une confession publique, en amende honorable de sa première incrédulité? Je ne prévois aucune objection bien menaçante pour cette hypothèse.

<sup>« ....</sup> ipse est redemptio mundi. »

affirmative ee qui le séparait de son confrère en archéologie, et dont les yeux ou le crayon n'étaient certes pas novices pour les antiquités locales 1?

Dans la suite des scènes conservées jusqu'aujourd'hui par cette curieuse abside enfin rendue à la lumière, rien n'oblige ni même autorise à voir la naissance de Marie. Le moyen âge mêle fréquemment la jeunesse de Notre-Dame (son mariage, l'Annonciation, etc.) à l'enfance du Fils de Dieu, parce que c'est l'histoire de l'Incarnation du Verbe divin; mais pour remonter jusqu'à sainte Anne en pareil eas, e'est à peine si cela se rencontre lorsque l'artiste pouvait disposer d'une longue série de tableaux. Or, à Saint-Pierre-les-Églises, nous n'avons plus que einq eompartiments, et le maximum primitif ne saurait avoir dépassé le nombre de huit <sup>2</sup>. Veut-on que sur ce total, qui renferme le Calvaire, on ait pris place (près de la visite des mages à Béthléem) pour la venue de Marie au monde? Dès que vous aurez la bonté d'admettre le nimbe divin comme entourage réel à la tête de l'enfant, sans y prétendre une retouche postérieure qu'il faudrait bien prouver, nous voilà tout bonnement revenus à l'ordre naturel des faits où se greffe la légende d'une ou deux accoucheuses.

Si nous n'y avons pas de manière évidente l'une de ces femmes portant le bras droit en écharpe, comme sur la châsse d'Aix-la-Chapelle 3, l'origine et l'intention de la peinture ne laissent pas d'être assez claires. Ici, malgré le dessin de M. de Longuemar, je ne puis restituer à coup sûr les inscriptions anciennes qui sont un peu oblitérées et dont j'aurais à connaître l'ensemble pour y trouver quelque suite qui fournît matière à une restitution probable. Mais, sous l'espèce de fonts-baptismaux où l'Enfant Jésus est entre les mains de l'accoucheuse (j'étudie la peinture de droite à gauche), ne peut-on pas supposer Balneatur 4? Sous la femme (la très-sainte Vierge probablement, à moins que le peintre n'ait voulu en faire Maria Salome) qui semble accourir en portant une petite robe, on lit sans peine MARIA; et le mot voisin, vers la droite, n'aurait-il pas été TUNICA? Cela répondrait à la pensée de quelques bonnes âmes qui ont voulu que la Mère de Dieu eût préparé d'avance à son fils une petite tunique sans couture, qui aurait grandi avec lui en suivant la croissance de ses divers àges. Il serait d'ailleurs délicat et bien conforme au profond respect de Notre-Damc pour l'Enfant-Dieu, qu'on ait voulu nous la montrer souffrant à peine que son divin Fils demeurât nu plus de quelques instants; n'en déplaise aux peintres de la renaissance ou à leurs disciples, qui qui ne se font pas faute de cette nudité.

Toujours sur la gauche et à l'extrémité de ma représentation, je proposcrai de voir saint Joseph, dont le nom peut absolument se reconnaître (Josefus ou Josefu), si l'on consent à y mettre un peu de bon vouloir. La part qu'il prend au bain de Notre-Seigneur peut être tenue pour la modestie d'un homme qui connaît son rôle tout-à-fait à part dans la Sainte-Famille. Il se contente de recevoir et de faire passer à qui de droit les vases d'eau qui doivent servir à la fonction accomplie par des femmes. Ce qu'il y a de rude dans le trait de tout ceci, principalement à l'état où nous le voyons aujourd'hui, ne laisse pas de faire aper-

<sup>1.</sup> Il a bien voulu, dans le temps où je visitais encore un peu nos provinces par ordonnance de la Faculté, me faire voir un grand album tracé de sa main durant ses courses en Poitou; et quoique les originaux me fussent inconnus pour la plupart, je n'ai pas eu de peine à y reconnaître l'expérience avec la sagacité attentive d'un ancien officier d'étatmajor sous la Restauration.

<sup>2.</sup> Mémoires..... des antiquaires de l'ouest; loc. cit.,

<sup>3.</sup> Mélanges d'archéologie...., Ire série, t. I, pl. III,

figure c. Cela répondait bien à la prière que Salomé adresse au Ciel (Tischendorf, p. 75, sq.; et p. 36, sqq. — Etc.): « Seigneur, vous savez que je n'ai jamais refusé mon service à qui était de petite condition; rendez-moi donc aux pauvres gens que j'assistais si volontiers dans leurs angoisses. »

<sup>4.</sup> Ce langage est très-suffisamment autorisé par une relation des Saints Lieux que rédigeait Pierre Diacre du Mont-Cassin, au xnº siècle. Cf. L. Tosti, Storia della badia di Monte-Cassino, t. II, p. 125, 128.

eevoir une charmante délicatesse dans l'esprit et le cœur du peintre inconnu qui nous a légué ce monument. Mais c'en est assez sur un fragment si modeste, et l'on y voit de plus en plus combien nos vieux artistes se croyaient peu astreints à une forme constante pour la représentation des mystères les plus graves. Je désire aussi faire observer en passant que je ne tranche pas avec une solennité autoritaire ces problèmes qui demeurent discutables.

M. le comte de Grimoïard de Saint-Laurent, dans son Guide de l'art chrétien que l'on a bien voulu me communiquer tandis que j'écrivais ces pages (et je regrette de l'avoir connu si tard), consacre quelques feuillets (t. IV, p. 127-131) au bain de l'Enfant Jésus. Il y reproduit une vieille miniature latine, mais dont le modèle est presque évidemment gree. Or je veux, cette fois, mettre de côté tout ce qui ne serait pas latin.

Pour ce que j'avais à dire, il me semble avoir parlé de façon acceptable sur une question purement incidente; mais qui ne laissait pas d'avoir sa valeur, puisqu'on a voulu la débattre de nouveau sans raisons vraiment admissibles.

L'auteur de mes dessins faits en Poitou ne m'adresse pas tout-à-fait des eompliments sur leur traduction parisienne; et semble y deviner le proverbe italien: *Traduttore, traditore.* Le fait est que je me suis laissé aceuler pour ma détermination d'introduire l'obstetrix entre le sacramentaire de Drogon et les chàsses que l'on va voir. Une hâte indispensable me servira done d'exeuse quelconque envers mes lecteurs, comme envers le dessinateur primitif qui se déclare un peu malmené (à quoi je ne refuse pas mon témoignage).

00000-

table, et digne d'être lu par les gens sérieux; d'autant plus que les dessins n'y manquent pas pour diriger le lecteur, et sont généralement choisis et exécutés avec grand soin.

2. Il n'en est plus de même pour un bas-relief reproduit dans le même ouvrage, t. I, pl. xi.

<sup>1.</sup> Le titre de cet ouvrage ne laisse pas que d'être un peu ambitieux, car il laisserait croire à l'encyclopédie d'une science décidément elose; mais l'auteur, dès sa préface, se hâte d'en réduire le sens à des Études d'esthétique et d'iconographie. Dans ces limites, son travail est tout-à-fait accep-

# CHÂSSES ET RELIQUAIRES.

Si l'on voulait jeter un regard d'ensemble sur la diversité de formes données aux grands reliquaires par nos ancêtres, on se trouverait eonduit à esquisser l'histoire de l'orfévrerie ecelésiastique par ses plus grandes œuvres. Après les autels en métaux précieux, dont il nous reste bien peu d'exemplaires complets, ce sont les ehâsses qui réalisent la principale application des arts dont dispose l'orfévre : travail de l'or et de l'argent, joaillerie, émaillerie et peinture d'ornementation <sup>1</sup>. Ces deux dernières ressources ont été seules employées plus d'une fois; et sur un métal inférieur, elles ne font pas mauvaise figure<sup>2</sup>. Quant à la réunion de ees ressources multiples, le P. A. Martin ne demandait pas mieux que de la montrer sous toutes ses faces à plusieurs époques. On peut s'en convaincre en consultant les mémoires (avec planches nombreuses) qui ouvrent les deux premiers volumes de nos Mélanges (I<sup>re</sup> série). Je lui ai entendu exprimer en outre l'intention de restituer bon nombre de châsses publiées par les Bollandistes et autres, à une époque où dessinateurs et graveurs ne se piquaient pas de l'exactitude qu'on leur demande aujourd'hui; et son habitude du moyen àge pouvait donner grande autorité à ees reproductions ex ingenio où il aurait tenu compte des données authentiques. De fait, rien ne me permet de croire qu'il ait accordé la moindre suite à ee projet caressé par passe-temps.

Il avait préparé, en outre, diverses planches que ses distractions et oublis ont laissé perdre par la rouille de l'acier. Je ne pourrai donc plus produire de lui aueune de ces œuvres splendides dont le moyen âge a été si prodigue pour l'honneur des saints. Sauf des croquis nombreux, il ne m'a transmis que des travaux d'émailleurs et des pièces de ciselures qui devaient sans doute former plus tard un tout complet. Mais l'homme propose et Dieu dispose.

1. « Honny soit qui mal y pense! » Il m'a été montré dans une rue de Noyon tel endroit bien connu là-bas, où en 1813 (1814, peut-être; autant vaut, c'est toujours l'empire et la Prusse chez nous par concomitance), un bataillon prussien (je n'affirmerais point que ce ne fût pas un régiment) fléchit le genou corum populo devant la maison qui était censée avoir donné Calvin au monde. Dévotion touchante d'ennemis insolents qui vénéraient sous nos yeux le premier auteur des grandes scissions intestines dans le royaume de saint Louis! Je prête à ces messieurs la pensée la plus raisonnable qui se puisse imaginer; car supposer qu'ils cussent prétendu offrir un culte de dulie (comme parle l'Église) à celui qui a tant déclamé contre les honneurs rendus aux saints dans teurs reliques, ce serait décidément trop drôle pour des militaires philosophes ou luthéro-calvinistes. Ainsi mettons, pour le mieux, que c'ait été simple affaire de patriotisme haineux, célébrant

« Son bien premièrement, et puis le mat d'autrui; » ttem, Protestation des fils de réfugiés, contre Louis XIV et le retrait de l'édit de Nantes. On voit que je suis complaisant.

Pour nous autres catholiques, il est bien établi que la gloire de Dieu n'est aucunement blessée par les profonds égards envers ses particuliers serviteurs; au contraire. C'est là ce qui nous fait entourer d'ouvrages précieux les ossements des saints. Celui qui veut les couronner d'honneur à jamais, ne saurait être jaloux quand il nous voit courir au-devant de ses intentions.

2. Diverses châsses dans le pays walon, sur les bords de la Meuse, n'ont presque pas d'autres ornements que des bandes brun sur or ou or sur brun qui ne laissent pas de leur donner fort bonne mine. L'habileté des ornemanistes varie les tleurons et les enroulements avec une fécondité inépuisable. L'école rhénane affectionnait cette ressource, et l'employait fort habilement. Le P. A. Martin en a donné plusieurs exemples dans nos Mélanges d'archéologie, 1<sup>re</sup> série, t. I, pl. xxxm-xxxx.

Quant aux simples émaux ornementés, mais associés le plus souvent aux autres ressources de l'orfévrerie, on peut voir ce qu'ils deviennent sous une main habile en consultant les planches vn-ix et xl-xliv du même volume.



Débutons par la simple émailleric, que le Limousin multiplia beaucoup dans nos contrées; mais qui eut aussi d'autres centres de fabrication auxquels nous ne rendons communément pas assez de justice, peut-être.

On a fait dans le temps (1842) beaucoup de bruit autour de la châsse de saint Calmine (ou Carmery) qui avait disparu de La Guène (Corrèze) où elle rappelait un saint célèbre du pays <sup>1</sup>. Je ne panégyriscrai sùrement pas les aliénations de ce genre, surtout faites à huis-elos par un vendeur aussi dépourvu d'autorisation que d'expérience. Il faut pourtant convenir que la valeur artistique du monument fut alors un peu surfaite par certains zelanti; bien aises, peut-être, de glorifier le moyen âge aux dépens d'un curé de campagne qui n'en savait pas plus long qu'une quantité de ses contemporains (même sous-préfets ou préfets). Fallait-il en référer au Conseil d'État, qui ne s'y entendait guère mieux? Nos lecteurs en pourront juger au moins par une de ses faces dessinée chez le prince Soltykof par mon ancien collaborateur (Cf. p. 147).

Elle pourra causer quelque surprise à eeux qui auront lu (en février 1842) qu'on y voyait « reproduite en miniature, la cathédrale de Laon ». Si cela veut dire que, faute d'abside et de clocher, châsse et cathédrale présenteraient la figure d'une maison, soit; mais n'est-ce pas ou un truisme divertissant, ou un trop fort appui pour le proverbe qui prémunit contre les comparaisons, attendu qu'elles elochent toutes? Il eût été bien autrement vrai de rappeler qu'une châsse prétend offrir ordinairement l'aspect d'un cercucil plus ou moins grand et plus ou moins décoré °. Cela est tout particulièrement reconnaissable lorsque l'emploi de l'émail comme unique moyen de décoration, retranche à peu près les saillies de la cisclure et simplifie les lignes architecturales pour éviter la complication des plans. Les écoles d'émailleurs ayant eu leur floraison dans des contrées où l'art roman était accepté sans rivaux, les lignes simples de la structure générale y avaient passé comme en règle. L'atelier s'en accommodait d'autant mieux que l'exécution technique y trouvait moins d'obstacles à ses procédés traditionnels.

Lorsque la cisclure s'en mêla, surtout avec des statuettes en ronde-bosse, ce fut une phase nouvelle où les souvenirs grees devaient être supplantés rapidement par la floraison du germe introduit chez les Latins <sup>3</sup>. Ces chàsses, une fois flanquées d'arceaux profonds qui servaient de niche à mainte figure (apôtres, etc.), firent bien moins songer à une bière ornée <sup>4</sup> qu'à une église garnie de ses portails et de ses contre-forts latéraux.

Aussi, quoique l'abside ne s'y reneontre guère, le clocher paraît çà et là. On pouvait se donner comme excuse que les églises portent un vocable de saint, et couvrent nécessaire-

- 4. M. l'abbé Texier, dans son Essai... sur les émailleurs... de Limoges (p. 121, svv.; et 66, svv.), parle de eette chàsse et d'une autre conservée à Mausac en Auvergne. Ce lui est occasion de s'étendre sur saint Calmine plus que je n'ai à le laire pour une seule figure; et de eiter les phrases de M. Didron; en quoi il m'autorise d'autant à m'en abstenir. Item, il indique ça et là un symbolisme des eouleurs dans l'émaillerie, où je n'ose pas le suivre. Une palette bornée à des colorants métalliques fusibles, devait laisser peu de choix aux gens du xn° siècle; et encore faut-il que l'artiste tâche de plaire aux yeux. Je ne dis pas que ce doive être avant tout, mais c'est une exigence impérieuse qui dispose aux trausactions.
- 2. Les Grees du moyen âge traduisent le mot capsa par κάμψα, κάμπτρα, θήκη; mais un cercueil est aussi une boîte,

- un coffre. Les ehâsses grecques, et eelles qui en suivent le modèle en Occident, ne sont guère que des eoffrets.
- 3. Je vais donner incessamment (p. 152, svv.) une châsse qui me semble de travail grec sans contestation acceptable. On n'a, du reste, qu'à recourir aux planches du *Menologium Gracorum*, t. I, p. 15, 181.
- On y pourra voir aussi (t. I, p. 33, 473, 210; et t. II, p. 128, 142, 180, 193) que ces coffrets ont toute la forme d'une petite tombe.
- 4. Les apôtres adossés avec Notre-Seigneur à un ecreueil, rappelaient du reste fort bien le jugement (et partant la eanonisation), parce qu'il leur a été promis (Matth. xix, 28) qu'ils auraient part à la sentence dernière dont il ne sera plus interjeté appel. C'était donc une sorte de garantie donnée au culte que l'on rendait à ce saint.

ment des reliques; ce n'était pas moins une notable déviation du type primitif, seul bien fondé en raison. Mais l'invention récente prêtait aux fioritures qui sont le piége perpétuel tendu aux orfévres par le goût du luxe, quand ils ne sont pas doués d'un esprit ferme et habilement simple (dans la mesure de leur art, qui n'admet pas les sévérités d'un architecte austère).

Quant à la châsse de saint Calmine, devenue fameuse un peu tard eomme tant de gens qui ne font de bruit qu'en perdant la paix du foyer domestique, j'aime à croire qu'on ne l'a pas vendue avee les os du saint. Cela supposé, pourquoi recommencerions-nous les jérémiades auxquelles a donné lieu sa translation abusive vers 4841? S'il ne s'agit que d'art, ce monument sera beaucoup plus apprécié dans un cabinet d'amateur qu'il ne paraît l'avoir été à La Guène avant son aliénation. Les brocanteurs d'aujourd'hui n'en sont plus à la spéculation brutale du chaudronnier que M. Du Sommerard père questionnait sur la possibilité d'avoir des émaux limousins, et qui lui répondit : «Ah! Monsieur, il aurait fallu me demander cela il y a vingt ans. Combien n'en ai-je pas martelé sur mon enclume! J'en ai fait des quintaux de cuivre brut que j'aurais tout autant aimé vendre au poids sans cette peine <sup>1</sup>. »

Ne vous éeriez pas que eet Auvergnat ou Limousin était stupide. Il l'était beaucoup moins que ses contemporains aisés qui lui laissaient prendre ce travail dont l'artisan se serait bien passé s'il eût reneontré quelque acheteur (même au poids) pour le dispenser de dénaturer sa marchandise à la sueur de son front, dans l'intention de la rendre vendable. La fonte des canons faisait prospérer le commerce du cuivre, et notre chaudronnier travaillait selon la demande de son époque. On ne le poussait guère à la dévotion, et l'archéologie n'était point son fait, tandis qu'il trouvait son compte à être Vandale.

D'autres l'ont bien trouvé à être bourreaux, qui pourraient dire que la faute n'en pèse pas sur eux tout sculs! La foi un peu moins guerroyée par les hommes d'esprit eût sauvé bien des sottises en même temps que bien des crimes aux gens du peuple; c'était elle qui faisait aimer l'art aux simples, en les réunissant près d'autels où tout eontribuait à élever leurs âmes. Vouloir en faire des connaisseurs par l'esthétique ou les curiosités d'antiquaire, ce serait un rêve bizarre. Ce n'était sûrement pas là le mobile qui poussait les bonnes gens d'Amiens à protéger les statues de leur cathédrale contre les progressistes de 1792. Ils étaient artistes à leur insu et en toute candeur, comme bons chrétiens; mais vingt-cinq ans plus tard, leurs enfants trouvaient fort gai de easser à coups de pierre les belles statuettes d'un portail dont nul ne leur exposait plus le sens. Si, au sortir du eatéchisme, on eût montré à ces fils de bonnes mères la signification de ce qu'ils brisaient par amusement, si les bourgeois industriels du xix siècle eussent compris la portée de ce que leur avaient légué leurs pères 2, on n'aurait pas eu à revenir sur de simples fragments pour en rechercher laborieusement l'intention première comme ont dù le faire deux chanoines picards vers 1843.

pour les parchemins de nos archives livrés aux artilleurs.

<sup>1.</sup> Que l'on songe surtout à ce qu'il y a de métal (une feuille équivalente à du papier fort) dans l'imagerie populaire des émailleurs depuis le xve siècle, combien d'émaux n'aura pas anéantis cet unique spéculateur! Mettons, pour le plus bas, que tout y fût produits de dévotion destinés aux gens du commun. Quel abatis déjà! Mais tout y passait apparemment pour l'amour du cuivre: pièces de choix comme le reste. Tout coup portait, comme dit Chateaubriand

<sup>2.</sup> Il n'y a pas encore longtemps que plusieurs églises de France avaient coutume de faire la procession de l'Epiphanie en sens contraire de la marche suivie ordinairement; et quand les enfants remarquaient cette dissemblance, pères et mères savaient très-bien leur répondre que c'était à cause des Rois qui, sur l'avis de l'ange, s'en retournérent par une autre route (Matth. II, 12).

Bref, la châsse de saint Calmine mesure à peu près un mêtre de longueur et vingt centimètres en largeur. Toute la place que l'on accorde au saint dans cette œuvre, c'est de le représenter en habit de moine à gauehe de Notre-Seigneur. Il avait fondé le Monestier en Velay, où il passa quelque temps avec des compagnous de sa vie retirée; puis, après un pèlerinage à Rome, il était revenu dans ses montagnes<sup>4</sup>. Son voyage au tombeau des apòtres, et le voeable de saint Pierre qu'il avait donné à sa première fondation peut avoir été le motif pour lequel on a donné place à saint Pierre et à saint Paul sur les parties de la châsse que ne montre point notre gravure. Mais il est permis de croire que les émailleurs limousins visaient au bon marché, ou que les gens de la Guène n'auront pas voulu se constituer en grands frais. Pour répondre à pareilles demandes, un atelier bien conduit avait sans doute divers modèles tout préparés; dans un cas spécial, on fabriquait une pièce nouvelle pour le saint en question et les autres étaient ehoisies parmi des saints disponibles, ou des seènes évangéliques acceptables par tout bon chréticn. Ainsi, vis-à-vis de saint Calmine se trouve saint Martin, à droite de Jésus-Christ; et, dans ees montagnes, on se serait attendu plutôt à voir saint Martial. Mais le grand évêque de Tours pouvait se placer dans toute la France et même au-delà; e'était done un modèle de bonne défaite pour les fabrieants. De l'autre eôté, qui est eneore moins en relations avec saint Calmine, la grande face représente ce que l'on peut appeler les mystères de l'enfance du Sauveur.

Pour l'ornementation, on peut en jnger dans notre planehe, bien que les eouleurs n'y soient pas reproduites. Mais qui a vu de vieux émaux <sup>2</sup> se rendra eompte de l'effet qui en résulte.

Une autre ehâsse, qui subsiste eneore dans la même contrée, mérite qu'on en connaisse au moins un médaillon. M. Ferdinand de Lasteyrie, auquel j'avais dù précédemment l'indication du culte actuel de saint Viance, a bien voulu m'envoyer le dessin que je fais reproduire iei <sup>3</sup>.

1. Les principaux faits de sa vie sont résumés par les Bollandistes. Cf. AA. SS. August. t. III, p. 756-762. On a prétendu que le monastère de Saint-Chaffre, appelé d'abord Carmery, devait sa première fondation à saint Calmine, ce qui n'est pas bien prouvé. Du reste, les documents sur le saint patron de La Guène ne sont guère nombreux. J'ai déjà dit qu'un homme de ces contrées, M. l'abbé Texier, dans son livre sur les émailleurs et les argentiers de Limoges (p. 66, sv.), cite une autre châsse de saint Calmine à Mausac en Auvergne. Cf. ibid. p. 422, svv. Autant que possible, laissons l'histoire locale aux gens du pays.

2. Je parle surtout des émaux du genre limousin qui appartiennent au xuº siècle ou au xmº, quelle qu'en soit d'ailleurs la provenance. Cf. Mélanges d'archéologie, Ire série, t. I, pl. xLiv.

3. Il avait publié lui-même à Brive, en 4839, un petit mémoire où se voit dessinée l'une des grandes faces de cette châsse. J'en avais parlé d'après lui dans les Caractéristiques des SS. (p. 594); et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui en donner une idée plus nette, grâce à cette bienveillante communication sans laquelle il m'aurait fallu ne citer que des textes.

La partie carrée de la chàsse (quatre-vingt-déux centimètres en longueur, et dix-huit centimètres en hauteur) est surmontée d'un faitage à deux versants qui atteint trente-huit centimètres en hauteur verticale si l'on y fait entrer la crête qui court sur le faite du coffret.

Cette arête supérieure, dont je ne me rends pas très-bien compte dans la petite lithographie jointe à la Notice sur la ehasse de saint Viance (1839, in-8º), semble appartenir aux formes de meurtrières qui ne sont pas rares dans nos églises du sud-ouest. Ces régions, longtemps soustraites à la protection d'un pouvoir vigoureux, éprouvaient le besoin de se ménager un réduit militaire dans la paroisse. Aussi l'église y prit-elle souvent un certain air de forteresse pour abriter ses paroissiens dans les guerres, petites ou grandes, qui agitérent souvent ces provinces entre le viire siècle et le xvie. L'histoire politique y déteint (si l'on veut bien me passer ce langage) sur l'art ecclésiastique. Rappelons-nous que, pour les campagnes, la paroisse était chez nous le vrai nom des agglomérations normales avant que la Révolution de 1789 imaginàt les communes villageoises dont le prétendu affranchissement n'a pas été durable.

Sauf trois médaillons, dont voici le principal, c'est le cas de redire que les fonds d'atelier servaient un peu à toute demande.

M. F. de Lasteyrie croit même trouver dans eette châsse des parties du XIIIº siècle et d'autres contemporaines de saint Louis. Une face présente Notre-Seigneur entouré des quatre symboles évangéliques et la Mère de Dieu portant l'Enfant Jésus dans son giron. Ces deux figures centrales sont accostées d'une galerie où huit saints et saintes paraissent en pied. De l'autre côté, c'est la Passion et la Résurrection du Sauveur. Tout cela, évidemment, pouvait se placer en n'importe quelle église, moyennant une petite adjonction qui spécifiat la piété particulière des requérants envers un patron local.



La scène que nous avons à expliquer et qui se rapporte bien à saint Viance (Viants, Vincentianus), appartient à la légende dont voici l'exposition donnée par la notice de Brive (p. 41, sv.), d'après la Vie miraculeuse de saint Vincentian réimprimée sur une édition de 4669. Saint Viance étant mort à Rouffiac, il en fut donné avis au prêtre Savinien qui desservait une église voisine sur les bords de la Vésère. Le saint homme, avec saint Rustique évêque de Limoges, faisait transporter le corps du défunt sur un char que traînaient des bœufs à travers les forêts et les mauvais pas, si fréquents alors dans le Limousin. Vers le milieu du

jour, le eonvoi fut obligé de s'arrêter pour prendre quelque repos. Les bœufs dételés paissaient tranquillement lorsqu'un ours vint dévorer l'un d'eux. Il s'agissait de eontinuer la route avec un attelage incomplet et par des chemins difficiles (comme l'indique l'émailleur dans sa représentation d'un sol raviné).

L'évêque Rustique, sans se laisser troubler par eet aceident imprévu, ordonne à Savinien d'aller hardiment ehereher l'ours dans sa tanière et de l'atteler à la place de celui-là même qu'il venait de dévorer; lequel ordre ayant été ponetuellement exécuté, chacun vit avec admiration la bête féroce courber docilement sa tête sous le joug.

L'œuvre de notre émailleur s'explique maintenant sans grand'peine. Il est vrai que le graveur auquel j'avais confié le dessin de M. de Lasteyrie a pris une initiative qui dépassait mes eoncessions. Pour l'amour de la symétrie, sans doute, il a donné aux deux quadrupèdes des ongles ineonnus à la race bovine; en sorte qu'il change un bœuf en ours ou en digitigrade (du moins pour les pieds), miracle dont il n'est aucunement question dans la biographie de saint Vianec. Heureusement que les eornes n'ont pas été distribuées aux deux animaux, en sorte qu'on voit suffisamment l'intention de l'émailleur qui entendait peindre un bœuf attelé au même joug avec un ours.

Quant aux personnages, il y a évidemment le piqueur de beufs qui est un eampagnard très-surpris de cette nouvelle façon de eonduire les chariots. Celui qui a pris en main l'aiguillon, pendant que le paysan s'ébahit, doit être le prêtre Savinien. A l'évêque on aurait donné une mitre et le costume épiseopal; d'ailleurs, l'évêque pouvait se eonnaître assez peu à la eonduite d'un attelage. La barbe ineulte et le eapuchon indiquent beaueoup mieux un desservant d'église éeartée, quasi un ermite.

Quant au saint, dont les jambes ont été un peu écourtées par l'émailleur, il a reçu du moins un nimbe très-orné qui montre en quelle vénération il est tenu dans le pays. La brochure de M. F. de Lasteyrie constate qu'on n'est guère reçu à regarder la chàsse de trop près; et que, depuis une restauration récente, on l'a placée dans une niche du sanctuaire, où une grille la protége contre les curieux indiscrets. Je dois d'autant plus de reconnaissance à celui qui s'est fait accorder le moyen de copier ce médaillon tout à son aise, pour satisfaire au désir que je lui en avais exprimé timidement.

### CHÂSSE DE HUY.

Comme je pareourais, en 1845, les rives namuroises et liégeoises de la Meuse, il m'arriva de visiter l'église principale de Huy. Le doyen d'alors était venu m'y rejoindre, sans que je me fusse permis de le déranger pour cette inspection à laquelle je ne comptais pas donner plus d'une heure; n'y cherchant que les renseignements sommaires dont il faut se contenter dans un voyage rapide, surtout quand on n'est pas dessinateur. Notre premier entretien s'annonçait assez mal, parce que, en conscience, je ne pouvais accepter comme base de nos relations archéologiques que saint Bernard cut prêché dans une église du xive siècle; et, tout particulièrement, dans une chaire du xviel. Ainsi, nous allions nous

<sup>1.</sup> Je m'offrais néanmoins à reconnaître, si l'on y tenait beaucoup, que la chaire du xviº siècle pouvait absolument de l'estrade-chaire même, dressée pour notre saint bourgui-

quitter en délicatesses lorsque, avançant le bras par-dessus la grille d'une petite chapelle latérale, j'amenai une maisonnette en euivre revêtue d'émaux, et demandai ee qu'on en disait dans le pays. Grande fut la surprise du euré lorsque je lui annonçai que rien n'était plus aneien dans toute son église, et qu'il possédait là un monument d'histoire nationale. Ce devait être un reliquaire (ou les restes d'un reliquaire) rapporté de Grèce par quelque eompagnon du grand eomte de Hainaut et de Flandres qui devint l'empereur Baudoin I<sup>er</sup> à Constantinople. J'ignore si mon expertise fut aceeptée comme décisive, mais nos relations eommeneèrent dès lors à se détendre; et l'on m'invita même à dîner, quoique je protestasse vouloir reprendre incessamment le bateau à vapeur pour passer outre sans délai.

Il paraît que mon appréeiation n'a pas été partagée par le eomité de l'exposition d'objets d'art religieux, faite à Malines en septembre 1864, à l'oceasion de l'Assemblée générale des catholiques en Belgique. Dans la seconde édition du catalogue, je reconnais ma petite trouvaille greeque sous le n° 514, page 100; et voiei l'énoneé (que je ne prends pas à ma charge): « Châsse de saint Mare ¹, en euivre rouge doré, ornée de douze plaques à fond en émail champ-levé. Les sujets représentés sur les plaques émaillées sont : 1° La Nativité [de Notre-Seigneur], avec les anges qui apparaissent aux bergers ²; 2° La Fuite en Égypte : la sainte Vierge, assise sur un âne conduit par le larron converti³, est suivie par saint Joseph portant l'Enfant Jésus; sur la route, à l'entrée d'un temple, une idole couronnée ⁴ s'incline devant la sainte Famille ; 4° la Résurrection de Lazare ; 5° l'Entrée [de Notre-Seigneur] à Jérusalem ⁵ [le jour des Rameaux]; 6° les Disciples d'Emmaüs ⁶; 7° le Christ lavant les pieds

gnon par les Namurois ou Liégeois du xnº siècle. Mais je déclarais en même temps ne pas pouvoir pousser mes concessions plus loin.

Il est juste d'ajouter aussi qu'un ou deux ans plus tard mon doyen de Huy, me retrouvant en chemin de fer, professait être désormais sans rancune au sujet de notre ancienne contestation. Ma résistance l'avait conduit à se renseigner plus amplement d'après des chartes qu'il avait trop négligées jusque-là, mais qui ne lui permettaient plus la consolation de croire officier dans une église du xuº siècle:

#### « Durum, sed levius fit patientia Quidquid corrigere est nefas. »

Je puis dire que si je n'ai pas toujours rencontré des antiquaires consommés dans le clergé belge, j'y ai constamment trouvé des hommes graves et droits qui se montraient heureux d'échanger des préventions de clocher contre de bonnes raisons. Je n'en affirmerais pas autant des instituteurs officiels, gens dont le parti était bien arrêté d'avance (même en archéologie), et avec lesquels ce n'était pas la peine d'entrer en discussion; parce que leur récitatif était cliché.

1. Je ne sais ce que saint Marc fait ici. Les parchemins locaux ou liégeois n'ont jamais passé sous mes yeux; et quant aux traditions du pays, elles ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, à en juger par la persuasion de mon doyen, qui voulait que saint Bernard eût prêché dans son église (voire même dans la chaire actuelle, qui est certainement du xviº siècle).

Que s'il y a eu des reliques de saint Marc dans cette chàsse à une époque quelconque, nul motif (pour ce que j'en vois) ne porte à croire que le coffret eut été commandé dans cette intention; puisque ce saint n'est rappelé par aucune des scènes qui entourent la châsse. D'ailleurs, le coffret a pu être fort remanié en Occident.

- 2. Je ne demanderais pas mieux que d'accepter ici plusieurs apparitions des anges aux bergers, puisque j'en signalais précédemment au moins trois dans une lettre historiée du sacramentaire de Drogon (p. 420). Mais j'y étais l'orcé par le miniateur, et le justifiais de mon mieux. A lluy, la nécessité ne s'en fait pas sentir: ceux des esprits célestes qui ne sont pas occupés à la convocation des pasteurs, peuvent très-bien appartenir à cette multitude d'anges qui chantent le Gloria in altissimis... (Luc. II, 13, sq.).
- 3. L'intervention du larron converti, le bon larron sans doute, n'est aucnnement réclamée par notre émail. Pourquoi ne serait-ce pas tout bonnement un guide pris dans ce pays inconnu, afin de ne pas laisser la sainte famille s'égarer? Quand le recours aux apocryphes n'est pas imposé par le sujet, il vaut toujours mieux s'en abstenir.
- 4. Dans les Caractéristiques des SS. (p. 407, sv.), j'ai montré, par comparaison avec la miniature grecque, que ce n'est ni un temple, ni une idole, mais l'Égypte (ou une ville) personnifiée qui accueille la Mere de Dieu. Du reste, nous y reviendrons bientôt.
- 5. Le P. A. Martin n'a pas fait graver cette partie, peutêtre se proposait-il d'y revenir plus tard; ou bien il n'aura pas trouvé que la composition y cût un caractère assez spécial pour mériter d'être reproduite préférablement à vingt autres inspirées par le même événement. En quoi je ne le contredirai point, quoiqu'il n'ait pas pris mon avis pour se décider.
- 6. Ce n'est pas ce que j'y crois voir; et dans l'ordre historique des scènes, le sujet ne serait pas à sa place ici. D'ailleurs rien n'indique que l'émailleur ait accordé aucun souvenir aux mystères glorieux de Jésus-Christ après sa mort.

des apôtres; 8° la Descente de Croix; 9° et 10° le Sacrifice d'Abraham; 11° et 12° le Martyre de saint Étienne 1.



Bethléem, les Bergers.

1. Comme les nºs 9-12 ne forment que deux tableaux (sur les deux petites faces des pignons), c'est, somme toute, dix émaux complets qui occupent tous les plans extérieurs de cette maisonnette. Je n'en donne pas le croquis général, mais on peut restituer l'ensemble d'autant plus aisément que nos

gravures sont exécutées sur des calques pris à Huy par mon frère. Il avait rapporté du mème voyage quelques dessins d'après l'ancien trésor d'Oignies, et dont la gravure a été reproduite par les *Annales archéologiques* de M. Didron aîné (t. V). On peut y voir si son crayon méritait confiance. CHÂSSE DE HUY. 155

« Les fonds en émail champ-levé se distinguent par leur éclat et leur harmonic ·... Les plaques en émail, œuvre sans doute d'un artiste de l'école liégeoise, dont le siége principal était à Maestricht, datent du commencement du xur siècle · Châsse : H. 0<sup>m</sup>464, L. 0<sup>m</sup>52 sur 0<sup>m</sup>233. Plaques émaillées : H. 0<sup>m</sup>127, L. 0<sup>m</sup>20. — Église Notre-Dame et Saint-Domitien, à Huy. »

Expliquons maintenant à notre manière, sans patriotisme wallon trop exubérant, les scènes bibliques retracées par l'émailleur; et comparons-les, quand il y aura lieu, avec les miniatures du Ménologe grec de Grotta-Ferrata ou les portes niellées de Saint-Paul à Rome <sup>3</sup>, que l'on sait avoir été exécutées à Constantinople vers le temps auquel j'attribue la châsse de Huy. Je donnerais même souvent la supériorité à cette dernière sous bien des rapports.

Dans une caverne, figurée par un tracé de convention, l'Enfant Jésus repose sur une petite construction que porte une espèce de rocher (p. 154). Ce doit être la mangeoire des animaux que le moyen àge représente parfois en auge ou en crèche, parfois en râtelier. Ici le Sauveur du monde est emmailloté à la façon des enfants et des morts dans les représentations orientales. Mais ce qui est assez curieux dans le Ménologe grec (t. II, p. 56), c'est que Notre-Seigneur y a les membres assujettis par des bandelettes sans langes, comme si la sainte Vierge n'avait pas eu de quoi le vêtir passablement. Toutefois, saint Luc (II, 7), en écrivant Ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν, n'a pas été pris à si bas mot par la Vulgate qui dit : pamis eum involvit, et les portes de Saint-Paul Hors-des-Murs suivaient le programme de Huy. Dans l'émail, point d'accoucheuse ou servante qui baigne l'Enfant Jésus (comme on le voit dans les deux autres termes de comparaison); motif de plus pour ne pas invoquer ailleurs des textes apocryphes au secours d'un artiste qui ne fait pas mine de s'en réelamer particulièrement!

La Mère de Dieu, couchée à Saint-Paul, est assise ici comme à Grotta-Ferrata. Le moyen àge laisse donc liberté aux artistes sur l'attitude de Notre-Dame dès les premières heures qui suivirent son enfantement, en sorte qu'il y a des modèles à choisir sans se chamailler. Il importe de ne pas laisser beaucoup de vie à ce préjugé trop répandu, que les artistes de la Grèce chrétienne emboîtent constamment le pas en manière de *file indienne*. Cela est bientòt dit et fort commode pour simplifier l'étude; on peut même s'appuyer du Guide de la peinture publié par M. Didron, avec des notes trop souvent intolérables qui ont l'air de préconiser ce livre comme renseignement presque définitif. Mais au fait et au prendre, on s'aperçoit que les vrais artistes (penseurs et instruits) ne se tenaient pas pour astreints à une étiquette infranchissable. Qu'il y cut des lisières et de petits chariots pour les enfants, ou des façons de

<sup>1.</sup> Suivent plusieurs détails sur une châsse de saint Marc commandée par l'évèque de Liége en 1066. Mais, comme on avoue que ce ne peut être celle-là, nous n'en sommes guère avancés pour la question présente. En tous cas, ce même catalogue parle d'additions qui appartiendraient au xmº siècle ou même à une époque plus voisine de notre temps. N'en ayant gardé aucun souvenir, et n'en possédant pas le dessin, je m'en rapporte à ce qui en est. Car il peut bien s'y trouver des réparations postérieures dont je n'aurai pas tenu compte dans un eyamen de quelques minutes.

<sup>2.</sup> Il m'est impossible de laisser passer toute cette phrase comme n'étant sujette à aucun doute. J'ignore si Maestricht effaçait absolument Liége, surtout au xmº siècle; mais que l'œuvre soit liégeoise en un sens quelconque (et surtout du xmº siècle), cela est pour le moins fort contestable. La fermeté du trait, la sobriété du programme, la manière sensiblement

antique et l'habileté de composition annoncent, à mon avis, l'école grecque du xi° siècle; c'est-à-dire un des plus beaux moments de l'art byzantin sur son propre sol. Les Allemands n'imitaient pas la Grèce avec tant d'aisance, même au temps des Othons; et Maestricht pouvait bien être considéré comme appartenant à la Germanie, mais il faudrait nous prouver qu'on y dépassât de cent piques toute l'Allemagne.

<sup>3.</sup> Cf. N. M. Nicolai, *Basilica di S. Paolo* (Roma, 1815), tav. XI; et XIII, sgg. — Caractéristiques des SS., p. 46.

<sup>4.</sup> Cf. Supra, h. t., p. t13, svv.; 119, sv.; etc.

<sup>3.</sup> Le Dr P. Durand qui avait traduit le ms., et que l'on mentionne si fugitivement dans le titre, ne répond assurément pas de ces adjonctions où l'éditeur prenaît acte de propriété avec si peu de dépenses en fait d'érudition ecclésiastique. Je suis à peu près sûr que le traducteur n'aurait pas endossé tant de gentillesses romantiques (dédiées à V. Hugo).

véloeipèdes pour les garçons plus âgés, rien de mieux dans l'espèce; et j'approuve fort qu'on évite trop de sottises aux maladroits en leur donnant le pain tout découpé par tranches qui se détachent sans aide du couteau. Le service est même particulièrement méritoire quand il est question d'apprentis qui prétendent expérimenter sur le public comme  $\dot{m}$ anima vili, et en fait de doctrinc chrétienne, qui pis est. Louons donc l'homme respectable,

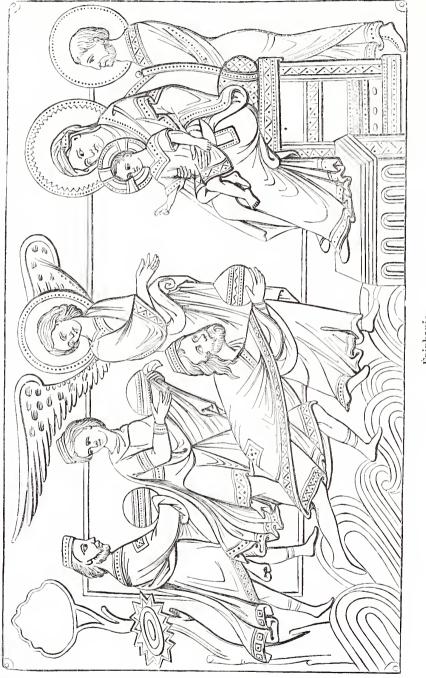

quels que soient son siècle et son nom, qui a tracé ce Manuel de la peinture pour d'honnêtes manœuvres; mais gardons-nous de croire que toute la peinture chrétienne de la Grèce soit analysée dans son volume, ou que l'art ecclésiastique des Byzantins fût exclusivement l'épreuve de je ne sais quel emporte-pièce primitif.

CHÂSSE DE HUY. 157

Sans vouloir prêter à la Grèce chrétienne une légende qui a été mise en circulation par l'Allemagne, au sujet de la châsse des Trois Rois à Cologne, donnons-en quelques aperçus pour ceux qui veulent bien suivre avec moi les curiosités populaires du moyen âge. La prophétie de Balaam, qui annonçait l'apparition d'une étoile chez les fils de Jacob (Num. XXIV, 47), aurait été maintenue respectueusement parmi les traditions religieuses des païens orientaux comme affaire qui importait pour l'avenir.

L'Inde quelconque (car c'est dénomination très-large dans l'antiquité, comme aux époques modernes de géographie approximative) se sera mise en mesure de posséder un observatoire ad hoc. Quand l'astre fut signalé comme répondant à la longue attente des peuples, chacun des trois Mages se mit en route vers la Judée, sans connaître la détermination semblable de ses confrères, dit-on; et ils ne se rencontrèrent que près de Jérusalem, où l'étoile subitement disparue et leur train exotique leur donna occasion de s'aboucher pour s'entendre sur le but commun du pèlerinage qu'ils avaient tous entrepris séparément. Selon ce même récit germanique du XIII° siècle, le voyage des trois rois (indiens, persans, nubiens ou arabes) aurait coûté quinze jours au plus pour l'aller, mais au moins deux ans pour le retour, soit qu'une faveur céleste leur eût fait d'abord traverser fleuves, mers ou montagnes par des voies surhumaines, soit que les avis de l'ange (Matth. II, 42) les eussent engagés à prendre d'énormes détours avant de se rapatrier. Ce qui montre encore mieux que l'Allemagne rhénane du vieux temps les tenait pour vrais Indiens, c'est qu'on nous les donne comme avant rencontré l'apôtre saint Thomas sur leurs vieux jours 1. Baptisés par celui-ci, et même ordonnés prêtres, ils auront prêché l'Évangile et fondé une église chrétienne dont je n'ai pas à déterminer la situation très-précise; puis l'histoire de leur tombeau commun, de leurs translations diverses jusqu'à Milan et Cologne, etc., cesse d'appartenir à l'objet de mon travail actuel.

L'étoile qui domine la crèche, dans le Ménologe et à Saint-Paul, ne se trouve point à Huy (p. 454); et c'est fort raisonnable, puisque les bergers furent appelés par des anges. A Saint-Paul on pouvait s'excuser en cela sur ce que l'adoration des Mages n'y trouve point place. L'astre semblait donc réunir deux visites solennelles faites à la crèche selon le récit de l'Évangile. Mais le Ménologe de Grotta-Ferrata n'avait pas la même raison, puisqu'il place immédiatement la venue des Rois après celle des pasteurs, au vingt-cinq décembre <sup>2</sup>. Il est vrai que l'étoile ne s'y aperçoit plus, tout comme à Huy (p. 456).

Pour les bergers, on voit, dans les trois originaux que j'examine ensemble, un ange appelant ceux que le Ciel convie, et deux ou trois autres adorant l'Enfant Dieu ou chantant l'hymne angélique. Saint Joseph assis est partout à gauche du spectateur et au bas du tableau, comme pour faire entendre qu'il joue là simplement un rôle de protecteur.

Les Rois s'approchant de l'étable sont conduits par un ange qui marche à leur tête (p. 156). Le Ménologe et l'émail sont d'accord ici, sauf que saint Joseph est absent de la miniature, et que le trône de Marie se réduit à une roche grossière dans le livre de Grotta-Ferrata. La couronne qui coiffe les têtes de ces adorateurs a quelque chose de singulier de part et d'autre; et semble n'être que l'expression indécise d'une mitre phrygienne ou tiare per-

Les Grees, ce jour-là, ont coutume de baptiser solennellement dans une eau courante (autant que possible); on comprend donc que ce puisse être pour eux le souvenir saillant de la fête, parce qu'il s'agit de ce que l'on a vu dès son enfance. Cf. Supra, h. t., p. 56, svv.

<sup>1.</sup> Cf. Vitraux de Bourges, § 81, svv.

<sup>2.</sup> Pour le 6 janvier, on n'y peint que le baptème de Notre-Seigneur; circonstance que rappelle l'office latin pendant l'octave de l'Épiphanie, mais qui ne fait pas chez nous affaire importante dans les cérémonies du jour.

sane, dont les variétés prêtaient à des interprétations un peu vagues, ainsi qu'on le voit en bien d'autres pages du Ménologe grec¹ et ailleurs encore. L'ange indique sans doute ou la disparition momentanée de l'étoile, ou l'inspiration divine qui parlait au cœur des Mages pendant qu'ils obéissaient au signe eéleste ².

S'il faut prendre tout-à-fait au sérieux la gravure romaine du Ménologe (t. II, p. 57), la



1. T. 1, p. 63; t. II, p. 36, sq.; etc. Cf. Caractéristiques des SS. dans l'art populaire, p. 141, sv.; 770, sv.; etc. — *Melanges*, ci-dessus, *h. t.*, p. 124; et p. 23, à propos des Thessaliens et d'Orphée.

2. Cette fois encore on peut très-bien se passer des évangiles apocryphes, quoique l'un d'eux donne un ange pour guide aux mages dans leur retour. Cf. Evangel, infantiæ Servatoris, cap. vii (ap. Thilo, p. 72, sq.).

supériorité de composition et d'exécution appartiendrait sans contredit à l'émailleur: et ce ne sera pas l'unique tableau où nous aurons à lui décerner la palme. La noblesse et le naturel des attitudes ou des gestes, la simplicité des draperies, qui n'excluent pas une certaine élégance, sont certainement remarquables dans la châsse de Huy.

La fuite en Égypte (p. 458) ne se trouve point sur les portes de Saint-Paul, mais le Ménologe grec lui donne place jau 26 décembre (t. II, p. 59), après avoir représenté saint Joseph averti par l'ange pendant son sommeil. Cf. Grimoüard de Saint-Laurent, Guide de l'art chrétien, t, IV, pl. vii.

L'espèce de valet qui tient ici le licou de l'âne, comme pour précéder les voyageurs tout en portant leur petit paquet, les suit au contraire dans la miniature; et son bâton porte une sorte de bouteille à la façon des gourdes ou calebasses qui pendent au bourdon d'un pèlerin pour le rafraîchir dans l'occasion. Mais cet homme maintient le rôle que je lui prête, en faisant signe de la main droite comme pour indiquer le chemin.

C'est peut-être vers lui que saint Joseph se retourne, afin de l'interroger tandis qu'il se tient à la tête de la monture qui porte l'enfant et sa mère <sup>1</sup>.

Cette idée de placer l'Enfant Jésus sur les genoux de la sainte Vierge, pendant qu'il ne lui reste qu'une main pour se tenir comme elle peut à la crinière de l'âne ne me paraît pas valoir la sollicitude de l'émailleur qui fait porter le Fils de Dieu par saint Joseph <sup>2</sup>, et là un entretien verbal, ou des regards significatifs mettent en relation les trois personnes de la Sainte-Famille avec une convenance gracieuse que tout le monde appréciera sans doute dès le premier coup d'œil. Sur ce terrain accidenté par un artifice convenu, l'âne chemine d'un pied fin et d'un œil attentif qui garantit la sùreté de sa marche. Le miniateur, au contraire, lui fait tourner le regard et les oreilles vers le personnage mystérieux dont nous allons parler.

Le catalogue de l'exposition belge disait que nous avons ici une idole s'inclinant devant les voyageurs augustes qui entrent dans le pays. La miniature de Grotta-Ferrata fait assez voir qu'il s'agit d'une enceinte de ville et non pas d'un temple. La figure de femme y porte d'ailleurs une couronne tourelée, comme signe de cité on de nation; et ce peut ne pas être chose inutile que de rappeler les indications données dans le t. le de cette IIIe série de nos Mélanges..., p. 49-60, à propos de miniatures impériales du haut moyen âge (Éocènes comme dirait la géologie). En outre elle ne se tient pas aussi rigoureusement dans l'embrasure de la porte qui l'encadre, comme en une niche; elle s'avance avec quelque hâte vers ses hôtes, et ses mains sont couvertes d'une draperie qui annonce l'infériorité à laquelle elle se soumet de grand cœur pour se préparer à tous les services qu'on lui demandera 3.

- 1. Observons que, de part et d'autre, la sainte Vierge a monté sur l'àne du côté droit de la bète; ce qui montre qu'en disant *pied montoir*, il ne nous faut pas prétendre à parler pour tous les temps et tous les lieux.
- 2. Les petits garçons voyagent encore de la sorte à cheval sur une épaule de leur père, en Syrie. Cf. Grimoüard, Guide de l'art chrétien, t. IV. p. 180.
- 3. S'il fallait prendre les apocryphes pour guides comme à plaisir, en manière d'érudition curieuse et baroque, j'aurais eu belle à chercher dans cette personnification de province on de ville, quelqu'une des femmes riches que cite le *Pseudo-Évangile de l'enfance* comme ayant éprouvé la puissance de l'enfant Jésus durant son voyage en Egypte (Cf. Thilo, p. 78-81, 82-83). De même, au lieu du prétendu larron (*ibid.*, 92,

sv.; et 143), qui m'empèchait de voir dans le guide de Huy ce petit garçon démoniaque dont la guérison fut assurée quand il eut mis sur sa tête une des bandes de linge qui avait enveloppé Notre-Seigneur (*ibid.*, p. 74-77)? J'aurais dit que c'était là ce que le jeune homme porte au bout de son espèce de lance, comme une sorte de trophée pour proclamer sa gratitude et la grandeur de celui qu'il veut servir. Mais il vaut assurément mieux se guider sur le bon sens tout pur et sur des récits qui ne soient pas trop absurdes. Or les faux évangiles, que l'on a l'air de faire valoir à cette occasion, sont précisément les moins recevables.

*Item*, j'avais encore beau jeu pour citer la légende de Bouddha, les vieux *mystères* dramatiques du moyen âge, ou quelque apocryphe aussi greffé sur le Nouveau Testa-

Nul doute, en fait, qu'artistes du moyen âge et Saints Pères, tant grees que latins, nous montrent les idoles d'Égypte annonçant par leur ehute l'entrée du Verbe inearné sur ees terres. Mais ee ne doit pas être, eomme on le voit, la pensée de l'émailleur pas plus que du miniateur dont nous poursuivons le parallèle.

Il y a bien quelque ehose de semblable dans le tableau de Huy (p. 158), quoique le catalogue n'en dise rien; e'est l'arbre qui se eonforme, lui aussi, aux civilités de la ville envers Notre-Seigneur. Si nous consultons l'historien Sozomène, nous aurons jusqu'au moyen de nommer la eité qui s'ineline devant le Fils de Dieu.

C'est Hermopolis de l'Égypte inférieure 2. Traduisons les propres expressions (de l'historien, parlant des récits qui avaient eours au v° sièele dans son pays natal: « On raconte qu'un arbre nommé Persea (περσίς, balanites Ægyptiaca, si je suis bien renseigné) existait près d'Hermopolis de Thébaïde 3; et que son bois, sa feuille, ou quelque peu de son écorce, étaient employés eontre les maladies. L'origine en était, dit-on chez les Égyptiens, dans la venue de Joseph qui avait visité eette ville avec le Christ et la sainte Mère de Dieu forsqu'ils fuyaient la persécution d'Hérode. Comme il allait y entrer, eet arbre très-élevé, planté près de la porte d'Hermopolis, ne put résister à la vue de Jésus-Christ, et se eourba jusqu'à terre pour l'adorer. Je l'ai dit en eet endroit, pour l'avoir entendu raconter par bien des gens. Mon avis est que ce fut vraiment un hommage rendu à la présence divine; ou que eet arbre, honoré par les païens à cause de son élévation et de sa beauté, trembla avec le démon qu'on y adorait, à la venue de celui qui devait renverser les idoles. C'est ce qu'avait

ment, etc. Je pouvais, par exemple, faire mine de reconnaître ici un arbre fruitier (cerisier, disaient nos bons aïeux), qui se sera courbé pour satisfaire une envie de Notre-Dame enceinte; en quoi saint Joseph aurait eu moins de condescendance que n'en a l'Espagne pour les antojos (des dames. Il se rencontre même plus d'une jolie miniature à ee sujet, que j'ai sous la main en écrivant ces lignes. C'est pourtant une jouissance dont mes lecteurs et moi nous sèvrerons aujourd'hui; attendu que, si l'érudition peut être méritoire ou curieuse, le bon sens est plus pressé de beaucoup. Citer, même surabondamment, ne vaut que sur raison acceptable; et rien ici ne demande qu'on fasse montre de textes qui seraient pure parade, se glissant sous air d'explication vraiment inadmissible dans l'espèce. Comme disait l'ancienne Grèce: « Il faut savoir se taire si l'on n'a pas à présenter quelque chose de mieux que le silence. » Or le silence va bien là où les phrases n'ont que faire, fussent-elles escortées d'un convoi scientifique à longue queue.

1. Ne citons guère, en chose si connue, qu'un fragment de vitrail ancien à Chàlons-sur-Marne (Vitraux de Bourges, Étude XII, fig. B), où cela était représenté. On le voit encore dans une verrière de l'abside de Sens (ibid., Étude XV et XVI). Quant aux textes, il était à peu près reçu que cela répondait à la prophétie d'Isaïe (xix, 1): « Ecce Dominus ascendet super nubem levem, et ingredietur Ægyptum, et commovebuntur simulacra Ægypti a faeie ejus; etc. » Aussi le prophète et ses paroles se reconnaissent-ils encore dans le fragment de verrière que je viens de citer.

Sozomène et Honorius d'Autun, pour nommer des Latins et des Grecs entre autres, répètent ce dire commun dans deux passages que je vais avoir occasion de citer à l'instant. Cf. Petr. Comestor., Histor. scholastic. (Lugdun. 4526, fol. clxxxvn, vol. — Pseudo-evangel. infantiæ Servatoris, eap. x,

sq. (ap. Thilo, Cod. apocryph. N. T., p. 74-77. — Schade, Lib. de Infantia Marix et Christi, p. 38, sq.; et p. 2, sq.

Supposé que le rédacteur de cette partie du catalogue fût un Belge, il aurait bien dù songer à Molanus, *Histor. ss. imaginum* (éd. Paquot), IV, 19. Là, les apocryphes ont peu de place; et ce n'en vaut pas moins.

Quel que soit, du reste, le vrai fondement historique de ces récits, ils répondaient à un symbolisme fort ancien parmi les écrivains ecclésiastiques; et qu'Honorius d'Autun résumait ainsi dans son Speculum Ecclesiæ (fol. 31, Sermo de innocentibus):

« Christus in Ægyptum ducitur, Quod tenebræ dicitur; Quia de Synagoga migrat, Et Gentes, quæ tenebræ erant, visitat. Etc. »

D'autres pourtant ont voulu y voir aussi l'annonce de cette vie contemplative qui poussa d'abord ses racines les plus profondes, et développa ses rameaux les plus touffus sur le sol égyptien, par la multitude de Pères du désert qui le couvrirent dès l'époque des persécutions.

- 2. Sozom., Hist. eccles., libr. V, cap. 21. Nous n'avons ici nul besoin des apocryphes, encore une fois; puisque Sozomène affirme avoir appris ce fait par le souvenir populaire encore vivant sur les lieux mêmes, et répandu dans la Terre sainte où notre auteur était né.
- 3. Je n'ai pas à prendre parti entre les diverses Hermopolis égyptiennes qui se disputaient l'honneur d'avoir possédé la sainte famille pendant son exil. Est-ce Demenhour ou Aschmoun, Hermopolis parva ou magna, etc.? Une chàsse des bords de la Meuse (ou du Bosphore) n'impose pas tant d'exigence; et des lecteurs qui cherchent ici du moyen âge chrétien, pourraient me savoir mauvais gré de n'importe quelle excursion dans l'Egypte d'Auguste ou des Ptolémées.

dit le prophète Isaïe. Le diable une fois mis en fuite, l'arbre demeura en souvenir du fait et devint une source de guérisons pour les maladies. C'est ce qu'attestent Égyptiens et Palestiniens, pour savoir très-bien ee qu'il en est dans leurs contrées. »

Le nom de *Persea* ou *persica* aura conduit à croire qu'il s'agissait d'un pêcher, puis de n'importe quel autre arbre fruitier fréquent sous notre ciel. Honorius d'Autun, ou d'Augsbourg (si l'on veut épiloguer), y prête un peu <sup>4</sup>, mais on ne l'avait pas attendu; puisqu'un évangile apocryphe, l'un des pires <sup>2</sup>, a prétendu que c'était un palmier à dattes. La trèssainte Vierge jugeant que les fruits de cet arbre seraient fort utiles après deux ou trois jours de voyage, aurait eu grande envie de s'en rafraîchir. Joseph trouvait que c'était une envie déraisonnable, vu la hauteur démesurée du tronc qui ne permettait pas d'atteindre la grappe (*régime*). Mais l'Enfant Jésus aurait ordonné au palmier de se fléchir, et l'arbre se serait mis immédiatement à la disposition de la Mère de Dieu: courbant sa cime vers la terre jusqu'à permission de se relever. Au moyen àge latin on peint un cerisier en pareil cas, comme portant des fruits plus appétissants pour nous autres Occidentaux, que ne le seraient les dattes.

Ce pieux enfantillage n'étant point nécessaire pour interpréter notre monument, qu'avons-nous besoin de puiser à des sources si suspectes ?

Le cadre intérieur que nous voyons dans ce tableau et qui reparaîtra dans d'autres seènes, est peut-être un procédé quasi nécessaire pour l'application de l'émail lorsqu'il y a de trop grandes surfaces à champlever. Je suppose que la matière en fusion avait besoin de ne pas trop couvrir d'espace d'un seul jet. Il fallait donc accepter cet artifice, comme les vitraux acceptaient le plombage des pièces de différentes couleurs. L'œil s'y faisait à la longue, comme il se fait à la jointure des pierres dans l'architecture, sans exiger un enduit qui marque les lignes d'assise ou de jointoiement.

La résurrection de Lazare (p. 162) ne nous permet aueune comparaison, puisque ni le Ménologe grec, ni les portes de Saint-Paul, ne lui ont donné place; c'est, du reste, un sujet que plusieurs monuments reproduisent au moyen àge avec quelques-unes des formes qu'elle montre ici <sup>3</sup>. Le mort se présente debout, et celui qui le débarrasse de ses bandelettes (Joann. XI,

1. Honor. Augustodun., De innocentibus (Cologne, 1531, fol. 28 v°, sq.):

«Jubet angelus Joseph cum Maria et puero ad Ægyptum pergere,
Dieens Herodem cum quandoque velle perdere.
Qui quam Ægyptum ingrediuntur,
Ad introitum Christi idola corruisse referuntur.
Fertur etiam [quod] quum Hermopolim eivitatem intrasset,
Arbor Persicus alta
Dæmonibus conscerata
Coram Salvatore se usque ad terram inclinasset;
Quæ post multos ibidem annos duruit (duravit?),
Et... multis multa beneficia sanitatum contulit.

2. Histor. de nativitate Mariæ et de infantia Salvatoris, cap. xx (ap. Thilo, Cod. apocryph. N. T., p. 395, sqq.). Cf. Nott. ad Evangel. infantiæ Servatoris, ibid., p. 136, 139. — Schade, l. e. — Mrs Jameson, Legends of the madonua, p. 233.

On a même imaginé que l'enfant Jésus avait pris soin de pourvoir à la conservation d'un mémorial de cette merveille. Un ange donc aurait eu charge de transporter en paradis un rameau de l'arbre pour y reverdir à jamais. Mais cela, sans nulle garantie ecclésiastique, bien entendu.

La légende dorée (De innocentibus) se contentait de suivre Sozomène, dont notre compilateur génois ne connaissait probablement le récit que par d'autres compilateurs latins. Des contes arabes plus ou moins fondés sur le Coran (je n'irai pas chercher en quel endroit précis) disent à peu près la même chose que notre apocryphe; et pretendent que le novau de la datte conserve encore la trace écrite de l'exclamation poussée par Marie dans le besoin qu'elle épronyait de manger ce fruit savonreux. Les Bouddhistes mêmes ne se sont pas privés d'une historiette semblable à celle des Arabes: mais nous n'avons pas besoin de ces pauvretes, quoique les miniateurs du xve siècle semblent y avoir pris goût. Aussi quelques livres d'heures montrent-ils un ange qui courbe le tronc d'un arbre fruitier pour que Notre-Dame choisisse dans les hautes branches ce qui est à sa convenance en fait de cerises, abricots, pèches, ou autres produits indi-

3. Les sarcophages et les verres à fenille d'or gravec suivent à pen près le mème programme que notre émail (Cf. Buonarruoti, Frammenti... di vetro, p. 49, sgg.). Cela se retrouve plus tard encore dans les verrières, comme à la cathédrale de Lyon par exemple (Cf. Vitraux de Bourges,

43-44), a tout l'air de les dévider eomme le fil d'une bobine qui tournerait sur elle-même. En même temps, ainsi que cela se reproduit sous la main de bien d'autres artistes, il se bouche le nez eomme disant (Joann., *ibid.*, 39): « Seigneur, il sent déjà mauvais, ear sa mort date de quatre jours. » C'est Marthe qui dit eela dans l'Évangile; le geste néanmoins, tout



naïf qu'il est, détermine assez bien de quoi il s'agit, puisque Jésus-Christ a ressuscité d'autres morts, mais d'une façon moins merveilleuse. Il faut sans doute reconnaître Madeleine dans

Etude VIII, lancette 1); et même là, tout le médaillon consacré à la résurrection de Lazare pourrait quasi être donné

comme une copie de notre émail. Du reste les ivoires anciens sont unanimes à ce sujet. la femme qui embrasse les pieds du Sauveur; et, quoique sa prostration soit rendue avec une maladresse presque eomique, on ne peut s'empêcher d'y voir du moins l'expression



N.-S. lavant les pieds de saint Pierre.

d'un empressement chalcureux. Trois disciples suivent Notre-Seigneur, et l'homme voilé peut bien être un pharisien qui assiste au miracle avec une surprise mèlée de défiance (Cf. Joann., xi, 19; 36, sq.; 45, sq.).

L'entrée de Notre-Seigneur à Jérusalem le jour des Rameaux (que nous ne reproduisons pas ici), avait son analogue sur les portes de Saint-Paul à Rome. Ces deux tableaux montrent également Jésus-Christ assis sur l'âne, les pieds pendant du côté droit de l'ani-

mal. Deux diseiples seulement le suivent, et un homme jette son habit à terre sous les pieds de devant de la monture. A Rome, les assistants ne portaient point de rameaux; et, ehose singulière, Jérusalem est dominée par une statue en pied portée sur une haute colonne. A Huy, un homme se tient dans la touffe de l'arbre et en jette des branches en bas pour les témoins de ce triomphe populaire.

Nul doute que la scène suivante (p. 163) ne montre le lavement des pieds qui précéda l'institution de l'Eucharistie (Joann. XIII, 1-48). C'est saint Pierre dont le pied droit est entre les mains du Fils de Dieu, et le moyen âge n'a presque jamais manqué de répéter ce geste du prince des Apôtres qui traduit visiblement le récit de l'évangéliste (Joann. ibid, 6-9). Pierre se refuse à l'humiliation de son maître et proteste qu'il ne la souffrira pas. Sur l'observation de Jésus que c'est une condition nécessaire pour être des siens, Pierre répond : « En ce eas, Seigneur, que ce ne soit pas seulement les pieds, mais aussi mes mains et ma tête! » Cependant sa main gauche désigne le bassin, pour témoigner combien son cœur répugne à un tel abaissement du divin Maître. On distingue assez bien le tablier qu'avait ecint Notre-Seigneur pour cet exemple d'humilité. A droite du spectateur, un des apôtres se prépare à subir la même leçon de condescendance; ou, si l'on prétendait me chercher querelle sur ce point, il remet peut-être ses sandales après avoir eu les pieds lavés et essuyés déjà. Je maintiens pourtant la première partie de ma disjonctive.

Si notre émail était œuvre d'un artiste latin, on s'expliquerait difficilement que saint Pierre y fût représenté sans aucun indice de tonsure. Il était alors tout-à-fait admis par les Occidentaux que le prince des apôtres avait donné aux ccclésiastiques l'exemple de cet usage clérieal et qui le distingue même de tout le collége apostolique dans nos monuments². Cela s'y voit d'ordinaire jusque pour les scènes qui se sont empruntées à la vie mortelle de Notre-Seigneur, le cas actuel n'eût donc pas fait exception. Aussi l'abbesse Herrade, dans son Hortus deliciarum (fol. 181 v°), avait-elle eu soin de transcrire (ou d'admettre) des extraits du Gemma anima qui prétendent établir eette origine comme incontestable, et l'on y cherchait un motif de plus pour montrer l'antipathie de l'Église contre les simoniaques; Simon le magicien étant censé avoir affecté une autre forme de tonsure. Or, l'époque de saint Grégoire VII, en pays germanique surtout, avait occasionné une recrudescence toute spéciale de polémique sur la Simonie et d'invectives à ses partisans³.

Ce que le catalogue de Malines donne comme le repas d'Emmaüs est pour moi l'institution du Saint-Sacrement. Peu importe que nous ayons seulement trois personnages, il n'y en avait pas davantage dans le tableau précédent, et les apôtres aussi ne figurent qu'au nombre de deux à la suite de l'âne qui porte Notre-Seigneur dans la représentation du jour des Rameaux. Il est vrai que bien des Pères voient une consécration eucharistique dans la fraction du pain qui fit reconnaître l'étranger mystérieux par les deux diseiples (Luc. XXIV

violente, le xr° siècle et le xr° n'étaient pas une époque où l'on pensât à désarmer; et, comme en querelles animées par la passion, tout procédé offensif semblait de bonne guerre. Comment croire qu'un émailleur de Maestricht fût assez calme pour s'interdire une tactique reçue chez tous ses contemporains durant ces haines vigoureuses? Aussi bien ce n'est vraiment pas la peine de sembler admettre par courtoisie qu'œuvre pareille ait pu sortir d'un atelier quelconque établi sur les bords de la Meuse, et d'en discuter les preuves, comme s'il pouvait y en avoir. Je crois être bien bon d'en avoir pris quelque souci.

<sup>1.</sup> On Γa déjà pu remarquer pour la Mère de Dieu dans la fuite en Egypte (p. 158); et c'est encore l'usage irlandais, je crois. On peut même remonter beaucoup plus loin et plus haut par les monuments. Cf. Winckelmann, Monumenti antichi inediti, p. 265; et tav. 202. — Gori, Thesaur. vett. diptychor., t. III, appendix, tab. xii.

<sup>2.</sup> Cf. Molan. Histor. ss. imaginum (ed. N. Paquot), libr. III, cap. 21. — Steph. Borgia, De cruce veliterna, p. 82, sqq. — Sarnelli, Lettere ecclesiastiche, t. I, lett. 42 et 40. — Etc.

<sup>3.</sup> Quoi qu'il en fût au fond, et en bonne logique, de plusieurs des arguments qu'on se jetait à la tête dans cette lutte

30, sq.; 35). Iei on aurait lieu d'être surpris en n'apereevant que ce seul fait de l'histoire évangélique postérieure au Calvaire, et le lavement des pieds ne trouve guère sa place convenable entre huit eireonstances de l'Évangile<sup>1</sup>, que comme préparation au sacrifiee non sanglant de nos autels (Joann. *l. cit.*, 10-17). Convenons aussi qu'entre diverses formes de ealiees données par les monuments ehrétiens du vieux temps, eelle de notre émail n'est

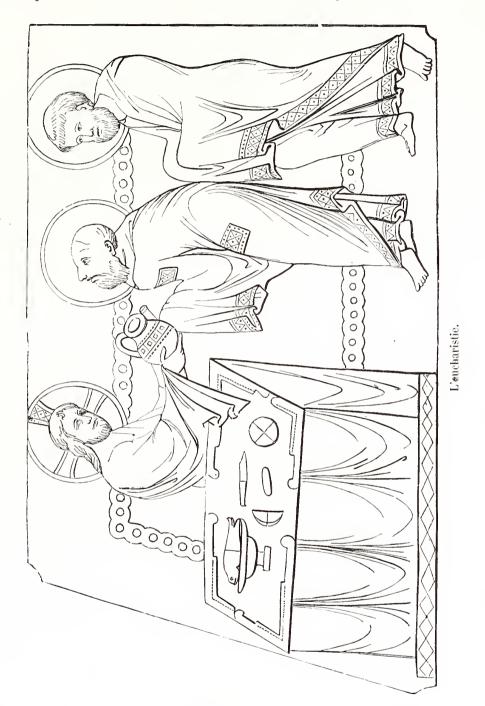

1. Je veux bien admettre que la châsse de Huy ne soit plus à présent ce qu'elle aura été en Grèce (car pour la Grèce, j'y tiens; et suis trop bon de ne pas tenir à Constantinople mème). Qu'on nous dise néanmoins pourquoi ni résurrection de Notre-Seigneur, ni apparition à saint Thomas devant tous les apôtres, ni ascension, etc., ne figurent ici;

tandis que Cléophas et son compagnon y paraîtraient avec des nimbes, aussi bien que saint Pierre dans la scène précédente. La réponse serait plus malaisée encore s'il fallait admettre que ces émaux enssent été composés di prima intenzione par un artiste liégeois pour revêtir le coffret tel que nous l'avons.

guère commune, c'est ce que les Poitevins appellent une buire. Vaut-elle davantage pour Emmaüs, toutefois, que pour la Cène? Voilà ce qu'il faut se demander avant de prendre un parti<sup>1</sup>.

La table près de laquelle se tient Notre-Seigneur est garnie sur ses bords d'un ornement qui n'est pas rare dans les miniatures du Ménologe gree (par exemple t. I, p. 16, 63, 111); et porte un pain marqué de la eroix, avec un plat où se voit assez clairement un poisson comme met principal du repas. Malgré le festin de la Pàque (Matth. XXVI, 2, 17-20. — Luc. XXII, 1, 7-15; etc.), nos artistes latins eux-mêmes ont plus d'une fois substitué à l'agneau pascal ce souvenir symbolique de l'èzhè; si cher aux premiers chrétiens romano-grees ², et dont je retrace au moins des indications quelconques pour qu'on n'en soit pas trop ébahi quand je le remémore rapidement, car nous n'avons pas à dire ce qui se répète à satiété depuis quelque trente ans. Un émail du x1° siècle (comme je pense) ne serait d'ailleurs



que prétexte à ces citations rétrospectives sur des àges bien autrement reculés; en fait de quoi nous avons été pourvus par les Buonarrotti, les Arringhi, les Bottari, etc., auxquels on les emprunte de nos jours sans assez rendre justice aux premiers travailleurs défunts qui ont facilité notre moisson de seconde main.

Les nimbes qui entourent la tête de ces deux apôtres (p. 465) auxquels Jésus-Christ va présenter son sang sous l'apparence du vin, ne permettent guère de désigner Judas comme le premier qui s'approche du sacrement. Son visage malencontreux pourrait cependant indiquer une telle conjecture. Si ce n'était aussi que notre émailleur byzantin ne paraît pas sortir de l'ordre purement historique, il pourrait être permis de voir saint Paul dans le personnage qui me suggérait une pensée vague du traître Judas. C'est que d'abord l'Apôtre des Nations ne semble pas avoir beaucoup payé de mine, comme on dit (Act. XIV, 40, sq. — II Cor. X, 10); aussi quelques monuments anciens lui donnent-ils un visage peu avenant 3 et qui

<sup>1.</sup> Dans une peinture murale de Ravenne (à Santa-Maria in porto Fuori, je crois). Notre Seigneur communie les apôtres en présentant le pain de la main droite et le calice de la main gauche.

<sup>2.</sup> Sur ce poisson, figure de Notre-Seigneur, on peut voir

en particulier les *Hagioglypta* de Jean L'heureux (p. 200, 133-141; et 237; etc.), et le mémoire de M. J.-B. de Rossi inséré dans le *Spieileg*. *Solesmense*, t. III, p. 343, sqq.

<sup>3.</sup> Cf. Buonarruoti, Frammenti di vetro; p. 76. — Hagio-glypta, p. 93, sq. — Etc.

n'est pas éloigné du premier profil de Huy. En outre, saint Paul se donne comme témoin en quelque sorte de l'institution du Saint-Sacrement. Il déclare du moins l'avoir appris du Scigneur lui-même (I Cor. XI, 23-26. Cf. II Cor. XII, 4-4), et puis l'annonce aux

Nations comme l'apportant du Ciel sans se référer aux évangélistes. Il ne serait donc pas impossible qu'on l'eût fait passer avant saint Pierre pour recevoir la communion des mains du Sauveur. Mais je n'insiste pas sur cette supposition, bien qu'elle ne soit pas improbable.

Je n'ai pas non plus à faire remarquer ces deux mains des apôtres recouvertes d'une draperie pendant qu'ils s'approchent. On a pu l'observer déjà plus d'une fois en pareille occurrence <sup>1</sup>.

Sans prétendre plus que de raison avoir le dernier mot sur ce rôle que j'attribue à saint Paul dans l'enseignement de l'Eucharistie, je puis bien appuyer mon avis d'un vieux monument qui passait chez les Rémois pour avoir servi de sépulcre aux corps des martyrs saint Nicaise et sainte Eutropie.

Le P. A. Martin n'a pris nullement mes conseils lorsqu'il remaniait le dessin de ce sarcophage publié par Marlot (Metropolis remensis historia, t. 1, p. 115), et ni lui ni moi ne connaissions alors les émaux de Huy, en sorte que nul d priori n'a guidé le crayon du dessinateur. Saint Pierre, n'en déplaise à l'éditeur des Hagioglypta du docte L'heureux (p. 93-96), est évidemment celui qui porte une croix à gauche de Jésus-Christ; et saint Paul doit être celui qui, à droite, reçoit un calice<sup>2</sup>. On aura donc pensé que l'Apôtre des Nations apportant un témoignage particulièrement admissible dans la question du sacrement de nos autels. Aussi appuie-t-il beaucoup sur ce point de doctrine (I Cor. X, 16-21; Hebr. XIII, 40, etc.) dans ses écrits, quoique la Cène eût été accomplie sans sa présence assurément et bien des années avant son admission dans l'Église. Cette ancienne sculpture, si elle n'a pas été mal comprise par les dessinateurs modernes, indiquerait donc que saint Paul avait de



bonne heure une autorité importante sur la doctrine de la messe et de la communion, ainsi que le maintient encore l'office du Saint-Sacrement.

verrons encore. Mais la gravure de Marlot accuse un calice moderne encore plus sensiblement que ne l'a fait le P. Martin dans sa restitution. J'ignore, du reste, s'il est demeuré quelque chose de ce sarcophage à Reims; et je suppose que mon ancien collaborateur s'en serait enquis. La question demeure donc pendante.

<sup>1.</sup> Cf. Hagioglypta, p. 93-97. — Etc. — *Supra*, h. t., p. 156.

<sup>2.</sup> Je ne voudrais point affirmer que sur le bas-relief original, saint Paul n'eût pas en main un de ces rouleaux (volumina) étranglé par le lien du milieu comme nous en avons vu précédemment (h, t., p. 88) et comme nous en re-

Les autres seènes du même bas-relief: Moïse, David et Goliath, le eerf et l'agneau, Job (si ce n'est peut-être Pilate), n'importent pas à la question qui nous a fait introduire iei ee monument eomme épisode. En eonséquence, il eonvient de ne pas le faire valoir avec plus

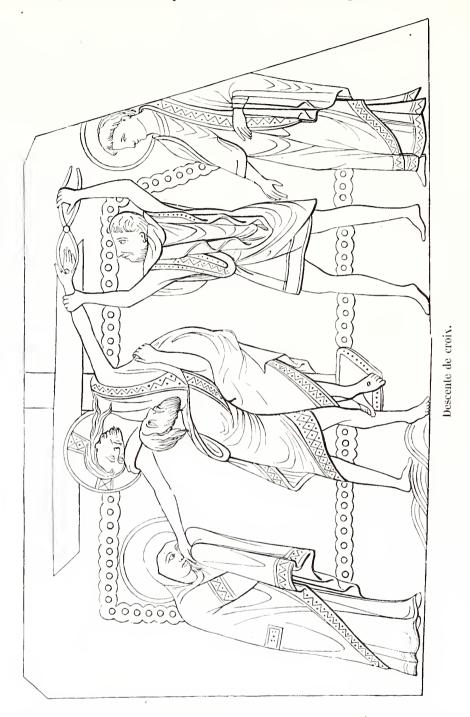

de commentaires, d'autant que son véritable état primitif ne nous est pas eonnu d'une façon péremptoire dans ses divers détails.

Il ne nous reste plus, parmi les grandes scènes de Huy, que la Deseente de eroix. Elle était gravée aussi sur les portes de Saint-Paul, avec un nom gree qui reviendrait à déclavation ou déclouement si l'on veut; et la principale différence entre les deux tableaux tient surtout à ee que le nielleur, disposant d'un champ plus haut que large, n'a pas été obligé

de raccoureir la croix. Aussi, est-ce au moyen d'une double échelle que l'un des cinq personnages arrache le clou qui fixe encore la main gauche. Du reste, et sauf les conséquences inévitables des cadres qui leur étaient imposés, nos deux artistes se ressemblent autant que possible sans se copier <sup>1</sup>. C'est le bras droit de Jésus-Christ que sa Mère baise avec une affection doulourcuse; le corps de Notre-Seigneur, qui ne va plus être soutenu debout que par un secours étranger, est retenu entre les bras d'un des assistants. Mais, à Huy, ce dernier est en avant et reçoit le poids du cadavre par un embrassement respectueux.

Saint Jean pourrait être celui qui, vers l'extrème droite (pour le spectateur), attache son regard sur Marie, comme s'il craignait qu'elle ne succombe à son affliction: et c'est là plus d'habileté, si je ne me trompe, que de laisser ce personnage baiser les pieds du Crucifié (ce qui se voyait à Saint-Paul) comme s'il s'abandonnait à une dévotion presque égoïste. Or, Notre-Dame lui est confiée (Joann. xix, 26, sq.). A Huy, le crucifix est vêtu presque entièrement d'une sorte de tunique sans manches (colobium). C'est l'aspect que lui donnent les plus vieilles représentations connues, qui sont toutes orientales ou greeques². Lorsque, vers le xie ou le xie siècle, nous appliquions cet usage à diverses croix de l'Occident, nous avons employé toujours une véritable robe longue et à manches complètes³.

Jusqu'à cette heure, il n'est pas facile de comprendre pourquoi saint Mare aurait été l'objet de notre châsse. Nous n'y avons pas même vu la moindre allusion au lion qui le caractérise. Rien sur la nuit de Pâques ou sur saint Jean-Baptiste, que l'on aurait pu nous montrer près du Jourdain avec Notre-Seigneur. Je ne veux pas toutefois nier opiniâtrément que le coffret n'ait contenu des reliques de l'évangéliste; au moins ne semble-t-il pas avoir eu cette destination dès l'origine, et si on l'eût fait exprès à Liége ou à Maestricht, il est à peine croyable qu'on n'y eût indiqué ce but par aucun des émaux qui l'ornent. Aussi bien, nous allons voir, à quelques pages d'ici, plusieurs produits des ateliers de Maestricht au xr° siècle; et l'on y reconnaîtra sans peine que ce n'est pas du tont le même faire. Pour le moment il s'agit de terminer l'inspection de notre châsse, en considérant les deux tableaux qui forment face étroite et surhaussée sous chaeun des pignons.

La gravure A (p. 170) représente Abraham qui se dispose à immoler son fils, pour obéir à l'ordre de Dieu. Là, comme dans le martyre de saint Jacques le Majeur sur les portes de saint Paul<sup>4</sup>, et dans plusieurs miniatures du Ménologe gree, l'instrument de mort ressemble beaucoup plus à un eiseau ou à un poinçon, qu'à une épée ou un coutelas. L'enfant lève le visage en haut, comme pour s'offrir de lui-même au trépas violent, et voir venir le coup. On pourrait dire que le patriarche lui appuie la main sur la tête pour la porter en arrière et lui faire tendre la gorge. J'aime mieux m'en référer à saint Grégoire de Nysse qui nous peint à peu près la scène de Huy<sup>5</sup>, où l'enfant agenouillé semble comprendre qu'il représente le Fils de Dieu. Alors, son regard vers le ciel n'est que plus poignant.

<sup>1.</sup> Une peinture latine du même sujet, avec un plus grand nombre de personnages, a été publiée par M<sup>me</sup> Jameson, Legends of the Madonua (1857), p. 288. On y reconnaît sans peine les nobles traditions de l'école grecque fort peu modifiées, et moins immobiles qu'on ne le dit. M. le comte de Grimoüard de Saint Laurent (Guide de l'art chrétien) a publié plusieurs scènes du moyen âge qui éclair ciraient la transmission de ce sujet entre les artistes sur ce moment de l'Evangile.

<sup>2.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie (Ire série), t. 1, p. 207-210;

<sup>3.</sup> Cf. Mélanges (*ibid*), t. II, p. 49; et III<sup>e</sup> série, t. I, pl. I

<sup>(</sup>crucifix du Niedermünster de Ratisbonne). Je m'étais proposé de rédiger un mémoire sur les crucifix vètus, grecs ou latins; mais je ne sais vraiment si je pourrai donner suite à ce projet après taut de retards. Il y aurait là néanmoins des recherches curienses et des considérations utiles à rassembler.

<sup>4.</sup> L. cit., tav. XI et XVII. L'inscription porte néaumoins que le saint périt par le glaive, μαχέρα (sie). Mais machæra indique souvent un poignard, une épée courte; arme pour percer, plutôt que ponr trancher.

<sup>3.</sup> Il parle même de la pointe du glaive, plutôt que du

Abraham détourne la tête ; ne disons pas que ce soit pour se soustraire au cruel spectacle de ce qu'il veut exécuter, bien que ce geste ait un pathétique déchirant à cette heure solennelle. Il écoute plutôt l'ange qui survient à l'improviste, et arrête le patriarche au moment





tranchant; comme s'il avait compris, avec notre émailleur, qu'Isaac allait être égorgé d'un coup de pointe. Cf. Greg.

Nyss., De Deitate Filia... (éd. Migne, t. III, p. 571, sq.). — Caractéristiques des SS., p. 729, et 274; etc.

171

fatal. En même temps, se montre à ses yeux le bélier qui doit remplacer la victime humaine; et qui n'est pas seulement embarrassé par ses cornes dans le buisson (Gen. XXII, 13), mais attaché même par le cou. D'ailleurs, on dirait que notre artiste s'est négligé après avoir



tracé le groupe d'Abraham et de son fils. Son bélier doit avoir été dessiné par un homme qui n'avait guère vu de bêtes ovines, et son ange a tout l'air d'appuyer sa tête sur un

eoussin au milieu des nuages, et qui est assez insolite. Cependant on pourrait admettre, comme circonstance atténuante, que c'est l'étoffe du manteau qui bouffe selon un système assez fréquent dans les draperies byzantines et que l'art latin leur a longtemps emprunté.

La gravure B (p. 474) est consacrée au martyre de saint Étienne, qui nous conduit toujours de moins en moins vers le souvenir de saint Marc. Ici le Ménologe gree peut servir comme point de comparaison pour la lapidation du premier martyr. Il y place Saul qui devint saint Paul plus tard (Act. VII, 57-59), et lui donne même déjà un front chauve, quoique les Actes des apôtres le présentent comme assez jeune en ce moment. De même que dans le Sacramentaire de Drogon (Supra, l. t. p. 423), la porte de Jérusalem se voit près du lieu où se passe la scène. De part et d'autre, le saint s'agenouille, conformément au récit de l'Écriture-Sainte, et le miniateur n'annonce l'aide de Dieu pour le mourant que par une main céleste qui darde des rayons vers lui 2. Sur l'émail de Huy, c'est le buste de Notre-Seigneur qui perce les nuages au sommet de la composition. Je ne sais pourquoi l'émailleur a fait des gauchers de ceux qui lapident notre saint. Peut-être calquait-il un patron qu'il aura employé à l'envers. Là encore, comme trace d'école grecque, nous avons les pierres quasi figées en chemin dans l'atmosphère autour du martyre.

C'est l'inconvénient inévitable de tout dessin qui prétend offrir au regard une action non terminée. Le résultat, comme spectacle, n'est qu'un peu moins comique quand il s'agit d'un glaive levé dans le combat et qui ne s'abaisse jamais puisque la peinture fixe son mouvement; mais des cailloux qui demeurent en l'air, tournent au burlesque. Cette loi de simple bon sens parait avoir échappé à l'attention des artistes chrétiens en Grèce, même à leurs meilleures époques <sup>3</sup>. Les Occidentaux s'en sont garés la plupart du temps. Tout au plus leur attribuera-t-on la pensée de faire allusion au supplice du saint, lorsqu'ils lui donnent un nimbe perlé à gros grains, comme allusion à quelques paroles de son Office (latin) qui semblent dire que les cailloux se sont changés pour lui en pierreries de son diadème <sup>4</sup> éternel.

Si maintenant nous voulons ehercher une certaine suite dans les idées qu'exprime la châsse de Huy à son état actuel, je me déclare incapable d'y reconnaître de l'unité. Le sacrifice d'Abraham irait fort bien près du Calvaire, comme notre moyen âge l'a fait maintes fois. Ce serait alors le crucifiement de Jésus-Christ ou ses derniers moments, qu'on pouvait s'attendre à rencontrer. Passons toutefois; et disons au besoin qu'Abraham d'une part et saint Étienne d'une autre, avec les scènes de l'Évangile entre deux, annoncent que Dieu n'a pas fait à son Fils une carrière si douce que ses élus puissent compter sur une vie sans épreuves. Franchement d'ailleurs, tous les reliquaires grecs ou slaves, latins même, se prêtent-ils à l'unité que j'y voudrais? Il faut tenir compte des reliques qui exigeaient quelque représentation spéciale pour indiquer le contenu, tout en admettant des sujets fondamentaux d'édification générale, lesquels étaient toujours de mise. Peut-être la plus simple explication est-

<sup>4.</sup> T. II, p. 60. On pourrait même citer, mais ce doit être un ouvrage latin, la planche VII de l'appendice du Thesaurus veterum diptychorum. Du reste il y est question surtout de l'invention des reliques de saint Étienne; sujet que nos peintres verriers du moyen âge ont traité souvent, sans le confondre avec le martyre du saint. Châlons-sur-Marne et Bourges en conservent encore de beaux restes, outre les vitraux qui n'ont pour objet que la vie mortelle du premier diacre martyr; car ce saint est patron d'un grand

nombre de cathédrales en France, onze pour le moins.

2. Cela se reproduit maintes fois dans le même recueil

<sup>2.</sup> Cela se reproduit maintes fois dans le même recueil du Ménologe grec; et j'en compterais facilement une douzaine de cas, s'il était besoin de les énumérer ici.

<sup>3.</sup> Cf. Gori, Thesaurus veterum diptychorum, t. III, tab. XV.

<sup>4.</sup> Fête du 3 août, à matines, sixième répons : « Ille gaudens suscepit lapides, ut mereretur accipere coronam gloriæ.» — A laudes, deuxième antienne : « Lapides torrentis illi dulces fuerunt. »

elle encore dans ee que j'ai dit plus haut des modèles et cartons d'atelier, auxquels on était bien aise de donner emploi, l'occasion queleonque échéant.

Conclusion. — Il semble impossible, moyennant expérience et bonne foi, de voir où l'on trouverait sérieusement la moindre preuve qui puisse rattacher ces émaux de Huy à des ateliers situés sur les rives de la Meuse (belges ou limbourgeoises). Les patriotes locaux feraient bien moins fausse route en y reconnaissant une œuvre décidément greeque, rapportée de Constantinople par les compagnons du grand Baudouin de Namur, comme je l'avais pensé dès le premier coup d'œil, vers 1845. Toute autre hypothèse me semble une plaisanterie insoutenable, jusqu'à nouvel ordre; n'en déplaise au rédacteur du catalogue imprimé pour l'exposition de Malines, lequel me fait bien l'effet de n'être pas même Belge et de s'être appliqué un peu tard aux antiquités catholiques. Pourquoi ne pas avouer franchement que l'on n'y entend pas grand'chose? Ce pourra sembler un peu trop simple; mais au moins, ce serait honnête, et pourquoi chaque vrai catholique ne serait-il pas gentleman dans une certaine mesure? Le précepte de la confession pascale nous y oblige

« A tout le moins une fois l'an, »

eomme le faisait observer lord Fitz-William dans ses Lettres d'Atticus, que l'on ne eonnaît plus assez aujourd'hui.

## RELIQUAIRES DE MAESTRICHT (p. 474, svv.).

Il ne s'agit plus maintenant de juger par un d priori tout pur, si l'orfévrerie de Maestricht doit s'attribuer les émaux dont nous venons d'achever l'étude. Que la ville de Huy ou celle de Liége trouvassent leur avantage à recourir aux ateliers de l'ancienne ville épiseopale, c'est possible. Que Maestricht à son tour fit le même acte d'humilité envers des populations moins habiles ', on n'en persuadera pas le lecteur fort aisément. Or voici des œuvres du xn° siècle ou du xn° au plus tard que cette cité conservait encore il y a une trentaine d'années ², en mémoire de saints qui occupèrent son siége épiseopal durant la période mérovingienne; et elles ressemblent vraiment fort peu à la châsse émaillée du pays liégeois actuel. On pourra chercher un autre objet de comparaison dans diverses planches de l'ouvrage publié par M. A. Schaepkens (Trésor de l'art ancien... en Belgique) et que j'aurais cité volontiers en diverses occasions s'il fût venu plus tôt à ma connaissance. Mais je ne l'ai connu que par une lettre de M. J.-L. Reinartz, doyen de Tongres (Limbourg), le 20 octobre 1848. L'ancienne antipathie de nos libraires français contre les réimpressions belges, empêche encore aujourd'hui chez nous l'introduction fréquente des bons ouvrages de la Belgique. C'était bien pis alors.

Commençons par eelui que domine le buste de saint Gondulf, treizième ou quatorzième

réellement épineuse, et ce qu'il fallait d'attention continuelle pour y assurer chaque pas comme l'entendait le Liégeois.

t. Je parle dans le sens du catalogue de Malines qui aflirme que l'art liégéois avait son centre sur la Meuse limbourgeoise. Si Liége possède beaucoup de chercheurs aussi laborieux que M. Ch. Grandgagnage, cela pourra s'éclaircir par les chartes ou chroniques locales. Je cite à dessein l'auteur du Vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgique orientale, parce que la presse périodique n'a pas fait à ce livre l'accueil qu'il méritait. D'autres écrivains belges ont cru l'imiter, qui n'ont point assez vu combien sa route était

<sup>2.</sup> Le P. A. Martin, qui n'avait pas eu le temps de les copier à loisir durant son séjour dans la ville de Maestricht, fut assez surpris de les rencontrer plus tard chez le prince Soltykof. Cette translation, sur laquelle il n'en voulait pas croire d'abord à ses yeux, lui permit du moins de compléter ses premiers croquis et d'evécuter enfin les trois gravures que l'on va voir.



évêque de Maestricht, mais vingt-troisième ou vingt-quatrième dans la série des pontifes dont la chaire primitive date de Tongres¹ comme vraie base historique (sauf débats alambiqués où le fondement absolu persiste, en dépit des controverses accessoires soulevées par le patriotisme tudesque).

Si, comme le dit M. Schacpkens, la grande châsse de saint Servais <sup>2</sup> fut exécutée en 1102, les orfévres du pays étaient certainement fort habiles, mais ne suivaient pas du tout la route indiquée par les émaux qui nous occupaient tout à l'heure(p. 152-173).

Saint Gondulphe (p. 474) tient en main le livre que l'on donne ordinairement aux évêques comme prédicateurs de droit, et son geste semble dire qu'il enseigne encore. C'est aussi à quoi se rapporte probablement le sujet du carré inférieur. Entre quatre anges, sont tracées les personnifications ailées de quatre vertus. La Foi paraît avoir à sa gauche le serinium destiné à contenir les livres de l'Écriture-Sainte<sup>3</sup>. L'Espérance porte une branche, comme promesse du fruit des bonnes œuvres; et présente le disque marqué d'une croix qui annonce la rémunération éternelle. La Charité tient le pain et la boisson, signe des aumônes distribuées pour l'amour de Dieu.

Après ces trois vertus théologales, pour compléter le quatre-feuilles, on a représenté la Justiee avec son attribut ordinaire de la balance. Au centre se voit la Vérité qui est armée du easque, de l'éeu et du glaive. Faut-il y reconnaître quelque allusion aux textes de saint Paul (Eph. VI, 43-47. — Hebr. IV, 42; etc.) et autres qui parlent de l'armure chrétienne, ou de la parole de Dieu terrassant les àmes? Serait-ce pourtant un souvenir de la parole du psaume (XC, 5): « Sa vérité vous couvrira de son écu? » Ailleurs (Sap. V, 20) on nous montre Dieu prenant pour casque la Justice et pour bouclier impénétrable l'Équité; ou bien (Psaume LXXXIV, 42): « C'est la Vérité qui surgit de la terre, c'est-à-dire l'Incarnation qui multiplie les vertus dans le genre humain. » Il est sûr que la théologie n'a pas contume de mettre la vérité au nombre des vertus, à moins qu'on ne veuille entendre par là une certaine droiture de volonté qui doit diriger l'homme en tout pour ne lui permettre que des choix conformes à la volonté divine. Ce serait alors ce qui mériterait mieux d'être nommé discernement des esprits. En somme, je ne réussis pas à me fixer là-dessus; et ne serais pas éloigné d'y apercevoir saint Michel qui le premier poussa le cri de ralliement pour toutes les luttes où l'honneur divin est menacé dans la conscience : Quis ut Deus!

Les personnifications des vertus sont fort usitées dans l'art chrétien dès l'époque carlovingienne 4 et durent longtemps. Je ne sais si je me laisserai conduire quelque jour à trai-

- 1. Tongres, Maestricht et Liége n'out réellement qu'une série continue d'évèques, déplacés quant au siége, mais se succédant tons historiquement malgré la double mutation de cathédrales. Le déplacement des prélats après la destruction de Tongres (du Limbourg), puis encore vers le temps de saint Hubert qui serait devenu pour cela patron de Liège, peut prèter à discussions chronologiques plus ou moins délicates; elle est certaine en somme, et l'on a pu en remarquer la constatation officielle déclarée par les Liègeois dans un reliquaire encore conservé à Tongres. Voir ci-dessus, t. 1, pl. vm, et p. 91, sv. On peut consulter d'ailleurs l'ouvrage de M. Fr. Bock et du trésorier M. Willemsen: Die Mittelalterlichen Kunst-und Reliquienschatze zu Maestricht (1872).
- Cette chàsse a failli être gravée assez en grand et avec détails nombreux, par mon ancien collaborateur. Malheuren-

- sement il laissa rouiller la première planche de son travail, et renonça plus tard à continuer ce qui avait débuté si malencontreusement. Aussi ne donnerai-je que trois morceaux du trésor de Maestricht. Ils suffiront absolument pour montrer que la chàsse de Huy est de toute autre officine.
- 3. Il en a déjà été dit un mot dans ce même volume à propos de la planche V où l'on voyait un peu plus clairement les rouleaux rangés dans ce coffre cylindrique. Cl. p. 87, sv. lei la petite dimension et les difficultés de l'émaillerie n'auront permis qu'une indication vague. Je ne suis donc pas très-sûr de l'interprétation proposée, bien qu'elle me paraisse au moins probable.
- 4. On en citerait bien des cas, s'il s'agissait de condenser les prenves; et le manuscrit du Niedermünster de Ratisbonne nous en a déjà donné quelques exemples (ci-dessus, t. 1, p. 23). Indiquons, si l'on veut, une page reproduite par Eckart (De

ter ee sujet un peu au long, en passant par l'époque de Giotto; mais M. A. de Surigny et le comte de Saint-Laurent, qui ne m'ont pas attendu, peuvent m'en dispenser.

Les idées abstraites changées en personnes me sourient extrêmement peu ; admettonsles quand elles ont prescrit, mais multiplions-les le moins qu'il se pourra, si l'on veut bien m'en croire.

Mettons qu'iei l'on aura voulu montrer les vertus croissant sous les pas de saint Gondulphe, tandis qu'il prêchait et édifiait ses diocésains par son enseignement, ses exemples et ses miracles. En fait d'allégories, je ne m'oppose pas à celle-là.

Les deux autres reliquaires que présentent les p. 177, sv., ne nous font pas connaître à quels saints ils étaient précisément destinés. Ils semblent avoir appartenu à une décoration ancienne de l'autel qui se raccordait avec la grande chàsse de saint Servais placée en arrière '; leur sujet probablement est de rappeler quelques-uns des saints qui succédèrent à saint Servais sur la chaire épiscopale fondée primitivement à Tongres. Je ne voudrais point affirmer qu'on n'y ait pas voulu rappeler une singulière légende d'après laquelle les saints Monulfe (ou Mondolf) et Gondulphe auraient un instant quitté leurs tombeaux pour assister le pape Léon III dans la consécration de la chapelle bâtic par Charlemagne à Aix <sup>2</sup>. Le style des deux reliquaires annonce, il est vrai, une époque où le règne du grand empereur était enjolivé de récits merveilleux par l'histoire prêtée au prélat Turpin; mais nous n'avons pas absolument besoin d'épisodes si extraordinaires pour expliquer l'œuvre de nos artistes.

Les inscriptions et les figures indiquent plutôt l'entrée de nos deux évêques dans la vie éternelle qu'une résurrection temporaire. Deux anges montrent à chacun la couronne céleste qu'une main divine lui prépare. Je dis deux anges, quoique sur le reliquaire A (p. 177) je ne voie point d'ailes aux personnages qui tiennent la couronne. La gravure de M. Schaepkens leur donne des nimbes que le P. A. Martin ne leur a pas accordé. Ce pourraient être des habitants du ciel, des prédécesseurs peut-être de cet évêque, ou même le

rebus Francia orientalis, t. II, p. 623, sq.) avec cette inscription:

« Rex cæli Dominus solita pietate redundans, Hunc Carolum Regem terræ dilexit herilem; Tanti ergo officii ut compos valuisset haberi, Tetrasti implevit virtutum quatuor almo. Imminet hic capiti de vertice cuncta refundens. Denique se primum, tunc omnia rite gubernat, Prudenter, juste, moderate, fortiter, atque. Etc. »

Je le montrerais aussi dans la châsse de Charlemagne à Aix la-Chapelle, si le P. A. Martin n'avait laissé dévorer par la rouille une charmante planche qu'il en avait pourtant conduite à bonne fin.

1. Deux petits couronnements de crète détachés appar-



tiennent à des pièces semblables que nous ne publierons pas. L'un d'eux doit être pris au reliquaire de Saint-Candide, si je m'en rapporte à la publication de M. Schaepkens (pl. xxı, sv.); j'y vois aussi que la croix qui surmonte le reliquaire de saint Gondulphe, était en morceaux de cristal (quartz).

2. AA. SS. Jul., t. IV, p. 133, sqq. — Chapeaville, Gesta pontificum leodiensium, t. I, p. 63. On cite même une inscription de l'église, en ces termes:

« Excitus hac area Mondolphus, Aquisque dicato Gondolphus templo, se reddit uterque hierarcha.

Au xi<sup>o</sup> siècle et au xvi<sup>o</sup>, il était reconnu que les corps des saints Monulfe, Gondulfe, Valentin et Candide reposaient près du maître-autel où saint Servais avait sa châsse.

Quoi qu'il en soit de la légende, l'histoire semble attester que saint Monulfe (21° évèque, dit-on, à partir de saint Materne), est le premier fondateur du pouvoir séculier pour les évèques de Maestricht et de Liége. Héritier de Dinant et d'autres domaines (vers 580), il aurait fait donation de ses propriétés patrimoniales à son siége. On ne voit pas que les Dinantais lui en aient su beaucoup de gré; car ils ont pris pour patron saint Perpet qui n'occupa la chaire de Maestricht qu'après saint Gondulfe successeur immédiat de Monulfe (premières années du vu° siècle). Cf. É.-C. deGerlache, Hist. de Liege (1843), p. 26-28.

clergé de son église qui lui décerne les honneurs de la canonisation. Tel serait alors le sens de l'inscription :

« Hæc nostris manibus dat vobis præmia Christus. »



L'autre (fig. B, p. 178) indique bien plus clairement le jour du jugement dernier :

« Surgite, Christus adest, vocat vos, ipse coronat. »

Puis, ce fragment d'un second vers qui annonce également le bonheur éternel décerné aux amis de Dieu :

« ... Venite (ou vehit) ad fastigia rerum 1. »



Cela se raccordait peut-ètre avec les inscriptions relatives à saint Servais, et dont je vais donner quelques vers:

 Jussus ab Octavia transire, sepultus in ista
 Præsul basilica, modo capsa claudor et ara.

Un des anges qui accompagnent le saint, porte un livre ouvert sur lequel se lit:

- Induere immortalitatem. »

Si donc (comme le dit M. Schaepkens qui avait vu l'autet de Maestricht encore assez entier vers 1844), nos reliquaires formaient complément à la châsse de saint Servais; le tout exprimait noblement une grande idée : celle de la récompense garantie aux dignes successeurs du plus grand évêque de Tongres et de Maestricht. L'auteur du Speculum Ecclesiæ (fol. 236, Dominica xu post Pentecosten) avec bien d'autres

Si l'on s'en rapporte aux ombres beaucoup plus marquées par le P. A. Martin que par M. Schaepkens, plusieurs parties de ces ciselures doivent être en plein relief; mais je ne saurais dire si elles sont repoussées ou rapportées avec soudures. Les orfévres germaniques se sont imposé fréquemment de vrais tours de force dans ce genre; et si le goût n'y est pas toujours irréprochable, on ne saurait disconvenir des ressources curieuses (jusqu'à l'enfantillage laborieux) qu'ils développent pour arriver techniquement à la difficulté vaineue (Magni passus... extra viam). En tous cas, ces reliquaires sont œuvre d'art avancé, mais d'un art certainement tout autre que celui dont nous avons eu l'échantillon dans la châsse émail-lée déerite au catalogue de Malines (ci-dessus, p. 152-174).

Il y a peut-être lieu de faire observer, en outre, que rien ne rappelle une mitre quelconque sur la tête de nos prélats, pas plus pour les deux bas-relicfs actuels que pour le précédent, celui de saint Gondulf. C'est que les désastres si fréquents dans la Basse-Lorrainc (Lothier, pays de la Meuse, Brabant, Limbourg, etc.), entre le IX° siècle et le XII°, avaient réduit le siège épiscopal de Macstricht à une grande sujétion envers celui de Cologne; et les oecupations politiques ou militaires de plusieurs princes de Liége pouvaient nuire à leur influence écclésiastique 1 parmi des seigneurs moins menacés. Or, la mitre actuelle des évêques n'étant pas encore de droit commun dans tout l'Occident, les successeurs de Saint-Servais en avaient quasi perdu l'usage (si tant est qu'ils en eussent été jadis en possession). Aussi les voit-on réclamer eet insigne auprès du pape vers 1110 et l'obtenir définitivement<sup>2</sup>. On ne se mettait plus guère en peine de pareilles difficultés archéologiques dans le reliquaire liégeois du xiiie siècle que publiait notre précédent volume<sup>3</sup>, paree que Liége avait la jouissance incontestée de tous les attributs épiscopaux, et ne se soueiait peut-être pas de laisser croire que son droit eût jamais pu être sujet à débats. L'opportunité méritait cependant que nous la mettions à profit pour l'histoire des distinctions pontificales; d'autant plus qu'avant les évêques héritiers de Tongres, on avait vu<sup>4</sup> celui de Ratisbonne eoiffé d'une mitre qui ne se retrouve plus dans le costume ecclésiastique actuel, Là, néanmoins, on pourrait absolument supposer qu'il s'agisse d'un amiet de lin, non encore rabattu sur la nuque (en manière de capuchon).

écrivains ecclésiastiques, termine ainsi son homélie sur la parabole du bon Samaritain (Luc. x, 30-33) :

« Altera die duos denarios protulit Dum post resurrectionem suam... duo præcepta charitatis im-[plere docuit;

Stabulario denarios dedit,
Dum ordini doctorum leges vitæ docendas commisit.
Ægrum præcepit curari
Quia genus humanum præcepit a peccatis sanari.

Duo etiam denarii stabulario dantur, Dum doctores scientia scripturarum Et honore sæcularium Sublimantur. Si quid ipsi supererogaverint,
Ille reddet quum redierit;
Quia si bona quæ populis prædieant
Operibus exemplificant,
Dum verus Samaritanus ad judicium redierit
Et olim saucium, tune jam sanatum, de stabulo
In cæleste palatium duxerit,
Sollicitis curatoribus sempiterna præmia recompensabit.

Cf. Vitraux de Bourges, pl. vi; et texte § 108-410 (p. 192-196).

- 1. Chapeaville, Gesta pontif. Leodiensium, t. I, p. 138.
- 2. Cf. N. Paquot, ad Molan. Histor. ss. imagin., libr. IV, cap. 29.
  - 3. Voir ci-dessus, t. I, pl. vm; et p. 91, svv.
  - 4. Ibidem, pl. m; et p. 31, svv.

## FRAGMENTS D'UNE AUTRE CHÂSSE BELGE DU BAS MOYEN AGE.

Ce que je m'en vais présenter maintenant appartient à une orfévrerie d'autre style encore, et qui fait beaucoup d'honneur à la Belgique walonne; car je crois bien que c'est œuvre du pays.



Mais où cela se conserve-t-il maintenant? il me faut le deviner faute de notes du dessinateur. Il ne scrait pas surprenant que ce fût un reste du trésor d'Oignies, actuellement conservé à Namur, et dont plusieurs pièces annoncent un atelier extrêmement habile. D'autre part, je rencontre sur plusieurs feuillets du P. A. Martin, qu'il avait eu oecasion de eopier



quelques beaux monuments d'orfévrerie ehez M. le due de Beaufort et chez M. le baron de Snoy; et ee pourrait bien provenir de ees visites.

Quoi qu'il en soit, ees deux grands médaillons méritaient bien d'être reproduits, ne fût-ce que pour la beauté de l'ornementation qui s'y joue autour des figures presque sans nulle gêne (sauf une ou deux courbes moins heureuses) et avec eette ampleur variée qui est comme le secret de ees temps-là. Les draperies mêmes, surtout pour l'Apôtre (p. 181), annoncent un certain amour de l'antique, quoique je ne sache où l'auteur aura étudié les modèles d'autre-fois. Mais il peut s'être inspiré des imitations toscanes qui copiaient l'antiquité çà et là, dès la fin du xiii siècle. La femme (fig. A, p. 180), traitée moins habilement, pourrait être sainte Marguerite. J'ai du moins un vague souvenir que mon ancien collaborateur semblait l'affirmer (apparemment d'après quelques indications locales) lorsqu'il me faisait voir son dessin. C'est à eoup sûr une martyre, puisqu'elle porte la palme, et je ne me charge pas d'expliquer très à point ce que son livre veut dire. S'il s'agissait de sainte Cécile, par exemple, il y aurait moins d'embarras; attendu que son office nous la montre portant l'Évangile dans son eœur, ou, si l'on veut, dans son sein la fin du xiv siècle.

Pour l'autre gravure (fig. B, p. 181), elle présente beaucoup moins de difficultés. C'est saint André, sans contredit, que nous n'avons plus l'habitude de voir avec cette croix. Mais nous trouvons ici une nouvelle preuve pour protester contre ceux qui ne veulent point admettre comme recevable une représentation de ce saint où l'instrument de son supplice ne serait pas une croix en sautoir. C'est au contraire ce sautoir qui encourt le soupçon de nouveauté, n'en déplaise aux héraldistes qui disaient indifféremment croix de Bourgogne ou croix de Saint-André. Quant à la Russie, où l'une des premières décorations impériales maintient cette croix en X, elle nous en donnera peut-être le vrai motif après avoir débrouillé les premières origines de son iconographie (puisque l'on tient à ce mot). Mais nous n'en sommes pas encore arrivés là.

Si c'était le cas de traiter une question générale, il ne serait pas malaisé de réunir bien des textes sur cette question. Mais notre châsse n'étant pas le seul monument qui fait mourir saint André sur une croix où la plus longue tige serait horizontale, il peut suffire de renvoyer aux *Caractéristiques des SS*. (p. 286-288, 281; etc.), où j'ai traité avec un peu plus de loisir ce qui ne ferait ici que hors-d'œuvre. Bref, e'est postérieurement au xiii° siècle que l'on se met d'accord, avec ou sans fondement solide, sur la croix en sautoir pour désigner cet apôtre. Mais fût-ce à bon droit, il ne faut pas oublier que nos ancêtres les plus reculés n'avaient pas adopté cette forme comme indubitable. Tant s'en faut, qu'au contraire. Cf. ci-dessus, p. 434 (Sacramentaire de Drogon).

tait une sorte d'encolpium renfermant les premiers versets de l'évangile de saint Jean. Mais il est fort permis de croire qu'il s'agit tout uniment du souvenir et de la méditation des paroles évangéliques. Cf. Caractéristiques des SS., p. 370, sv. — Vitraux de Bourges, § 188 (p. 277, sv.).

<sup>1.</sup> Bréviaire, 22 novembre; antienne de Magnificat aux 2<sup>es</sup> vèpres: « Virgo gloriosa semper Evangelium Christi gerebat in pectore suo; et non diebus, neque noctibus a colloquiis divinis et oratione cessabat. » On pourrait, si l'on y tenait beaucoup, induire absolument de là que la sainte por-

## ORNEMENT ÉPISCOPAL D'EICHSTÆDT.

Sur les trois reliquaires de Maestricht qui figuraient dans notre dernier chapitre (p. 174, svv.), on a pu remarquer que saint Servais et ses deux successeurs portaient le pallium qui est aujourd'hui presque réservé aux arehevêques. Nous n'en avons pas fait l'observation alors, parce que d'autres sujets se présentaient à l'esprit dans l'ordre d'idées qui devaient attirer l'attention du lecteur. Revenons-y pourtant; et faisons savoir à qui l'ignorerait, que le siège liégeois n'a jamais été archiépiscopal. Or, ee pallium que nous avons vu sur les épaules de trois prédécesseurs des évêques de Liége, ne se porte plus habituellement parmi ceux qui continuent la succession de saint Servais. Il y a cependant quelque chose qui s'en rapproche et que l'église de Liége connaît fort bien, au moins implicitement. Je dis à dessein que cette connaissance y existe, mais en un état latent, parce que j'en ai eu la preuve il y a une trentaine d'années. Je passais précisément par cette ville durant l'octave de saint Lambert (dans la seconde moitié du mois de septembre) et le buste du saint était exposé à la vénération publique. Un chanoine avait la bonté de me montrer le trésor, et j'en profitai pour lui demander ce que signifiait une espèce de pèlerine quasi erénelée que portait ce buste du xv° siècle. Il me fut répondu que saint Lambert ne se représentait point sans cela. — Mais pourquoi le représente-t-on ainsi? — Parce que sans cela ce ne serait pas saint Lambert. J'eus beau retourner ma question avec toute l'habileté que pouvait m'inspirer le désir de rassembler un peu sérieusement les caractéristiques populaires des saints, je n'arrivai pas à plus grand éclaireissement; quoique une origine assez antique déjà soit assignée à cet ornement des évêques de Liége par le P. Macedo, dès le хvи<sup>e</sup> sièele <sup>1</sup>.

Ce me fut done une certaine joie lorsque je vis le P. A. Martin arriver de Bavière avec plusieurs échantillons de cet ornement épiscopal qu'il avait rassemblés à Eischstædt, tant en nature qu'en peinture. Non-seulement on y a conservé plusieurs exemplaires de ce vêtement, mais dans un manuscrit ad hoc, le plus grand nombre des évêques locaux a été représenté tour à tour avec les insignes propres à son siége. Comme la mode ne laisse pas de trouver sa part dans les affaires ecclésiastiques, le pontifical de cette ville montre les évêques variant peu à peu la forme de leur superhuméral à partir de la fin du xr° siècle pour le moins jusqu'au xvr° 2.

Là aussi, comme à Liége, on commence par le pallium qui, de concession spéciale ou de coutume honorifique, peut être porté par un simple évêque, sous le bon plaisir du souverain pontife dans la discipline actuelle de l'Église latine. A la longue ce devient un rational, super-huméral plus ou moins semblable à celui que voilà (p. 184). Il est brodé presque entièrement

pas le xviº siècle. C'est déjà une série fort curieuse pour la collection de costumes ecclésiastiques (évèques, chanoines) et pour les officiers de l'évèque (pages, etc.), ou pour les meubles d'autel et les cérémonies qui varient avec le temps.

<sup>1.</sup> Divi tutelares orbis christiani (Ulyssipone, 1687), p. 444.

<sup>2.</sup> Peut-être le manuscrit original, avec ses miniatures, descend-il encore plus bas. Je ne puis en parler que d'après les calques de mon ancien collaborateur, qui ne dépassent



en perles, à la manière d'une étoffe d'Eichstædt encore, qui a paru dans la I<sup>re</sup> série de nos Mélanges (t. II, pl. XVII). Les deux disques qui représentent saint Boniface et saint Willibald sont des épaulières rattachant la partie postérieure du superhuméral à celle qui pend sur la poitrine. Cela fut d'abord un ornement byzantin, comme l'a fait observer mon ancien collaborateur à propos d'une étoffe d'Eichstædt 2; et les Caractéristiques des SS. m'ont donné lieu d'en dire quelques mots à à l'oceasion du pallium et des insignes de l'épiscopat. Mais, dans ce dernier ouvrage, je contestais aux évêques de Metz le droit de porter cette marque distinctive; en quoi je me suis trompé, à ce qu'il paraît. Car, tandis que j'exprimais mon doute, M. Ch. Abel publiait à Metz un mémoire sur le pallium... jadis porté par les évêques de ce siège. Il y fait voir que les sceaux des chartes ecclésiastiques montrent plusieurs pontifes messins avec le pallium ou le superhuméral, en quoi il y a des textes aussi pour diverses concessions papales bien assurées 4. Quant au pallium proprement dit, nous l'avons aperçu dans le Saeramentaire de Drogon (ci-dessus p. 117); et là, comme on le voit pendre librement derrière le dos de celui qui consacre le saint chrême, on ne peut guère le confondre avec la eroix de chasuble comme il est arrivé plus d'une fois eependant<sup>5</sup>. Il y aurait donc là encore une preuve de plus en faveur de Metz, puisque le manuscrit est admis par tout le monde (si je ne me trompe) pour avoir été destiné à un fils de Charlemagne.

A vrai dire, le pallium dans l'Église latine semble bien avoir été d'abord un signe de faveur que le pape envoyait à des évêques qu'il voulait honorer d'une façon particulière.

Conséquemment, les archevêques le reçurent tous en témoignage de leur communion avec le saint-siége; et furent même obligés de demander eet insigne après leur élection, afin que la hiérarchie ecclésiastique se rattachât sans cesse d'une manière évidente par l'approbation directe des métropolitains obtenue de Rome 6. Cet usage une fois reconnu et la forme du pallium une fois fixée, certains siéges qui n'étaient pas archiépiscopaux semblaient déroger presque injurieusement au droit commun en acceptant le privilége d'un ornement qui emportait presque toujours exemption héréditaire. Aussi réclama-t-on plus d'une fois à la métropole en ces circonstances, car les archevêques tenaient naturellement un peu moins à l'exaltation du pouvoir papal qu'au maintien du leur.

On s'expliquerait ainsi pourquoi des chaires épiscopales anciennement gratifiées de distinctions honorifiques (soit personnelles à quelqu'un de leurs titulaires, soit transmissibles) auront eu soin de garder l'ancienne forme du *pallium* qui n'était plus signe ordinaire d'archiépiscopat. Elles pourvoyaient de cette façon à la preuve d'antiquité, sans encourir le péril de blesser trop vivement la métropole qui eût aimé à tenir ses attributs pour incommunicables aux simples évêques.

Cette origine du superluméral me semble au moins n'être pas dépourvue de probabilité.

- 2. Mélanges d'archéologie, Ire série, t. II, p. 236.
- 3. Pages 373-376, et 660.
- 4. Cf. J. Garnier, Dissertatio de usu pallii (éd. Eug. de

Rozière, p. 349-351). — Pertsch, De pallio; Helmstad., 1754.

<sup>1.</sup> Saint Willibald est le fondateur du siège d'Eichstædt; et comme Anglais, mème de race royale, on lui donne les trois léopards (Cf. Caractéristiques des SS., p. 402, sv.). Quant à saint Boniface, primat de la Germanie, et qui avait institué le siège d'Eichstædt, il reçoit ici par effet rétroactif la roue de saint Willigise, blason mayençais.

A Eichstædt, saint Willibald était représenté aussi (en vertu de la mème fiction) avec l'ornement que retrace notre page 184. Cf. AA. SS. Jul., t. II, p. 501.

Au fond, l'église de Metz, surtout à l'époque carlovingienne, reçut diverses distinctions qui égalèrent parfois ses évêques à des espèces de primats pour tout l'empire latin; et si ces prérogatives étaient autorisées par le Saint-Siége, comme il semble, un signe extérieur pouvait bien les manifester sans en établir la consécration perpétuelle. Cf. Labbe, Collect. Concilior., t. VIII, p. 486; et V. De Buck, De exemptione regularium (1869), p. 67.

<sup>5.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 203, sv.

<sup>6.</sup> Cf. Paquot, ad Molan. Histor. ss. imaginum, IV, 29 (Lovan. 1771, p. 561, sqq.).

Je ne la présente pas, d'ailleurs, comme décisive; laissant plaider ceux auxquels il appartiendra pro aris et focis, car je n'y ai nul intérêt engagé, mais n'en suis que plus impartial précisément, quoique non pas infaillible. Peut-être toutefois que si les papes eussent profité de cet insigne spécial dans les temps modernes, quand ils voulurent distinguer un siége épiscopal sans paraître l'égaler aux chaires métropolitaines, ils auraient blessé moins vivement des susceptibilités fort aigres (surtout en Allemagne où l'on se pique sans remède dès qu'on s'y est abandonné au point d'honneur plus ou moins bien entendu¹).

Ce qui pourrait envenimer un peu le débat, du côté de la Lorraine ou des Trois Évêchés, c'est que les évêques de Toul prétendaient bien avoir dans leur province un droit exclusif à cet ornement. Saint Mansuy le porte sur son tombeau remarquable (mais quelque peu moderne) qui existe dans un faubourg de cette ville, et je ne me charge pas d'affirmer ou de prouver qu'il le revêtît jamais de son vivant ; mais un bref de Pie IX en a autorisé la reprise désormais pour le siège occupé jadis par saint Mansuy. Évitons soigneusement de nous créer de mauvaises affaires avec les Trois Évêchés. Mais M. Ch. Abel ne voit pas du tout qu'il faille prendre comme parole d'Évangile ce que dit le P. Benoît dans son *Histoire*... de la ville et du diocèse de Toul<sup>2</sup>. Citons pourtant ce qu'expose cet ouvrage, sans prétendre le moins du monde trancher la controverse. «L'histoire ecclésiastique nous apprend que les papes ont souvent accordé... certaines prérogatives à des églises particulières comme une marque de distinction et une récompense des services que ceux qui les ont fondées avaient rendu à celles qui est la maîtresse de toutes les autres. Ces prérogatives n'étaient quelquefois données qu'à quelques-uns des évêques de ces églises et elles ne passaient point à leurs successeurs; d'autres fois elles étaient absolument attachées à ces églises, qui les communiquaient à ceux qui en devenaient les pasteurs. L'église de Toul a cet avantage qu'elle donne à ses évêques le droit de se revêtir d'un ornement presque semblable au pallium, et que nous appelons surhuméral, lequel on ne peut mieux décrire que par ce qui en est dit dans notre cérémonial : « Quum episcopus utitur superhumerali, et de hoc privilegiatus existit ab antiquo... ...Dicitur superhumerale, ab humero, quia super humeros ponitur post casulam. Est stola larga fimbriata, circuiens humeros desuper cum duobus manipulis demissis ante et retro; circa scapulas ex utraque parte in modum scuti rotundi. »

« Si on a perdu à présent le souvenir de l'origine de ce privilége, on sait du moins que les évêques en jouissaient déjà dès le x° siècle. Dreux de France ³ et saint Gauzelin, qui gouvernaient alors notre Église, le portent l'un dans le sceau de la donation qu'il fait au chapitre de l'abbaye de Saint-Martin, et l'autre dans la charte de la fondation de l'abbaye de Bouxières. Peut-être que ce privilége est aussi ancien dans l'église de Toul, que son établissement; et ce sera sans doute sur une tradition qui s'y est conservée que l'on a revêtu saint Mansuy de cet ornement, dans l'effigie qui couvre son tombeau, pour marquer à la postérité que les papes l'ont accordé à sa considération peu de temps après sa mort.

<sup>1.</sup> Puisque M. l'abbé Auber (*Histoire... du symbolisme re-higieux...*, etc., t. IV, p. 163, sv.) en a parlé d'une manière un peu vague, n'ayons pas l'air de l'étouffer sous la conspiration du silence. Mais il n'avance pas beauconp la question.

<sup>2.</sup> Toul, 4707, in-½; chap. XII. L'érudition de l'auteur marche de pair avec son style; et quoiqu'il puisse être accepté comme témoin des faits locaux, les citations qu'il apporte en preuve (surtout pour des temps anciens), sont à prendre sous bénéfice d'inventaire. Je les donne telles quelles

sans les faire passer au creuset, parce qu'elles montrent du moins ce qui était accepté dans le pays au xvmº siècle.

M. Fr. Bock (Geschichte der liturgischen Gewander, t. I, p. 381, sv.), dit quelque chose de plus sans se borner à un seul siège. En somme, la question demeure encore à l'étude pour la consolation de ceux qui viendront après nous.

<sup>3.</sup> Celui-ci était parent de Charles le Simple, et n'a rien de commun avec Drogon de Metz qui était fils de Charlemagne.

- « Quoi qu'il en soit, nous voyons depuis l'époque que nous venons de marquer, que tous ses successeurs se sont fait honneur de le porter et de l'enrichir de diverses pierres précienses; comme on peut le voir dans toutes les représentations de nos évêques sur la pierre et sur la eire<sup>1</sup>. Car les seulpteurs et les peintres n'ont pas oublié de le donner aux images qu'ils ont fait de nos saints évêques..., comme on le voit par les empreintes qui nous restent; et c'est sur ces preuves authentiques que Monseigneur de Cammilly<sup>2</sup> se distingue par cette marque d'honneur qui lui est commune avec un évêque en Grèce<sup>3</sup>.
- « M. du Saussay, évêque de Toul, s'est donné le titre de doyen des évêques de la province de Trèves dans la dissertation qu'il a fait imprimer sur le saint Clou. On ne peut douter qu'il ne fût très-bien fondé à se le donner. Le cérémonial que nous venons de citer en suppose visiblement le droit comme constant, puisqu'il l'allègue pour raison de ce que nos évêques portaient le surhuméral quand ils officiaient; et il ajoute que c'étaient eux qui confirmaient et qui sacraient ceux de Metz et de Verdun, quand l'archevêque ne le pouvait faire ou qu'il était absent 4.
- « Il paraît même que les évêques de Toul étaient en possession de ee titre dès les premiers siècles de cette Église. Car Sidoine Apollinaire, écrivant à Auspice qui la gouvernait vers l'an 450, l'appelle *prothronista*, et tout le monde sait <sup>5</sup> que ee nom était autrefois affecté au doyen des évêques d'une province, etc.
- « Au reste, nous n'entreprendrons pas de décider d'où était venu à nos évêques la prérogative du doyenné de la province... Nous laissons à de plus habiles gens que nous la décision de ec fait; leur laissant de même à démèler pourquoi ces évêques étant ainsi reconnus doyens, bien loin de s'en prévaloir dans les eonciles nationaux ou provinciaux, y ont au contraire très-souvent souscrit après les prélats de Metz et de Verdun, comme s'ils n'avaient point eu d'autre rang parmi eux que celui de leur ordination. »

On voit qu'il reste encore de l'ouvrage aux antiquaires pour éclaireir l'histoire du superhuméral. Comme si cela ne suffisait pas, le siége de Reims (peut-être comme primat de Belgique) prétendit cumuler cet honneur avec celui du pallium <sup>6</sup>; mais, de plus, on trouve encore chez quelques auteurs les mots rational, pectoral<sup>7</sup>, fanon<sup>8</sup> (φαινόλης, φελόνιον), etc., puis le

- 1. L'auteur parle probablement des empreintes de sceaux. Il serait en elfet curieux d'en étudier une série complète pour ce siége.
  - 2. Évêque de Toul alors, de 1703 à 1722.
- 3. C'est pour le coup que l'érudition du P. Benoît montre particulièrement son faible. Il trouve dans Zonaras un πρόθρονος à Héraclée, puis un autre à Tyr; et admet gratuitement que chaque province orientale avait de même un πρόθρονος né, pour ainsi dire. Cela méritait bien d'être démontré, mais n'eût pas même établi que l'Eglise latine possédât ce genre de distinction perpétuelle.
- 4. « Quum episcopus celebrat, utitur superhumerali ratione decanatus quem gerit; quia decanus aliorum episcoporum existit, id est Metensis et Virdunensis... In consecrationibus episcoporum sui decanatus, et etiam confirmationibus, vices archiepiscopi gerit si archiepiscopus commode non posset, vel absens esset, vel occupatus. »

On verra tout à l'heure que le P. Benoît finit par déclarer un peu obscure l'origine de cette prérogative pour Toul.

3. Que tout le monde sache cela, c'est beaucoup dire. Outre que Sidoine ne prétend pas faire du droit canon gree, on sait plutôt que le πρόθρους; était l'évêque dans sa propre

- cathédrale; parce que son siége dominait ceux de tout le clergé, au milieu duquel il prenait place dans l'exedra. Voita donc une preuve qui n'a guère de poids dans l'espèce, malgré son air d'antiquité.
- 6. Cf. Annal. O. S. B., t. I, p. 529. Mélanges d'archéologie (Ire série), t. IV, p. 163 (S. Réole). Etc.
- 7. D. Giorgi, De liturgia romani pontificis, t. I, p. 222-226, 128, 148, 209. Pertsch, De origine... pallii, p. 102, sq.; et 56. Etc. Mais il y a aussi le fermail des chapes épiscopales qui pent prétendre au même nom.
- 8. Cf. Giorgi, l. eit., p. 147, sqq. Ici perce une trace byzantine, quoique le mot usuel des Latins, pxnula, s'y rattache sans doute avec le sens vague de couverture des épaules. Cf. Il Tim. 19, 43.
- Si le pluvial (ou limousine des anciens) s'est métarmorphosé en chape de prélature admettant tout le luxe imaginable (queue trainante, étoffes précieuses, bijoux pectoraux), une esclavina (comme disent les Espagnols) a bien pu devenir objet de grand luxe à la longue, moyennant fantaisies de tailleurs et brodeurs plus soucieux de coquetterie que d'archéologie. Après le pillage de Constantinople par les Latins en 1204, Venise s'était fait adjuger les spencers (pardon de

mot huméral, ou même surhuméral, est employé parfois pour indiquer l'amiet qui retombait sur les épaules en dehors de l'aube <sup>1</sup> eomme on le voit fréquemment dans les peintures et seulptures du moyen âge. Aussi bien, ee n'est pas merveille que l'on ait employé plusieurs noms pour un insigne qui a passé par diverses formes sans presque jamais se fixer. On ehereha peut-être d'abord à imiter tant soit peu les vêtements des prêtres de l'aneienne loi; et, de fait, saint Thomas d'Aquin lui-même, sans se piquer habituellement des longueurs que se permettent beaueoup de liturgistes, se eroit presque obligé à eomparer les ornements du grand prêtre avee eeux de l'évêque <sup>2</sup>.

Chez lui comme ailleurs, tout cela s'aecompagne de symbolisme beaucoup plus que d'éelaireissements décisifs sur la forme réelle. Plusieurs archevêques surtout crurent se devoir une eertaine eonformité avec le grand-prêtre eomme nous le peint Moïse 3. Et dans les rationaux ou surhuméraux d'Eichstædt, on remarque fréquemment le désir d'imiter les eloehettes et les petites grenades (Exod. XXVIII, sq.; XXXIX) que portait Aaron. Les eoneessions papales font allusion aussi à diverses prescriptions du Lévitique 4; mais tout cela est du pieux symbolisme qui peut nous édifier beaucoup plus que nous éclairer sur les véritables origines. L'orarium ou omophorium des évêques grees lui-même a son analogue dans les eostumes eivils que montrent souvent les diptyques, comme l'a fait remarquer depuis longtemps le P. Alexandre Wiltheim à propos du diptyque de Liége 5; et les peintures byzantines présentent assez fréquemment, même ehez les gens du peuple, quelque ehose eomme le surhuméral qui nous occupe 6. On l'a pu remarquer à diverses reprises dans les miniatures du Niedermünster de Ratisbonne, surtout dans la toilette des vertus qui entourent la sainte Vierge (ci-dessus t. I, p. 23). Comme pour les simples laïques la mode n'a pas laissé que d'y entrer chez les évêques, et le pontifical d'Eiehstædt suffirait seul à montrer plusieurs variations. J'en ai donné trois principales dans les Caractéristiques des SS. (p. 375); et l'on en verra bien d'autres eneore, quoique je n'épuise pas eette galerie de miniatures historiques 7.

La variété à un seul fanon 8 ou pendant (par devant et par derrière) était plus favorable à

l'anachronisme!) que les dames du palais byzantin revêtaient dans la garde-robe impériale pour leur service à la cour. Malgré les perles et pierreries, cela demeura aux mains des Vénitiens jusque vers la fin du xvme siècle; et nous aurions pu y trouver des renseignements utiles pour l'histoire du surhuméral comme pièce de toilette. Mais quand la reine de l'Adriatique fut rétrocédée à l'Autriehe par la France, il ne se rencontra plus trace de ce eurieux vestiaire. Nous en sommes donc réduits à des conjectures approximatives qui n'ont désormais pour base que certains faits détachés, dont la liaison ne s'établirait pas sans textes fort discutables. Autant vaut, peut-ètre, s'abstenir de dissertations embrouillées qui ne conduiraient qu'à un doute sans issue.

- 4. Giorgi, *l. cit.*, p. 127. Glossary of ecclesiastical ornament (1868), p. 220. Bona, ed. Sala, t. II, p. 219, sq. Garnier, *l. eit.*, p. 357.
- 2. Cf. Summ. P. III, q. xL, art. vII ad 6.— Isidor. *in Exod.*, cap. LIX (Opp. t. V, 403, sq.); et *Etymol.* libr. XIX, cap. xxI (t. IV, p. 447).
- 3. Reims semble avoir eu scette prétention, entre autres églises. Cf. Tarbé, *Trésor des églises de Reims*, p. 146, sv. Tourneur, *Vitraux de Reims*, p. 49. Ete.

Mais ce pourrait bien n'être que la trace d'une époque où chacun pensait pouvoir tirer à soi des distinctions plus ou moins imitées de l'Ancien Testament, parce qu'une coutume

définitive n'avait pas encore fixé les signes de distinction hiérarchique.

Au commencement du xmº siècle, Sicard, évêque de Crémone (Mitrale, II, 5) paraît encore douter si l'éphod et le rational hébreux correspondent à l'amict que l'aube recouvre presque entièrement. Puis, dans le même chapitre, il revient au rational comme ornement porté sur la chasuble; mais sans avoir l'air de le réserver aux prélats, ni surtout aux archevêques.

- 4. Cf. Chapeaville, Gesta pontifieum leodiensium, t. II, p. 99, sq.
  - 5. Cf. Gori, Thesaur. diptyehorum, t. I, p. 10, sq.
- 6. Cf. Willemin, Monuments français..., t. I, pl. 14; et texte, p. 8. D'Agincourt, Peinture, pl. LXXXIV, nº 3; etc.
- 7. Un saint Damase que j'ai déjà cité (Cf. Aug. de Bastard, mémoire sur les crosses, p. 495), d'après des miniatures du xiº siècle, porte en manière de pallium quelque chose qui ressemble à l'une des formes historiques du superhuméral tel que nous allons le voir dans les peintures d'Eichstædt.
- 8. Fanon, qui ne se dit plus guère que pour la mitre en fait de vêtements ecclésiastiques, désignait jadis même le manipule, alors réduit à peu près à la largeur d'un ruban. On peut s'en apercevoir ici même pour la figure B (p. 189) où cette forme est très-sensible.

l'amour-propre, parce qu'elle se rapprochait un peu plus du pallium qui était généralement signe archiépiscopal. Mais, mode qui demande à changer, ou fantaisie de brodeuses qui



sont bien aises de donner du champ à leur habileté, ont fait souvent prévaloir les deux fanons (tant sur la poitrine que sur les épaules), comme dans ces pages. Il y a en outre une sorte de pèlerine courte à la manière de cette *rotonde* que portaient les ceclésiastiques dans le diocèse de Cambrai, pour ne pas laisser gâter leur soutane par la poudre qui chargeait les cheveux <sup>1</sup>. Qui sait si, à la longue, ce collet moderne ne prendra pas des significations et des ornementations inattendues auxquelles ne songeait nullement l'inventeur?

Sous l'épiscopat de Mgr Belmas, mort après 1840, on n'était

pas admis au chœur de la cathédrale sans chevelure poudrée. Surplis et ornements ecclésiastiques pouvaient bien en souffrir un peu, mais la gravité du maintien durant l'office y obviait sans doute. Pendant le reste du jour ce n'était plus

<sup>1.</sup> Il s'en conserve encore trace dans la Belgique wallone, où peu s'en faut que ce ne soit pris pour un insigne hiérarchique entre curés, chanoines, etc.

Quant au rational ou surhuméral d'Eichstædt, on le donne, aussi bien qu'à Toul, comme signe d'honneur spécial jentre les évêques de la même province le Pour saint Willibald

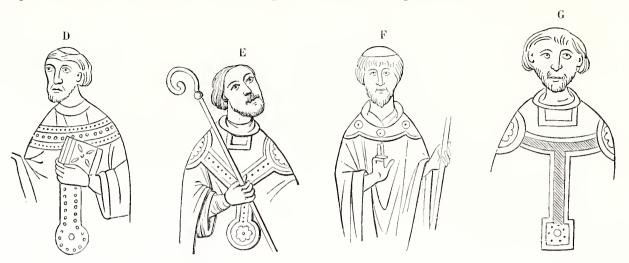

lui-même, que l'on représente ainsi sur son tombeau, il n'aura pas plus porté cet insigne que



cela, surtout à cause du drap noir de la soutane. Mais l'usage survit à sa cause; et demeure comme affaire de bonne tenue, parce que l'œil s'était accoutumé à le considérer comme par-

tie exigible du costume clérical quotidien, à cette époque. 1. Cf. Acta SS. *Jul.*, t. II, p. 494, 500; et tab. ad p. 301. Je n'exclus pas les réclamations qui pourraient intervenir.

ne l'a fait saint Mansuy. Le pontifieal qui nous sert de guide n'attribue rien de pareil aux premiers évêques de ce siége bavarois, et ne commence guère à peindre quelque chose comme un surhuméral que vers la fin du x1° siècle.



Avant et après, on eroit reconnaître parfois un véritable pallium; si ce n'est peut-être la eroix qui orne la chasuble par devant; confusion facile en plus d'un cas.

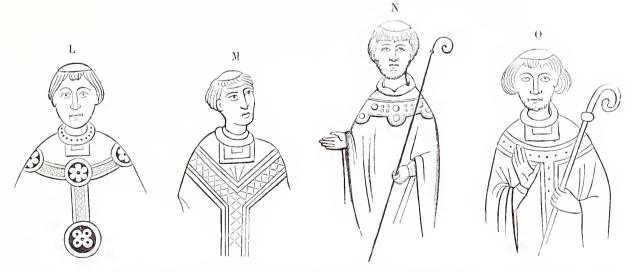

Pour s'orienter cependant parmi les diverses réprésentations que nous aurons groupées, voiei de quoi jalonner tant soit peu la route. Le xu siècle correspond aux figures notées D,

E, G, M, O; et le xm<sup>e</sup> aux lettres A, B, F, L. Le xiv<sup>e</sup> siècle est représenté par C, N, P, Q; et et les xv<sup>e</sup> ou xvi<sup>e</sup> par H, I, J, K, R, S. On voit que le patron variait un peu.



Les trois spécimens du même manuscrit donnés dans les Caractéristiques des SS. (p. 375) appartiennent, de gauche à droite, au xu<sup>e</sup> siècle, au xu<sup>e</sup> et au xv<sup>e</sup>.

Il n'a pas semblé nécessaire de tout eoordonner suivant une succession chronologique parfaitement précise. Les notes de mon ancien collaborateur ne me l'auraient pas toujours facilité, si ce n'est à vingt ou trente ans près, et nos indications peuvent absolument suffire pour qu'on reconnaisse la marche générale de cet usage.

Je n'ai pas annoneé un mémoire qui dût ne plus rien laisser à dire en eette matière, même pour un seul siége; ainsi la question demeure ouverte quant aux origines, et même sur les modifications qui intervinrent à diverses reprises çà et là. Il ne nous reste plus qu'à rendre raison de ee que prétendaient exprimer deux surhuméraux ealqués en Bavière, ehaeun sur les broderies d'autrefois. Celui dont on a vu l'aspect antérieur (p. 184) ne sera pas eomplété par nos gravures, mais les dessins du P. Arthur me permettent d'en parler comme de visu. La partie qui eouvre les omoplates répète à peu près les ornements et la eoupe de eette première face que nous eonnaissons maintenant. La grandeur est ici moitié de l'original. On a inscrit sur la poitrine le nom des trois vertus théologales (Fides, Spes, Caritas) et eeux des deux premières vertus eardinales se lisent sur les pendants (c'est Justitia et Fortitudo). Du côté opposé, les pendants, ou fanons, complètent l'énumération par ees mots Prudentia et Temperantia. Mais, comme ce ne serait jusque-là que le portrait en beau d'un simple chrétien, on ajoute sur la bande horizontale Veritas et Disciplina qui sont des qualités nécessaires aux docteurs et aux guides du peuple fidèle.

Je pourrais, à l'oceasion de ces broderies en perles entourées de filets d'or sur un fond de satin rouge, me donner earrière sur les broderies exécutées par des femmes plus ou moins illustres. La tapisserie de Bayeux (*Cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos*!) prêterait à digressions pareilles. Mais le P. A. Martin en a dit quelque chose dans son volume sur les broderies religieuses (note pour la page 4). Parlons-en done tout uniment pour ne pas manquer l'opportunité quelconque et pour suppléer aux détails locaux que nous fournirait sans doute l'histoire d'Eichstædt, si nous la connaissions dans ses particularités. Les religieuses du moyen âge avaient la réputation d'être extrêmement habiles en travaux d'aiguille 1, et les

de l'église, cela tenait à une espèce de rigorisme qui avait son beau côté. Cf. Histoire de l'Église gallicane, t. II (in-4), p. 304 et 318. Mais ce n'était point reçu partout, comme

<sup>1.</sup> Il ne faut pas trop arguer de la prohibition faite par saint Césaire d'Arles aux religieuses présidées par sa sœur. S'il leur interdisait l'art de la broderie, même pour l'usage

vierges irlandaises du temps de saint Patriee se mettaient volontiers à eette besogne pour les ornements eeelésiastiques <sup>1</sup>. Un vieux poëte allemand représente son héros la tête eouverte d'un bonnet où sont représentés divers traits des histoires héroïques anciennes et modernes; le tout brodé par une religieuse défroquée qui a reçu pour prix une vaehe, force fromage et des œuſs <sup>2</sup>. Quant aux princesses, il était de fondation depuis des siècles qu'elles ne devaient point passer leur temps les mains oisives. Proba et Séréna sont vantées par Claudien comme tissant et brodant les étoſfes qui doivent revêtir leurs familles <sup>3</sup>. Berthe, femme de Gérard de Roussillon (ix° sièele), avait donné à saint Remi, évêque de Lyon, une nappe d'autel brodée de sa main et qui subsistait eneore à la fin du xvııº sièele dans le trésor de l'église de Saint-Étienne unie à eelle de Saint-Jean <sup>4</sup>. La princesse Alpaïde, sœur de Charles le Chauve, avait brodé un coussin de soie rouge pour le tombeau de saint Remi, à Reims, vers 853, et eela fut retrouvé entier au xvııº sièele <sup>5</sup>. Beaueoup plus tard, Anne de Bretagne s'employait à ces travaux pieux <sup>6</sup>, pour ne parler que de la Franee.

Je devais cet hommage aux dames du vieux temps; et ne m'y attarde pas, une fois le devoir rempli pour l'aequit de ma conseience. Venons en à un autre surhuméral d'Eichstædt (p. 496-499) qui peut prêter à quelques développements symboliques, en raison des nombreuses figures dont il est orné. Rien ne me dit dans les notes de mon ancien collaborateur quel est aujourd'hui l'état de cet insigne privilégié, mais on ne peut guère douter qu'il ait été calqué sur une broderie originale annonçant le xu° siècle ou le commencement du xur°. La face pectorale avec les deux épaulières se complète par les bustes de deux apôtres (saint Thomas et saint Philippe), qui auraient trop grandi la planche si on leur cût conservé l'endroit qu'ils occupaient réellement ; mais je les reporte à droite ou à gauche, et l'on ne s'y trompera guère.

on le voit pour sainte Maure dans le même ouvrage (t. VI, p. 23).

- 1. Cf. Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland (2° édition), t. I, p. 127, sv.
- 2. Cf. Von der Hagen, Ueber die Gemælde in d. Samml. d. Altd. lyrisch. Dichter (Abhandlung. d. Kænigl. Akademie zu Berlin, 1844, 2° Abtheilung, p. 302).
  - 3. In consulatum Probini et Olybrii, v. 177, sqq.:
    - « Lætatur veneranda parens, et pollice docto
      Jam parat auratas trabeas, cinetusque micantes
      Stamine quod molli tondent de stipite Seres.

      Sic Proba præcipuo natos exornat amietu,
      Quæ decorat mundum; cujus romana potestas
      Fætibus augetur. Gredas ex æthere lapsam
      Stare Pudicitiam, etc. »

Item. De Chlumyde et franis, etc.:

« At tibi diversis, Princeps altissime, certant Obsequiis soceri: Stilicho mavortia confert Munera, barbaricas strages, Rhenique triumphos; Reginæ contenta modum servare Serena, In tua sollicitas urget velamina tetas.

Et medium te zona liget variata colorum Floribus, et eastæ manibus sudata Serenæ, Persarum gentile decus. Sie quippe laborat Maternis studiis, nee dedignatur equestres Moliri phaleras genero latura decorem. »

Nous avions au moyen âge le proverbe:

« Fille oisive, A mal pensive. »

- 4. Au milieu était la figure de l'Agneau divin, accompagnée des lettres A et  $\Omega$ ; et tout autour se lisaient, disposés de diverses manières, brodés ou tissés en fil d'or, seize vers latins, dont trois rappellent le nom de la donatrice ou du donataire :
  - « Agne Dei, mundi qui erimina dira tulisti, Tu nostri miserans, cunetos absolve reatus. Hie panis vivus extestisque esca paratur, Et eruor ille sacer qui Christi ex earne encurrit. Sumat perpetuam pro facto Berta coronam, Hæe cujus studio palla hoc effulgurat anro. Remigius præsul Christo per sæeula vivat Exutus vitiis culparum et tabe (labe?) piatus, Hostia viva Deo sanetoque in corpore factus; Cui Deus omnipotens, quotiens hac liba sacrabit, Concedat veniam tautoque in munere partem, Atque suis sanetis societ post funera mortis. « Oni cupit hoc epulum sanetumque haurire cruorem. Se prius inspiciat, cordisque secreta revolvat, Et quidquid tetrum conspexerit et maeulosum, Diluat, offensas, omnesque relaxet et iras. »
- Cf. A. de Terrebasse, Gérard de Roussillon (Lyon, 1856), p. alj, svv. Annales archéologiques, t. l, p. 56, sv.
  - 3. Histoire de l'Église gallicane, t. VI, p. 33.
- 6. Bibliothèque de l'Ecole des chartes, III° série, t. 1, p. 164, sv. Je ne mentionne que pour mémoire une ceinture brodée, dit-on, par sainte Cunégonde pour saint Godehard. Cf. Monumenta Boica, t. II, p. 24.
- 7. D'après l'ordre que les apôtres occupent ici, en comptant toujours de gauche à droite du spectateur (c'est-à-dire de droite à gauche du Fils de Dieu), et en continuant par le côté qui devait couvrir les épaules, la série devient : f° saint

Notre-Seigneur, assis dans une ellipse, tient de la main droite une sorte d'église dont l'effet ne laisse pas d'être disgraeieux; mais qui a son sens, comme on le verra dans l'explication de l'ensemble. Sur sa tête est inserit *Fidelis et verax* (Apoe. XIX, 41) pour qu'on ne doute pas qu'il s'agit du Verbe inearné. En outre, deux anges portent chaeun une banderole disant, à droite (de Notre-Seigneur) : « Dominus dignus est aperire librum (Apoe. V, 9) à gauche : «Quis non timebit te, Domine (Apoe. XV, 4)! »

On voit dès maintenant qu'il s'agit d'allusions à l'Apoealypse, et eela devient eneore plus clair lorsque, près du médaillon inférieur, saint Jean est debout et reçoit par l'ange l'ordre d'écrire sa vision (Apoe. I, 11; II, 2; XIX, 9; XXI, 5). Ce médaillon, en forme de disque, montre l'Agneau de Dieu développant le rouleau qui était seellé jusqu'à lui; et l'inseription qui eourt sur la bordure rappelle préeisément eette eonsommation des prophéties par la mort et le triomplie du Sauveur : « Dignus est aperire librum et... signaeula ejus (Apoe. V, 9). » Le reste de eette légende se rapporte à l'ange dont la trompette semble annoneer la vietoire de l'Agneau. C'est : « Miehael tuba eceinit. » Je suppose qu'il s'agit du huitième ehapitre de l'Apocalypse et des sept anges qui sonnent de la trompe l'un après l'autre pour annoneer les malheurs de la terre. Ce sera probablement le premier ange qui est nommé iei Miehel, car le livre de saint Jean ne nomme pas à eet endroit le prince de la miliee eéleste.

En somme, il est faeile de reconnaître que les textes du Nouveau Testament ne sont pas transcrits iei avec un extrême scrupule. Il s'agissait du sens véritable beaucoup plus que du texte précis, et en cela il n'y a guère à quereller l'auteur du patron ou la brodeuse.

Tout ce tableau est eomplété par les symboles des quatre évangélistes, accompagné chacun du nom de celui qu'il rappelle. Il n'y avait nul danger qu'on s'y méprît à cette époque, mais e'est peut-être un artifice du métier, pour ne pas laisser trop d'espace vide sur le fond. Tous quatre développent un bandeau sur lequel est écrit : pour saint Jean : « Omnia per ipsum facta sunt (Joann. I, 3) »; pour saint Matthieu : « Nemo novit Patrem nisi Filius (Matth. XI, 27) » ; pour saint Lue : « Regnabit in domo Jacob (Lue, I, 32) » ; et pour saint Mare : « Videbitis filium hominis venientem in nubibus (Mare. XIII, 62). »

Voilà donc Jésus-Christ régnant sur le monde après ses humiliations du Calvaire, et il est permis de eroire que le tracé de ce programme avait été fait en vue du psaume II, aussi bien qu'avec l'intention de suivre pas à pas l'Apocalypse. Ce sceptre que porte Notre-Seigneur a bien l'air de se référer aux versets 6-9 du psaume indiqué: «J'ai été établi roi sur la sainte montagne pour publier les ordres du Seigneur. Il m'a dit:... Je te donnerai les nations pour ton héritage, et tes possessions n'auront de bornes que celles de la terre. Tu commanderas avec une verge de fer et tu briseras comme vases d'argile tout ce qui est puissance. »

Les épaulières eorrespondent aussi à eet ordre d'idées, elles nous montrent les douze tribus d'Israël représentées par des hommes qui portent ehaeun son livre; peut-être pour montrer qu'elles ont appris à reconnaître l'accomplissement de l'ancienne loi dans la nou-

Pierre, 2° saint Paul, 3° saint Jean, 4° saint Matthieu, 5° saint Thomas, 6° saint Philippe, 7° saint Barthélemy, 8° saint André, 9° saint Jacques (le Majeur probablement), 10° saint Matthias, 11° saint Simon, 12° saint Jacques (le Mineur apparenment).

Si donc je voulais, comme l'a fait M. Ed. Melly (à propos du portail de la cathédrale de Vienne, en Antriche), prendre cette disposition pour quelque chose de significatif, j'accroitrais en pure perte les séries d'apôtres qui se peuvent relever depuis l'Évangile jusqu'à nos jours. Lorsqu'en 1842 je poussais jusqu'à Nicéphore Calliste, c'était pour montrer que les Grees eux-mèmes ne mettaient point en doute la priorité de saint Pierre au xm° siècle. Mais, outre les maladresses et les étourderies, il conste bien positivement que saint Pierre et saint Paul sont toujours en tête. Le reste importe assez peu. Cf. Mélanges d'archéologie (I<sup>re</sup> série), t. III, p. 33, sv. — Caractéristiques des SS., p. 49-31. — Etc.

1. L'agneau n'a pas ici de nimbe divin. Serait-ce pour ne le montrer qu'à l'état de symbole, au-dessous de Notre-Seigneur représenté sous sa forme humaine? velle. Que ce soit l'Église primitive formée surtout par des fils d'Abraham, ou la conversion des juifs à la fin des temps, il n'importe. Car il avait été dit aux apôtres (Matth. XIX, 28): « Vous siégerez aussi sur douze trònes à la venue du Fils de l'Homme, pour juger les douze tribus. » Saint Jean, d'ailleurs (Apoc. VII, 5-8), voit le signe du Dieu vivant imprimé sur les fronts de douze mille hommes pour Judas, douze mille pour Ruben, douze mille pour Gad, douze mille pour Aser, douze mille pour Nephthali, douze mille pour Manassé, douze mille pour Siméon, douze mille pour Lévi, douze mille pour Issachar, douze mille pour Zabulon, douze mille pour Joseph, douze mille pour Benjamin. Pas plus ici que dans l'Apocalypse il n'est question de Dan¹, et le nombre de douze y est cependant complet, parce que l'on a tenu compte des deux fils de Joseph (Cf. Gen. XLVIII, 4-20).

Du reste, pour ne pas chercher trop de symbolisme où l'on n'aurait pas cu intention d'en mettre, quoique tout ce rational indique clairement des idées mystiques, donnons un motif plus terre-à-terre. Dans le livre de l'Exode (XXVIII, 9-12), lorsqu'il est question des vètements d'Aaron et de son surhuméral en particulier, il est dit que sur chacune de ses épaules seront inscrits les noms des fils de Jacob: six noms gravés sur une pierre précieuse (onyx ou sardoine), et six noms sur l'autre, selon l'ordre de la naissance. Ce serait donc d'une part: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar; et de l'autre, Gad, Aser, Nephthali, Ephraïm avec Manassé (pour Joseph), et Benjamin. Non pas que Dan fût omis sur l'épaulière du surhuméral primitif; il s'agit de l'appropriation qui en a été faite en Bavière au moyen àge, et nous voyons que, tout en suivant le modèle antique, on s'y est accordé néanmoins quelque latitude. De même aussi, quoiqu'on se rapproche jusqu'à un certain point des douze pierres précieuses du pectoral qui devait porter chacune à part le nom d'une tribu d'Israël, le dessinateur d'Eichstædt a tracé six bustes d'apôtres par devant et six autres par derrière.

Je ne sais si c'est au P. A. Martin ou à la brodeusc qu'il faut s'en prendre d'un peu de confusion dans les titres donnés aux patriarches. Aser et Nephthali ne sont point nommés dans la gravure. Mais IASAK, au bas de l'épaulière gauche, n'a aucune raison de figurer dans ces groupes. Ce ne peut être un souvenir d'Isaac, puisque ce sont les fils de Jacob qui sont la souche des tribus. Nous sommes donc en droit de supposer que c'était là le lieu d'écrire Aser, dont les lettres sont assez peu éloignées du mot improbable qui s'y lit actuellement. Nephthali, qui manque à l'appel, était apparemment destiné à occuper la place où se voit maintenant le mot EPRAIM (sic), vers le sommet de l'épaule droite. Puisque l'autre épaulière renferme à la fois Joseph et Manassé (aux extrémités d'un même diamètre), Ephraïm n'avait rien à faire désormais entre les chefs de tribus; autrement un seul patriarche compterait abusivement pour trois de ses frères. C'était bien assez que Jacob l'eût fait valoir pour deux. On s'explique beaucoup plus aisément le nom de Joseph représentant celui de ses fils qui était devenu l'aîné par substitution (Gen. XLVIII, 20), et dont la descendance représentait immédiatement celle de son père dans l'ordre d'énumération, à cause de cette primogéniture établie d'en haut malgré l'ordre de la naissance. C'est, du reste, comme parle saint Jean lui-même, dans le dénombrement des cent quarantequatre mille élus qui sortent de la descendance d'Abraham.

Les deux médaillons centraux des épaulières nous peignent chacun deux femmes qui se rencontrent. Ce sera ou l'accord des deux Testaments, ou la réunion des deux peuples en

de tous ses fils, et deux tribus sorties du seul Joseph, ont prèté à croire qu'il y avait une raison mysterieuse et terrible pour écarter l'une des autres.

<sup>1.</sup> Ce n'est pas ici le lieu de rappeler comment cette omission d'une tribu tout entière est expliquée par maint docteur de l'Eglise. La prophétie de Jacob mourant, au sujet pour écarter l'une des autres.

MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.



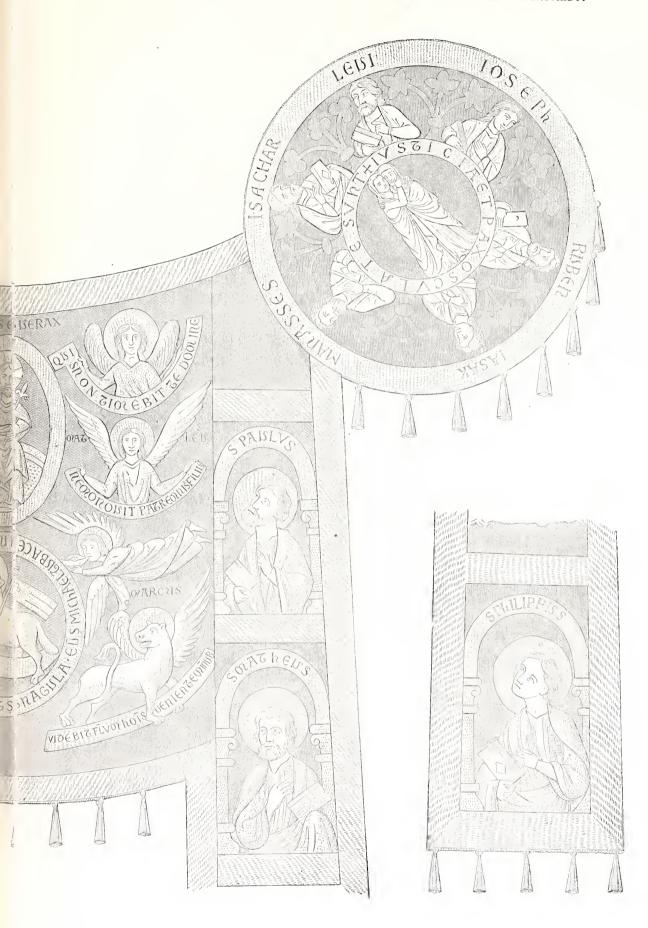

un seul. En tout cas, la pensée qui dirigeait l'aiguille pour l'exécution de cette broderie n'est pas douteuse, quant aux formes que prennent ici ces allégories touchantes. Les paroles tracées autour de ces deux seènes indiquent à quelle source puisait le dessinateur du carton. C'est le psaume LXXXIV, v.10-14: «La Miséricorde et la Vérité sont venues au-devant l'une de l'autre, la Justice et la Paix se sont embrassées, etc.»

Que dans ce beau texte il s'agisse de la surabondante satisfaction payée pour nous à Dieu par le Verbe fait chair, j'en aurais sans peine comme garants les plus grands Pères latins ou grees qui ont eu occasion de l'exposer. L'artiste bavarois lui donne pourtant une expression un peu vague et presque perdue dans des abstractions trop nébuleuses, quand il se borne à traduire en personnages allégoriques visibles ee grand dessein du Ciel qui voulait que force demeurât à Justice sans que Paix échappàt aux bonnes volontés d'en haut et d'en bas (Luc. II, 14). C'est déjà un pas plus avancé que celui du miniateur gree<sup>2</sup>, qui nous montre Jésus-Christ recevant sur son trône les embrassements de la Miséricorde et de la Justice, paree que son sang divin réconcilie le droit et la majesté suprême avec la faiblesse et le péché (Apoe. I, 5; V, 9. — I Petr. I, 2, 19. — Hebr. XII, 24; XIII, 20; etc.). J'aime encore beaucoup mieux le simple rappel du psaume placé près d'un fait palpable emprunté à l'Histoire sainte et qui fait comprendre d'autant micux la prophétie du psalmiste dans une ou deux eirconstances du Nouveau Testament. Cela se rencontre à Cantorbéry dans une verrière du xm<sup>e</sup> siècle <sup>3</sup> où la Visitation est prise pour emblème de la réconciliation entre le droit strict et la victime qui nous est envoyée. Saint Jean-Baptiste, sanctifié dans le sein de sa mère par la présence du Fils de Dieu et qui mourra sans avoir vu l'entier accomplissement des promesses, représente l'ancienne loi qui admire les grandeurs de la loi nouvelle (Hebr. X, 1-23. — Ps. XXXIX, 7-10).

Rappelons, en passant, que l'Allemagne surtout (mais vers le xv° siècle) a volontiers pris ce texte pour thème d'un développement pieux, quoique bizarre dans sa forme. Elle représente l'Incarnation par une chasse à courre qui pousse la licorne (animal terrible dont l'homme ne saurait venir à bout) vers Notre-Dame, reine des Vierges. Là, cette proie inatteignable sera désormais de prise facile, parce que la virginité l'attire et la captive. On a vu la base ancienne de ce récit dans les bestiaires, pour lesquels il peut suffire en ce moment de renvoyer au tome premier de cette série (p. 432). Quant à la forme que les Allemands lui ont donnée, elle prend quelque chose d'un peu plus recherché lorsque le veneur est l'archange Gabriel cornant l'Ave Maria; et par surcroît il lance deux couples de chiens qui sont Misericordia et Veritas, Justitia et Pax. Afin que nul ne prétexte cause d'ignorance, on trace près de leurs lèvres un petit cartouche qui porte chacun de ces noms<sup>4</sup>.

L'autre côté du surhuméral (p. 199) continue le même dessein de nous faire voir dans les

1. Le P. Kilber, dans son Analysis biblica, trop peu connue, résout ainsi ce psaume :

Incarnation du Verbe d'écrétée avant les siècles, appelée par les patriarches, révélée aux prophètes, accompagnée de dons admirables.

Mais l'édition de 1856 (t. II, p. 70) y ajoute des citations d'écrivains ecclésiastiques dont la simple copie occuperait de nombreuses pages bien faites pour montrer avec quel accord les saints entendaient la *Christologie* du vieux Testament. — Avis à ceux qui traitent sans façon des questions si graves. 2. xue siècle, ap. D'Agincourt, *Peinture*, pl. Lix.

3. Hints on glass painting, by an amateur (Oxford, 1847), t. l. p. 350:

« Misericordia et Veritas. In medio Maria et Elisabeth.
Plande puer puero, virgo vetulæ, quia vero
Obviat hie pietas; veteri dat Lex nova metas.

Justitia et Pax.
Applaudit regi prævisor (præcursor), gratia Legi;
Oscula Justitiæ dat Pax, cognata Mariæ. »

4. J'en ai parlé dans les *Caractéristiques des SS*. (p. 43, sv.), en reproduisant une vieille estampe qui fait mieux entendre ce symbolisme étrange.



ehefs de l'Église les instruments principaux de la sanctification mise à notre portée par la grâce due aux mérites de Jésus-Christ (Ps. CXXIX, 7). Nous n'avons plus à parler des bustes d'apôtres qui eontinuent la série eommeneée sur la poitrine. Les inscriptions disent suffisamment que nous devons eonsidérer iei Notre-Seigneur sous l'aspect de roi pacifique représenté par Salomon dans sa gloire, C'est au Cantique des Cantiques que le symboliste d'Eiehstædt s'adresse pour peindre les magnifieenees de eette eour assurément un peu profane, mais où toute la tradition nous montre dans le Fils de David un type du Messie <sup>1</sup>. Qu'il s'agisse d'un tròne, d'un lit ou d'un palanquin, on a éerit : « Fereulum feeit sibi rex Salomon (Cantie., III, 9).» L'Hortus deliciarum (fol. 204 v°), en terminant sa description du combat entre les vertus et les viees, disait : Après les combats contre les péchés, après la défaite du dragon jaloux, vient le repos tranquille du vrai Salomon. — Le roi Salomon repose sur son lit, e'est-à-dire l'Église. — Les soixante braves gardes du eorps (Cantie. III, 7, sq.). — Salomon tient table avec ses amis. Jésus-Christ, préparant un festin éternel, nourrit ehaque jour les fidèles par la main des prêtres à la table eucharistique où l'on reçoit son corps et son sang. — Avec le vin de l'autel se célèbrent les noces du Fils de Dieu et de l'Église. Le tout accompagné de peintures qui expliquaient la suite de cette allégorie et de commentaires qui en développaient l'intention<sup>2</sup>. Je n'ai plus (ni nul autre que moi) sous les yeux le manuserit d'Hohenbourg et ne me souviens guère (après trente années) de la façon employée pour y peindre le palais du Liban. A Eichstædt nous avons quelque ehose eomme une tribune aux harangues dont le plan général a un faux air de celui qu'adoptait M. Quatremère de Quiney pour la chaîre de Saint-Germain des Prés 3. Il y a jusqu'à l'idée de la draperie pour servir de fond; mais là, comme en bien des miniatures du Ménologe gree, cette tenture est relevée et roulée le long d'une traverse supérieure d'où retombent les deux extrémités. Malgré l'applieation du Cantique des Cantiques à Notre-Seigneur, divers textes font reconnaître l'histoire de Salomon 4. Les eolonnes d'argent (Cant. III, 40) sont saint Pierre et saint Paul,

- 1. A la cathédrale de Strasbourg, Salomon sur son trône représente évidemment Notre-Seigneur. Mais c'est au xuº siècle surtout que l'art puise volontiers dans ce symbolisme. Quant aux SS. Pères, ils avaient commenté ces textes bien avant l'époque dont nous parlons; et s'accordent à y voir un livre plein de mystères qui vont particulièrement aux àmes élevées.
- 2. Ibid., fol. 208, in sermone cujusdam doctoris: « Legitur in veteri Testamento quod Moysi, ædificanti tabernaculum in deserto, gloria domini frequenter apparuit. Salomoni quoque templum ædificanti in Jerusalem, gloria Domini multoties apparuit.
- « Sed quum Moyses ædificaret tabernaculum in deserto, judaicus populus multis tribulationibus affiictus est; serpentes multos pertulit, et gentes plurimas debellavit. In hoc quoque significatur quia dum per prædicatores suos Ecclesiam in hac vita Christus ædificat, ipsa Ecclesia multis tribulationibus affligitur; et tam hæretici quam pagani, quam falsi fratres christiani qui per serpentes significantur, multimodam astutiam atque calliditatem contra eam exercere conantur. Qui tamen omnes ab Ecclesia superantur.
- « Ecclesia etiani multas gentes superat, dum se ab omni vitiorum corruptione mundare laborat. Salomon autem quando ædificavit templum in Jerusalem, in magna pace positus fuit; nec aliquam adversitatem pertulit. Salomon interpretatur pacificus, et significat ipsum Christum qui vere paci-

ficus est. Ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque unum.

« Ipse enim in cælesti Jerusalem Ecclesiam ædificat, in qua summa pax est atque concordia. Et notandum quod in templo (quod ædificavit Salomon) nullus auditus est sonitus, quia in Ecclesia cælesti nemo aliquibus affligitur tribulationibus. Sed quicumque illuc perventurus est, primo in hac vita præsenti tribulationibus tunditur, atque purgatus reciditur; et postea in illo cælesti ædificio ut lapis solidissimus collocatur. »

On voit que cet auteur parle principalement de l'Église triomphante, comme résultat des mérites obtenus en ce monde.

- 3. Je ne sais si M. Quatremère de Quincy eût été bien satisfait de ma comparaison, car il se piquait d'avoir réalisé à peu près l'idéal d'une chaire chrétienne. Sans dire ni oui ni non, je crois constater un fait qui montrerait que le xnº siècle était sur la voie de cette invention; et après tout, ce serait un motif en faveur du monument élevé dans l'église de Saint-Germain des Prés. Dans notre broderie on ne voit guère, du reste, que la carcasse (ou mème l'indication sommaire) du plan. L'aiguille, surtout au xnº siècle, n'acceptait pas des difficultés trop compromettantes pour l'exécution.
- 4. Au sommet, par-dessus les dais qui couronnent l'édifice, on lit: « Ferculum fecit sibi rex Salomon (Cant. III, 9). » Sur l'appui de la tribune, c'est: « Reclinatorium aureum media charitate constravit (Hid., 19). » Le long de la montée,

et l'on ne veut pas nous le laisser ignorer. Car, au faîte de deux principales, on a tracé, pour saint Pierre : « Domum Dei robustam sanctam sibi traditam sustinet Petrus ; » et pour saint Paul : « Beatam Ecclesiam docet in Christo gloriari apostolus Paulus. » Les deux petites colonnes intérieures qui ne sont surmontées que de pommeaux, représentaient sans doute saint Étienne et saint Jean. Du premier, à droite de Jésus-Christ, nous n'avons plus que le nom tout simple; et la trace vague d'une petite tente où je me risque à supposer : « Ne statuas illis hoc peecatum (Act. VII, 59). » Car il s'agit d'amour de Dieu ¹, ainsi que le fait bien entendre la parole prêtée à saint Jean : « Deus charitas est (1 Joann. IV, 8). » D'ailleurs, comme le dit le Cantique des Cantiques (III, 10, sq.), c'est pour attirer les yeux des filles de Jérusalem que Salomon avait fait exécuter ce riche travail. Aussi les âmes qui aspirent à la faveur du roi eéleste sont-elles montrées sous la figure de jeunes femmes, et celle qui occupe le centre porte un écriteau avec ces paroles : « Tu aimeras ton Dieu. »

Ce symbolisme n'est pas nouveau. Il remonte pour le moins jusqu'à saint Grégoire le Grand, dont le surnom rappelle partieulièrement son habileté administrative, mais dont les commentaires sur l'Écriture étaient fort prisés au moyen âge. Selon lui, tous les détails de cette pompe royale figurent l'Église et les moyens qui lui sont donnés pour élever les cœurs jusqu'à l'état de perfection<sup>2</sup>.

Quant à Notre-Seigneur qui dépasse de la ceinture cette espèce de tribune, on le reconnaît sans peine à son nimbe divin et au texte écrit près de sa tête: « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Il porte de la main gauche un cartouche disant aux àmes parfaites qui l'entourent: « Je vous donne ma paix (Joann. XIV, 27). »

Ce n'est pas précisément flatterie pour le prélat qui devait porter cet insigne. C'est un avis plutôt, en même temps qu'une instruction aux fidèles qui le verront ainsi revêtu et assimilé à Jésus-Christ. L'évêque doit être arrivé à la perfection, et les sacrements qu'il administre ont pour but de préparer la cour du Roi des rois, en formant des àmes privilégiées parmi les plus fidèles. Il s'agit donc de leçons pour tout le monde, en même temps que de pompe pour le service divin. Si les églises de Toul et de Liége, jusqu'à présent les plus établies dans la possession du surhuméral, ont conservé des broderies semblables, il serait curieux

à gauche du spectateur, on a écrit: « Ascensus purpureus (Ibid.). » Je supplée parfois un peu au texte de la gravure par ce qui semble évidemment indiqué dans celui de la Vulgate. Cf. Irimbert. Admont., in Cantic. (ap. D. Pez, Thesaur., t. II, P. I, p. 387, sq.). — Thom. Vercell., in Cantic. (Ibid., p. 369-379). — Isidor. (ed. Arevalo, t. VII, p. 93). — Angelom. (Bibl. PP. t. XV, p. 433). — Etc., etc.

1. Le « Media charitate constravit » que j'ai prèté tout-à-l'heure à l'inscription de l'accoudoir (reclinatorium aureum), répond au contexte du Cantique des Cantiques; et mème à plusieurs des lettres tracées sur la gravure. Un tissu de soie qui remonte si haut, peut bien n'avoir pas conservé très-lisibles les caractères qu'on y brodait en or ou en fils colorés il y a plus de six siècles.

2. Gregor. M. in Ezechiel. libr. II, Homil. III (ed. Galliccioli, t. V, p. 30, sq.): « Ferculum itaque Regis nostri sancta Ecclesia est, quæ de l'ortibus patribus, id est de imputribilibus mentibus est constructa. Quæ recte ferculum dicitur, quia ipsa fert quotidie animas ad æternum couvivium Conditoris sui. Cui ferculo columnæ argenteæ factæ sunt: quia prædicatores Ecclesiæ sanctæ eloquii luce resplendent. Est autem cum columnis argenteis, reclinatorium aureum: quia

per hoc quod a sanctis prædicatoribus lucide dicitur, mentes audientium fulgorem claritatis intimæ, in qua reclinentur, inveniunt. Per hoc enim quod luculenter et aperte audiunt, in illud quod clarescit in corde, requiescunt. Colummæ ergo ejus argenteæ, et reclinatorium aureum factum est; quia per lucem sermonis invenitur apud animum claritas quietis. Ille quippe fulgor internus mentem irradiat, ut per intentionem ibi requiescat, ubi prædicationis gratia non quæratur. Etc.

« De eodem ferculo protinus subdit: asceusum purpureum. Vera quippe purpura, quia de sanguine tingitur; non immerito in colore sanguinis videtur. Et quia maxima multitudo fidelium in exordio nascentis Ecclesiæ per martyrii sanguinem pervenit ad regnum, Rex noster ascensum purpureum fecit in ferculo; quia ad clarum quod intus aspicitur, per tribulationem sanguinis pervenitur. Etc.»

Le même symbolisme est exposé avec un peu plus de détails, mais d'une façon plus serrée, dans le *Pseudo-Isidorianu* (ed. Arevalo, t. VII, p. 193). On y montre la Synagogue admirant la grandeur de l'Église dans les dons qui lui ont éte conférés. Du reste, Angelomus et même Philon de Carpathos, entre autres, tiennent à peu près le même langage. Cf. Bibl. Max. PP., t. V, p. 66; t. XV, p. 433; etc.

qu'on les produisît de nos jours pour montrer quel était le mysticisme qui se rattachait à cet insigne quasi archiépiscopal dans les idées du moyen âge, et jusqu'à quel point on a réussi çà et là dans l'expression de pensées utiles pour les spectateurs aussi bien que pour le dignitaire qui s'en parait.

Après ces dix-huit pages, il convient de redire que je n'ai prétendu aucunement résoudre à tout jamais la question générale; soit pour le pallium, soit pour le surhuméral lui-même. Je n'avais pas non plus à chercher si Liége aurait lieu de réclamer pour son siége actuel la succession de ses anciens évêques sur ce point; ni si d'autres diocèses que Toul, Eichstedt et Liége, avaient eu jadis la possession bien établie de ce signe honorifique. Mon titre portait : Ornement épiscopal d'Eichstedt, ni plus ni moins. Ce mémoire paraît donc en avoir dit assez pour tenir sa promesse. Nul ne saurait être tenu au-delà de ses engagements; et qui tient sa parole peut bien passer pour libéré envers ceux avec lesquels il contractait sans nulle fraude.

## SAINTE FACE DE LAON

(p. 204).

En attribuant à Laon ee tableau curieux (peint sur étoffe, si je ne me trompe), c'est parler pour le siècle actuel sans tenir suffisamment compte du temps passé. Mais enfin la cathédrale de Laon est devenue dépositaire de cette image vénérée en France depuis la première moitié du xm° siècle, et confiée beaucoup plus tard à la protection des hauteurs qui la gardent aujourd'hui 1.

Il y a plus de einquante-quatre ans que je n'ai vu l'original; et, simple écolier alors, je savais assez de grec pour voir que l'inscription n'était pas de cette langue, mais que les caractères en étaient suffisamment voisins pour appartenir à une nation qui tenait son alphabet de la Grèce. L'ancienne notice n'en disait rien, car on ne cite à ce sujet le P. Honoré de Sainte-Marie que vers 1821. Si les Russes qui occupèrent la ville de Laon durant la campagne de 1814 n'avaient eu autre chose à faire que de visiter nos églises, presque tous ceux qui savaient lire parmi eux auraient déchiffré sans peine ce qui fut soumis au prince Kourakin par le maréchal de Tessé ou à des compagnons du czar Pierre dans son voyage de France. Mais il ne faut pas affirmer non plus, jusqu'à nouvel ordre, que nous ayons là un monument moscovite, comme le dit la notice de 1860 et de 1821. L'inscription est slavonne, et la provenance peut bien remonter à des Slaves du Sud. Dante, dans sa Divine Comédie (Parad. XXXI, v. 103, sgg.), semble indiquer que les Croates visitaient volontiers le Saint-Suaire de Rome:

« Quale è colui che forse di Croazia Viene a veder la Veronica nostra, Che per l'antica fama non si sazia; Mà dice nel pensier fin che si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Rè verace, Or fù sì fatta la sembianza vostra! Tal era io mirando, etc.»

Ces Croates pouvaient bien être des Dalmates<sup>2</sup> qui venaient volontiers à l'ouest de la mer Adriatique visiter le corps de saint Nicolas (patron de Raguse) à Bari, ou la sainte maison

1. Je ne vise pas à faire beaueoup plus de science là-dessus que M. l'abbé Lequeux, ancien supérieur du séminaire de Soissons, et qui a recueilli les souvenirs du pays sur ce sujet dans ses Antiquités religieuses du diocése de Soissons et de Laon (Paris, 1859), t. I, p. 298, svv.; et t. II, p. 437, svv.). Il se distribue à Laon, depuis bien des années, une petite notice souvent réimprimée avec le titre Histoire de la sainte face de Notre-Seigneur Jésus-Christ; et qui doit remonter à un livre plus ample de 1628 (Reims), intitulé Rayons éclatuns du Solcil de justice. Sans trop de bibliographie, tenonsnous-en à M. Lequeux et aux éditions de la notice datées de 1810, 1821 et 1860. Les différences ont quelque valeur, mais non pas au point d'amener de nouvelles conclusions sur ce qui passe pour être l'origine du pélerinage. Toute autre éru-

dition à ce propos serait hypothèse plus ou moins fondée; mais hypothèse toujours. A batailler sur un sol mouvant, autant vaut se dérober pour réserver la lutte à des terrains solides. Ne renonçous pas à laisser des questions indécises, mais qu'on nous permette de ne point engager de combat dans les nuages. On ne me reprochera guère d'éviter les citations, apparenment; mais je consens de grand cœur à être accusé de fuir les démèlés sans issue profitable pour la science :

« ..... et quæ Desperat tractata nitescere posse, refinquit. »

2. La grande Croatie comprenait le littoral dalmate, avant les entreprises vénitiennes sur la rive esclavonne de l'Adriatique; et les provinces ecclésiastiques de Zara ou de Spade Lorette qu'ils avaient perdue. Ceux-ci emploient, il est vrai, un alphabet qui n'est pas celui du slavon liturgique; mais les caraetères eyrilliens et hiéronymiens ont-ils leur histoire



lato sont plus d'une fois considérées comme croates par des auteurs latins postérieurs à Dante. Toute l'Illyrie slave occidentale, avec ses Zoupanies (ou Joupanies) quelconques, était censée croate (chrovate, chrawat, cravate), depuis Constantin Porphyrogénète jusqu'au xiv° siècle pour le moins.

Aussi, dans un ms. du xve siècle à Tours (Biblioth. de l'É-cole des Chartes, 1868; t. IV, p. 609), on cite comme croates les sièges de Karbava, Knin, Makarska, Spalato, Traù, Sebenico, Zara, Nona (Nin), Arbe (Rab), Ossero, Zengg (Signa); et, quasi pour embrouiller à plaisir la notice, on classe tous

bien décidément établie, et prouverait-on que les lettres glagolitiques ne s'employaient aucunement chez les Slaves du Midi au XIII° siècle ?

Or, presque tous les Slaves, à la suite de l'Église greeque, eélèbrent une fête de la sainte Image où la main des hommes n'avait pas eu part (Imago non manu facta). Pour eux, comme pour les Grees, cette solennité a lieu le 16 août<sup>1</sup>, et son objet n'est pas précisément ce que nous appelons généralement la Véronique, e'est-à-dire les traits de Notre-Seigneur marqués par son sang sur un linge qui aurait servi à lui essuyer le visage sur le chemin du Calvaire. Il s'agit pour les Orientaux d'une étoffe aussi, mais envoyée par Jésus-Christ lui-même, dès le temps de sa vie mortelle, au roi d'Édesse. J'ai eu l'occasion d'en dire quelques mots dans les Caractéristiques des SS., à propos de l'apôtre saint Jude. A la vérité, tout ee qu'on en raconte n'est point parole d'Évangile: soit pour l'origine de cette image, soit quant à ses découvertes et translations qui devaient autoriser les Byzantins à s'en eroire possesseurs. Mais l'unique ehose qui nous importe en ee moment est de montrer que l'Orient ehrétien et Constantinople faisaient mention solennelle d'une Sainte-Faee miraculeuse, sans remonter absolument à notre légende occidentale. Les Croates ou Dalmates pouvaient bien mêler ces divers souvenirs quand ils venaient en Italie honorer la Véronique. Aussi m'est-il arrivé de reneontrer dans la Suisse allemande (le Haut-Valais) une gravure slavonne analogue à eelle-ei; et qui provenait peut-être du passage des Russes de Souwarow, ou des Croates autrichiens. Elle pouvait sortir de quelque imagerie lombardo-vénitienne travaillant pour la Carniole, et eolportant ses produits jusque vers la Bukovine ou même au-delà. Car les débouchés multiples et durables de certaines industries populaires, sont chose fort curieuse, dont l'histoire n'a pas été faite, que je sache.

Voiei d'ailleurs une partieularité qui a son intérêt dans la question, bien qu'elle ne dise pas le dernier mot. Je remarquai, il y a quinze ou seize ans, au doigt de Monseigneur Jules Lefèvre, prélat romain, un anneau dont le chaton était gravé en caractères slaves et qui portait le nom de je ne sais plus quel moine-prêtre (ἱερομόναχος). On me dit que c'était l'anneau abbatial d'un monastère ligurien fondé par la maison de Fiesque; par Innocent IV même, si mon souvenir est exact.

Or, e'est précisément à Innocent IV (des comtes de Lavagna) qu'on fait remonter la donation de cette image slavonne à un monastère français. Je ne connais pas suffisamment la vie de ce pape pour savoir s'il avait jamais eu l'occasion de visiter lui-même quelques provinces slaves, d'où il aurait rapporté des euriosités nationales.

D'autre part, avant son élévation sur la chaire de saint Pierre, il avait été très-lié d'amitié avec l'empereur Frédérie II et pouvait avoir reçu de lui divers présents <sup>2</sup> dont la provenance lointaine faisait surtout le prix. Néanmoins, pas plus l'empereur d'Allemagne que celui

ces évèchés sous la rubrique *Istria* ou *Croatia* (Chrawat), au choix. C'est que les conquêtes vénitiennes avaient soumis ces églises au patriarche de Grado, principal prélat des terres de la république.

1. Cf. Assemani, Kalendaria Ecclesix universa, t. VI, p. 529. — Falcon., Ad Capponianas Ruthenas tabulas commentarius, p. 126, sq., et 123, sq. — Martinov, Annus Ecclesiasticus Graco-Slavicus, p. 201. — Molan. Hist. ss. imaginum (ed. Paquot), IV, 2. M. le comte de Grimoüard de Saint-Laurent a traité ce curieux sujet avec maint détail dans son Guide de l'art chrètien, t. II, p. 204, svv. Pour moi, les horizons si étendus ne sont pas mon fait; il y faudrait des volumes et

de nombreuses années pour aboutir à conclusions définitives. Mais c'est déjà quelque chose que de faire voir jusqu'à quel point la question est complexe, ne fût-ce que pour écarter les faisenrs de phrases qui puisent largement dans leur encrier, sans se préoccuper trop de l'érudition véritable. Il n'est donc pas inutile de laisser voir combien tout cela est controversé.

2. On dit qu'à l'élection de Sinibalde Fieschi pour la papauté, Frédéric s'écria : « Je perds un ami et j'acquiers un aunemi mortel. »

De fait, le nouvean pape ne put demeurer longtemps en paix avec l'empereur, et l'excommunia dans le concile de Lyon. de Constantinople (Baudouin II) qui se trouvait à Lyon avec Innocent IV, en 1245, ne comptaient guère de territoires slaves vraiment soumis à leurs suzerainetés.

Le concile général de Lyon (1245) aura mis notre pape génois en relation avec des évèques slaves qui peuvent lui avoir offert des cadeaux de leur pays. Mais plusieurs affaires de son pontificat nous conduisent mieux à expliquer comment diverses œuvres slavonnes seront venues entre ses mains<sup>1</sup>. Je ne parle pas seulement des Poméraniens et des Polonais<sup>2</sup>, ou des Wendes et Obotrites voisins du Danemark. Chez ces derniers, comme chez les Pruczes, on ne lui aurait guère trouvé que des idoles comme souvenir de voyage ou de croisade; et puis les Slaves du nord-ouest adoptaient tous l'alphabet latin en acceptant la foi chrétienne. Mais il eut affaire aussi aux princes de Lodomirie, qui avaient des Ruthènes (Rousniaques) sur leurs terres.

Innocent IV avait canonisé saint Pierre de Vérone, assassiné en Lombardie par les Manichéens (Patarins, Albigeois, etc.), et s'occupa de poursuivre ces hérétiques jusque dans les régions danubiennes qui les avaient vous sur nos contrées<sup>3</sup>. En outre, la Bohême, qui conserva longtemps l'usage du slavon dans la liturgie, était bien un pays où notre image de Laon et l'anneau dont je parlais, auront pu être offerts soit au pape, soit à son légat, lorsqu'on y traitait de la dispense de mariage pour Wenceslas.

Nous trouvons aussi, parmi les prélats élevés à la dignité de cardinal par Innocent IV, le Hongrois Étienne Vancha, qui fut transféré, en 1244, du siége de Wacz (Waczow, Waitzen, etc.) à celui de Gran (Esztergom), puis à Palestrine; et qui devint légat en Hongrie et en Esclavonie <sup>4</sup>, où il frappa même d'excommunication <sup>5</sup> le roi Béla IV. Voilà donc encore un canal par lequel seront aisément venus à Rome des curiosités slaves.

Ajoutons les relations particulières du même pape avec plusieurs siéges gréco-slaves qui se réunirent à l'Église romaine 6; mais ce ne seraient plus des faits qui eussent pu avoir la

- 1. Oldoini, ap. Chacon, Vita pontificum romanorum (1677), t. II, p, 407: « Porrexit etiam trans Alpes, pontificales curas ut hæresim penitus extingueret atque evelleret: in Galliis, in Croatia et Dalmatia; quæ, quamvis amputata sæpius, revirescebat... Venceslao filio regis Bohemiæ ut neptem ducis Austriæ, sibi in quarto gradu propinquam, in matrimonium assumeret ad dirimendas inter regem atque ducem discordias, concessit; etc. » Cf. Baronii Annales (ed. Mansi), A. 1252, Ş. 28, sq.; etc.
- 2. Oldoini, *l. cit.*, p. 107-109, 103. Le légat d'Innocent III en Pologne était justement Jacques Pantaléon (Urbain IV depuis) qui fut l'entremetteur de la donation de la Sainte-Face aux religieuses françaises.
- 3. Sur le bogomilisme (Patarinisme, etc.) illyrien, cf. Farlati, *Illyricum sacrum*, t. IV, p. 45-48, 50, 53, etc. Archives des missions scientifiques, t. V (1836), p. 20. Etc.

Pierre de Sicile, vers le milieu du 1xº siècle, adressait au métropolitain de Bulgarie son histoire des Pauliciens de l'Asie Mineure, disant que ces sectaires comptaient bien endoctriner les néophytes bulgares. Ils y réussirent de reste, comme le montre notre vieux mot bougre (accepté sous diverses formes par toutes les langues latines), qui n'est que le nom de la nation prononcé à la française et qui vient de ce que le manichéisme passait généralement pour avoir de très-mauvaises mœurs. On sait d'ailleurs que les Bulgares, malgré leur nom, sont à peu près tous devenus Slaves. C'était en Bosnie que le manichéisme avait son pape, et les restes de la secte semblent avoir subsisté plus ou moins dans ces contrées

jusqu'à l'époque où le mahométisme enrôla bon nombre des Slaves méridionaux.

Dans la *Chanteplore*, publiée par M. Achille Jubinal à la suite de son Rutebeuf (t. I, p. 398-403), le mot *bougre* est sans cesse employé pour dire *manichéen*, hérétique, etc. Un manuscrit (Notre-Dame, 273 bis, à la Bibliothèque royale) semble déjà reculer devant ce mot qui avait pris une signification grossière. D'où il résulte une rédaction qui perd la couleur historique empreinte dans la pièce par le poëte primitif.

- Cf. Mélanges d'archéologie (1<sup>re</sup> série), t. I, pl. XXV, p. 427, svv. Baronii annales (ed. Mansi), 1243, § 11, sq.
- 4. L'Esclavonie comprenait alors les provinces ecclésiastiques de Raguse et d'Antivari. La Pannonie désignait Colocza (Kalocza) et ses suffragants.

Quand on disait *Ungaria* dans le sens le plus strict, c'étaient les provinces ecclésiastiques soumises à la métropole de Gran (*Strigonia*).

- 5. Cf. Oldoini, ibid., p. 131. En outre, il n'est presque pas de volume où l'auteur de l'*Hlyricum sacrum* ne rapporte maint acte de puissance suprème exercé par Innocent IV dans ces contrées : envoi direct d'évèques choisis dans les ordres de saint François et de saint Dominique, élections rescindées, citations de prélats contumaces, métropolitains défendus contre leurs suffragants, biens ecclésiastiques réclamés aux détenteurs, apaisement de contestations entre siéges épiscopaux, circonscriptions provinciales modifiées; etc., etc.
  - 6. Raynaldi, ad Baron. Annal., 1250, §§ XLIV, sqq.

moindre influence sur l'envoi de notre image laonaise aux religieuses de Montreuil, dans le cas où ce cadeau ne serait pas postérieur à l'année 1243. Si l'on tenait aussi à ce que notre tableau fût moscovite (quoique non pas avec des caractères vraiment russes), il y a bien des légations de ee pape aux Russes, et l'on dit même que la Russie (au moins partiellement) revint alors à l'obéissance pour le pape<sup>4</sup>; seulement on ne voit guère que ce soit avant 1246. Il est vrai que la notice distribuée à Laon tient pour l'année 1249. Il n'y avait pas moyen d'aller plus loin si l'on se référait à Innocent IV, car ce fut la dernière année de sa vie<sup>2</sup>.

N'oublions pas non plus l'envoi de Franciscains et de Dominicains aux différents princes mongols qui occupaient la Russie, la Perse, la Tartarie et la Chine. Des religieux tchèques et polonais devaient faciliter ces missions politico-religieuses à travers les pays slaves. Djinghis-Khan avait menacé toute l'Europe orientale, et sa dynastie ne cessait pas d'ètre un péril continuel. Le pape, dans ce danger, trouvait une occasion de rallier à l'Église romaine les Ruthènes, Volhyniens, Galiciens, Lithuaniens, etc., pour leur assurer les secours des eouronnes catholiques.

Ses députés curent occasion de voir plusieurs princes slaves rattachés à l'Église grecque jusque-là, et qui louvoyaient entre leurs traditions et l'intérêt présumé de quelque alliance avec l'Occident. Il ne serait pas surprenant que certains cadeaux fussent arrivés au pape par cette voie, pour masquer l'hésitation de maintes consciences flottantes qui attendaient l'opinion de leurs peuples et le vent de la fortune avant de se prononcer.

Quoi qu'il en soit, on peut voir que le règne d'Innocent IV présente une abondance toute particulière de relations plus ou moins durables entre les nations slaves et la papauté.

M. Lequeux admet la première date (1246), mais il cite le Gallia christiana (t. X, Instrumenta, p. 198), et là 1249 est écrit en toutes lettres. Tant il est avantageux d'indiquer ses sources, ne fût-ce que pour aider le lecteur à eorriger les distractions qui nous échappent.

Bref, ce tableau doit être en France depuis la seconde moitié du xiii siècle, et n'appartenait pas, dans l'origine, au pays qui le possède maintenant.

On avait fondé, vers 1136, près de La Capelle, un monastère de cisterciennes qui devint bientôt florissant; au point que les supérieurs de l'ordre exigèrent en 1488 que l'on ne reçût plus de religieuses nouvelles avant que la réduction des professes ne fût arrivée au nombre de cent. Vers le milieu du xmº siècle, une religieuse de ce monastère était sœur du prélat Jacques Pantaléon de Troyes, qui devint plus tard Urbain IV. Par l'entremise de cet homme distingué, le monastère obtint la Sainte-Face dont nous entretenons le lecteur. La lettre d'envoi ne prétend point du tout qu'il s'agisse d'un original remontant à l'époque de la Passion; on recommande aux religieuses de recevoir cette image comme la sainte Véronique ou comme sa véritable ressemblance. Cette copie se réclamait-elle de la Véronique qui se

D'autre part, dans le même livre (fol. 395 v°, sq.), on rencontre une autre messe : « De imagine Domini Salvatoris : » et là, unlle mention n'est faite du mot Véronique, ni pour désigner l'image, ni comme nom de femme.

Il est assez curieux qu'un pape du même nom (Innocent X) témoigne encore au xyne siècle son respect pour l'alphabet slave glagolitique (Hiéronymien) qui est aujourd'hni regardé comme l'œuvre de saint Cyrille, apôtre de la Slavie méridionale. Cf. J. Gagarin, le Texte Tu es Petrus... dans la version slavonne de la Bible, Versailles, 4871, p. 22, sv.

3. S'il s'agissait de faire étalage de citations curieuses au sujet de la Véronique on emplirait aisément beaucoup d'espace sans avancer extrèmement le lecteur. Nous venons de voir chez Dante que *Veronica* est employé sans allusion

<sup>1.</sup> Oldoini, ap. Chacon, l. cit., p. 110.

<sup>2.</sup> Ajoutons que l'on attribue au pape Innocent IV des indulgences pour une messe de la Véronique, ou même pour la simple récitation de la collecte. Je ne cherche pas si le fait est bien constaté, je me contente d'indiquer la mention qui en est faite par un vieux missel d'Augsbourg (1535) fol. 398 v°, sqq. Dans le titre, on lit tout bonnement : « Missa de vultu sancto, seu Veronica ; » mais plusieurs passages de cet office indiquent sans façon que c'est bien une sainte que l'on prétend honorer et qu'elle s'appelait Véronique.

eonserve à Saint-Pierre du Vatiean, ou à une aneienne figure du Sauveur honorée près de saint Jean de Latran <sup>1</sup>? Quoi qu'il en soit, l'inscription tracée en slavon au-dessous de la figure, signifie: « Image de Notre-Seigneur sur un linge <sup>2</sup>; » et le texte réel serait en caractères latins, Obraz' Gospod'n' naoubrousie.

On rapporte que, douze ans après la réception de notre pieuse image au eouvent de Montreuil en Thiérache, la dévotion des peuples fut attirée partieulièrement vers cet objet vénérable. L'abbé cistercien des Dunes en Flandre, voulant donner plus d'éelat à la dédieace de son église qui venait d'être reconstruite, obtint des religieuses que le tableau lui serait prêté pour la fête; et un grand nombre de malades y trouvèrent la guérison<sup>3</sup>. Dès lors un pèlerinage s'établit, qui survéeut dans la contrée à la destruction de l'abbaye de Montreuil<sup>4</sup>.

Ce pauvre monastère eut, en effet, de mauvaises chances. Hainaut et Thiérache étant un pays de reneontres fréquentes durant les guerres, l'abbaye fut désertée bien des fois pour éviter les partis de soldats qui couraient la campagne 5. Déjà elles avaient reçu asile dans la ville de Laon, où des moines de Tournay avaient transporté aussi une prévôté chassée des environs. En 1630, elles obtinrent de s'établir, jusqu'à nouvel ordre, dans une maladrerie dite de Saint-Lazare, située au pied de la montagne de Laon. Mais, comme le reste de leur abbaye fut incendié quelques années après, elles renoncèrent décidément à retourner dans leur ancienne demeure, et leur nouvelle résidence prit alors le nom de Montreuil. Notre grande révolution chassa les religieuses de là comme de bien d'autres établissements, et depuis lors le feu en a presque détruit les restes. C'est maintenant à la cathédrale de Laon que l'on peut trouver l'image honorée jadis à Montreuil-les-Dames, qui portait aussi le nom de Sancta Facies (Monasteriolum sub urbe Laudunensi).

à aucune sainte ainsi nommée. On peut lire encore chez les Bollandistes un mot du P. Janning à ce sujet (Acta SS. Jun. t. VII, p. 96). — Cf. ibid., Februar. t. I, p. 436); et l'auteur du Speculum Ecclesiæ (Serm. de s. Stephano, fol. 22 v°) semble supposer que Véronique était l'hémorroïsse guérie par Jésus-Christ, laquelle avait fait peindre sur une étoffe le portrait de son bienfaiteur.

C'est la célèbre histoire de l'empereur romain (Tibère ou autre) malade qui veut être enfin guéri par le thaumaturge dont toute la Judée répète le nom.

- « Interea legato de quadam Domini imagine nuntiatur. Quia magna gratia sanitatum per eam patratur,
- « Quam Veronica in panno propter Christi amorem depingere fecerat, etc.» Mais ce n'est plus l'image non manu facta.

On pourrait absolument imaginer, dans le sens de certains antiquaires, qu'il faut lire ici quam Veronicam; comme qui dirait veram iconem. Je ne m'y attarderai pas.

Mais l'Hortus deliciarum (fol. 188 v°) écrivait précisément comme le typographe de 1531, ce qui ne laisse pas d'avoir quelque valeur. Cf. Legend. aur., De Passione (ed. Græsse, p. 233). — Thilo, Cod. Apocryph. N. T., p. 560, sqq. — Gervas. Tilberiens., Otia imperialia, III, 25 (ap. Leibnitz, Scriptt. Rerum Brunsvic., t. 1, p. 968). — Grimoŭard de Saint-Laurent, Guide de l'art chrétien, t. II, p. 202-234. — Etc.

1. Cf. Lequeux, Antiquités religieuses, t. I, p. 300. La chapelle de Latran, appelée Sanctu Sanctorum, était à cette époque la chapelle du pape, et Jacques Pantaléon ayant été chapelain d'Innocent IV, il semblerait probable que le tableau envoyé par lui fût une copie de la célèbre peinture confiée à sa garde.

Cf. Rasponi, De Basilica et patriarchio Lateranensi, p. 30;

et 361, sqq. — Cancellieri, Notizie,.. della Ven. antichissima immagine del santissimo Salvatore; etc.

2. La copie des caractères n'est pas d'une exactitude irréprochable sur notre gravure. Le cinquième, par exemple, pourrait exiger quelque correction, et, sur l'espace qui sépare les septième et huitième, il y a sûrement un petit appendice qui complète l'orthographe. Puis la lettre qui correspond à l'η gree doit avoir été traitée comme une N.

Outre les distractions auxquelles était sujet mon ancien collaborateur, nul homme instruit n'ignore combien il est difficile de transcrire parfaitement un alphabet dont on n'a pas l'habitude. Quant à notre copie, j'ai eu l'occasion de m'assurer qu'elle ne causait nul embarras à ceux qui connaissent les langues slaves; et e'est tout ce qu'il nous faut.

- 3. Il est question d'autres circonstances merveilleuses que je n'ai pas eu licu de vérifier. Cf. Lequeux, *l. cit.*, p. 301.
- 4. D'après M. l'abbé Lequeux, il se conserve encore à Rocquigny une copie de la Sainte-Face devant laquelle on vient prier, surtout pour obtenir la guérison des maux d'yeux.

Il est probable que plusieurs des Saintes-Faces en plomb trouvées dans la Seine par M. A. Forgeais (*Plombs historiés*, IV° série, p. 93 à 96) étaient destinées à l'un de ces pèlerinages, si ce n'est à tous les deux.

Mais les Parisiens avaient en outre une dévotion locale à sainte Véronique, honorée comme patronne des lingères sous le nom de sainte Venice. Cf. *ibid.*, p. 87-92.

5. La Belgique surtout avait tellement l'expérience de ces aventures que presque toutes les abbayes situées hors de villes murées se firent un refuge dans quelque cité pour le temps de guerre.

Ce pourrait être le cas de rechereher les types qui ont eu cours parmi les artistes à diverses époques et chez plusieurs nations, comme réalisant un idéal quelconque du visage de Jésus-Christ. Je crois bien que le P. A. Martin s'y scrait laissé prendre, car il rêvait quelque chose de pareil lorsque, vers 1843, il fit graver par Butavand deux petites têtes de crucifix d'après Jean de Fiesole. Cette nouveauté charmante dans l'imagerie religieuse, peu aecoutumée chez nous à pareilles œuvres, eut un plein suecès; aussi serait-il malaisé aujourd'hui d'en trouver une bonne épreuve, chacune de ses planches ayant donné tout cc qu'il était possible d'en tirer, même avec retouches successives. Pourtant ce n'était là qu'un pas; et il demeurait bien du chemin à parcourir pour donner suite à une vélleité fort bonne en soi, mais très-loin du terme. Bien des gens ont effleuré ce sujet, et des années de voyages ou de recherches suffiraient à peine pour le traiter à fond. M. W. Grimm, après nombre d'autres, a jugé que cela méritait d'oecuper un instant ses doctes loisirs. Il y consacrait, en 1842, un mémoire de 55 pages in-4°, lu à l'Académie de Berlin et imprimé en 1843. Encore s'y borne-t-il quasi à la seule légende occidentale de la Véronique et à ses variantes; tout en citant néanmoins ce qui concerne l'image d'Édesse, celle de Latran, et divers témoignages anciens sur les traits du Sauveur¹ qu'il appuie çà et là sur quelque examen de vieux monuments.

Sans vouloir prétendre que je sois bien au courant des principaux ouvrages publiés à ce sujet, je dois citer eneore un travail assez considérable de M. le docteur Glückselig (Prague, 4862) sous le titre Christus-Archwologie, das Buch von Jesus Christus und seinem wahren Ebenbilde. On y reconnaît une lecture attentive de bien des auteurs utiles à la question, mais cela sent toujours un peu le labeur de seconde ou même de troisième main; et l'on peut désirer encore que quelqu'un prenne la peine de nous donner en ce genre des recherches définitives où les types soient reproduits directement d'après les originaux. Car rassembler et répéter ce qui a été dit par d'autres, c'est sûrement rendre un service; mieux vaudrait pourtant avancer la question et même lui donner une solution définitive.

Notre Sainte-Face de Montreuil aurait eu quelque droit d'y prendre place, surtout dans un livre imprimé en pays slave, et quelques autres indications du même genre auraient bien valu les chapitres consacrés par l'auteur à Jésus-Christ et l'Église, ou à des Rectifications sur la Chronologie de l'Évangile.

Creuser un sujet bien circonscrit est préférable à la prétention d'en étendre la surface pardelà ses vraies bornes, comme excuse au défaut de profondeur. Mieux vaut serrer son jeu et le pousser à bout sans distractions. Toutefois, on peut consulter encore utilement certaines données rassemblées par M. J. Durand dans les *Annales archéologiques*, t. XXVII, page 232, svv.

1. J.-Ph. Gabler, dans un programme de l'Université d'Iéna, publiait en 1822 des observations assez érudites sur la lettre de Lentulus, au sujet de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Raoul-Rochette ne laisse pas que d'en parler aussi un peu, à propos des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme. Cf. Grimoüard de Saint-Laurent, Guide de l'art chrétien, t. II, p. 226, svv. Mais c'est un peu hâté, par envie de ne point sembler incomplet; «In vitium ducit culpæ fuga.»

Il y aurait encore d'autres noms à énumérersi cela devait avancer la question, quoiqu'il ne soit pas très-clair qu'elle y puisse gagner beaucoup. Que serait-ee quand on ferait intervenir la controverse, trop souvent rappelée, sur la question de savoir si le Verbe de Dieu incarné doit être peint beau ou laid! Quoi qu'on en ait dit, reste à montrer que le patronage de la laideur ait jamais occupé d'autres gens que des écrivains plus ou moins oisifs ou bizarres; et qu'il ait rallié personne parmi les artistes, hors du cercle des maladroits ou des songe-creux.

Les gens de cabinet risquent de se laisser aller à certains entraînements qu'amène la discussion et qu'ils n'auraient pas écoutés sans l'éperon de la polémique. Quant à Tertullien, on sait s'it était batailleur et prompt à rompre en visière par n'importe quel coup de Jarnac à ceux qui se trouvaient sur son chemin.

Il y aurait done fort à faire si l'on prétendait conduire ces travaux jusqu'à l'appréciation de l'idéal imaginé par toutes les grandes écoles d'artistes; surtout s'il fallait en donner des représentations puisées à bonnes sources, depuis les temps primitifs du Christianisme jusqu'à Raphaël et Titien (on me permettra de ne pas nommer Rubens). Des critiques assez graves jugent déjà que R. Morghen (beaucoup trop vanté d'ailleurs par ses contemporains) n'a pas compris le Christ de Léonard de Vinci. M. Fortoul, qui n'a pas laissé d'écrire bien des études utiles dans son livre sur l'Art en Allemagne, a fort peu compris lui-même le sens d'un Christ très-fréquent parmi les œuvres de seulpture et de peinture du moyen âge, au XIII<sup>e</sup> siècle. Il se bat les flanes pour arriver à n'y voir qu'un Christ miséricordieux, et c'est indubitablement le Christ juge de l'époque ogivale. Que ce soit une conception admirable de nos artistes français, je l'ai dit ailleurs sans hésitation <sup>1</sup> et ne vois pas qu'il y ait lieu à m'en dédire. Mais quand M. Fortoul nous assure que « les bras du Rédempteur forment le signe d'une eroix toute misérieordieuse...; que la tête, confirmant tout ce que dit le mouvement des bras, ne parle que de pardon, de tendresse, d'extases pleines de doueeurs, etc., etc. »; il n'y a plus moyen de l'entendre. Il ne s'agit là certainement pas de miséricorde, ni de croix (dans le geste), ni même de protestations contre la draperie olympienne 3; il s'agit de montrer toutes les cinq plaies du Crucifié, et de traduire avec une splendeur pleine de triomphe calme et de justice sereine la magnifique peinture que saint Jérôme tracait du Jugement: « Vois, Juif, les mains que tu as percées; vois, Romain, le côté que tu as ouvert. » C'est le jugement s'accomplissant dans les cœurs des hommes, sans efforts ni colère chez le Juge suprême. C'est l'Évangile bien traduit, voilà tout; ee qui ne laisse pas d'être assez glorieux à l'art du XIII° siècle, sans qu'il faille recourir à des pensées qui seraient tout bonnement absurdes.

L'auteur de ces singuliers commentaires sur le Christ-Juge aurait difficilement renoncé sans doute à son prétendu type miséricordieux, qu'il pare si gratuitement de tant d'attributs pacifiques et consolateurs. Mais, quelque estime que je fasse de plusieurs pages de son livre, il m'est impossible de voir dans celles-là autre chose qu'un contre-sens <sup>4</sup>.

N'abusons pas des avantages que M. Fortoul nous donnerait par cet endroit, et ne poussons pas cet habile homme jusqu'aux dernières extrémités où le menait une voie si fausse. Combien peu de gens savent résister à la joie de revenir d'un voyage avec une découverte,

- 1. Vitraux de Bourges, pl. III et XIX; texte, §§ 200-202 (p. 288-291), etc. Je comptais alors traiter ce sujet plus en grand, à propos des reproductions qu'en donne la sculpture; mais les frais nécessaires à ce dessin n'eussent pu être épargnés que par un artiste comme le P. Arthur. J'y renonce donc à peu près aujourd'hui.
- 2. L'Art en Allemagne, t. I, p. 414-418 (à l'occasion des peintures de H. Hess), etc. Il y revient avec une affectation qui tourne quasi au comique à force de méprises, quoique son langage apprécie généralement fort bien ce qu'il y a de réellement beau dans ce type. C'est chose d'autant plus curieuse chez un amateur qui prend à rebours la vraie pensée de ceux qu'il exalte.
- 3. Je ne parviens pas non plus à imaginer où M. Fourtoul aura pris que l'hérésie des iconoclastes eût été provoquée par le trop d'estime pour les modèles antiques (t. 11, p.118-122), et qu'elle ait sauvé à l'Église le danger d'un art trop calqué sur celui des amis de Périclès; qu'enfin les Conciles rassemblés pour ces débats ne fussent saisis que d'une question à résoudre entre l'idéal et quelque chose comme le naturalisme ou le réalisme moderne.
- 4. Ce que j'en dis est surtout à cause de l'insistance malencontreuse que met l'auteur à faire adopter sa théorie. Il semble vouloir l'entourer de toutes les circonstances aggravantes qu'il est possible de réunir pour la rendre parfaitement inacceptable, et l'on ne saurait se fermer la retraite avec plus d'abandon ou même d'opiniâtreté. Si c'est de la franchise, c'est bien de l'aveuglement. Pas plus que Poussin, le moyen âge ne voulait d'un père douillet; et dans le moment dont il s'agit, c'eût été le cas de renoncer aux pensées tendres, quelque affection qu'on leur eût vouée. Or, nos ancêtres n'avaient pas à faire ce sacrifice; et ce qui est même admirable, c'est que, comprenant si bien la majesté réclamée par la foi pour l'image du Fils de Dieu lorsqu'il vient consommer la destinée des hommes, ils aient su réaliser une si merveilleuse modération pour l'instant le plus formidable qui pit être offert à la pensée. Comparez donc cet idéal avec celui du Dies irx, qui est précisément contemporain. Il y a bien dans cette prose, la strophe Recordare Jesu pie..., mais certainement tout l'ensemble de la pièce n'est pas tourné en douceur; et M. Fortoul n'a pas su se tenir à ce qui était de sa compétence, chose trop rare aujourd'hui.

pour le moins, dans leurs portefcuilles! L'unique résultat que j'aie en vue dans ces observations sur le Christ ogival¹, comme parlait l'Art en Allemagne, c'est de faire entendre où pourrait conduire une dissertation sur les types du Christ si elle ne marchait sans cesse avec l'escorte de nombreux dessins dùment empruntés à des originaux bien reconnaissables dans les copies. Toutes les phrases du monde ne valent pas une bonne gravure; et Winckelmann lui-même, après avoir rédigé ses principales tirades (que l'on a pourtant trouvées bientôt trop admiratives en plus d'un cas), revenait en vérifier les expressions devant le monument qui les lui avait inspirées. Certainement, si M. Fortoul eût présenté à ses lecteurs quelques-unes des scènes où son Christ ogival préside le jugement dernier, on y eût vu un peu plus elairement que les artistes n'y songeaient pas à des extases pleines de douceur ni à une mélancolie radieuse.

C'est donc simple prudenee que de ne pas se lancer dans une revue des types adoptés par les artistes chrétiens pour l'idéal de Jésus-Christ, sans se préparer à semblable tâche par des études que ne peut comporter une petite notice comme celle-ci. Que si pourtant il s'agissait d'une simple comparaison en passant, la sainte Face de Montreuil (slave ou exécutée pour des Slaves) vaut bien celle qui accompagne les mémoires allemands de M. W. Grimm et de M. Glückselig. Mais la question générale n'en demeure pas moins un sujet qui mérite d'être traité avec de hautes vues par les artistes ou les critiques supérieurs. C'était si peu ma prétention, que je n'ai pas même pris connaissance de l'essai préparé par sir Ch. L. Eastlak sur les représentations du Sauveur.

Je n'ai cité, ni même recherché attentivement, les notices données au xvm° siècle sur la Sainte-Face de Montreuil. Il m'avait suffi de lire un seul article du Journal de Trévoux (août 4717, p. 4327-4359) où l'auteur, voulant rabrouer le P. Honoré de Sainte-Marie, s'enferre lui-même si opiniàtrément et d'entrain si jovial, que la lecture en est affigeante au lieu de la gaieté que pensait y répandre l'écrivain. Cela ressemble bien fort à la manière du docte mais intraitable P. Hardouin, pour lequel on proposa cette épitaphe : « ... Vir felicis memoriæ, judicium expectando, » (...d'heureuse mémoire, dans l'attente du jugement).

Mais, au moment où mes feuilles vont être signées pour l'imprimerie, j'apprends que le même sujet a oecupé naguère le prinee Labanof de Rostof et la Société archéologique de Laon. Une chasse aux dissertations plus ou moins intéressantes qui se publient çà et là serait du devoir d'un bibliographe ou même d'un bibliothécaire actif et dans la force de l'àge. Mais lorsqu'on ne peut plus être actif et que l'on garde la chambre! Espérons que ces divers contemporains n'auront pas examiné notre peinture slave au même point de vue que moi, et que nous nous compléterons réciproquement pour ceux qui auront sous les yeux les pièces du proeès un peu plus avancé maintenant. Toute seience, archéologique surtout, est marqueterie au fond; l'affaire consiste à réunir de son mieux ce qui mène au terme, et à mettre en œuvre les matériaux avec bon sens et bonne foi. Y réussit qui peut, et non pas toujours qui veut.

-0000

<sup>1.</sup> Cela est si peu ogival au fond, du moins quant à la première invention, qu'on le trouve dans un ms. de Metz (Excerêtre du 1x° siècle.

## COLOMBES ET RÉSERVES EUCHARISTIQUES.

Bon nombre de nos cathédrales conservaient encore au siècle dernier une réserve destinée à l'Eucharistie, qui était suspendue très-haut entre le sol et la voûte. Plusieurs de nos



eontemporains ont pu voir un reste de cet usage qui tend à disparaître aujourd'hui. C'était parfois un petit eiboire caché sous son pavillon, parfois une colombe en métal dont le dos B. Aile gauche, grandeur de la pièce originale.



s'ouvrait pour faire place au Saint-Saerement qu'on déposait dans l'intérieur. Lorsqu'on abaissait la eolombe au moyen d'un appareil qui permettait de l'élever, comme de la faire

deseendre, eela pouvait être pris eomme un symbole de la grâce qui doit résider en nos âmes pour nous permettre de recevoir la communion 1. Mais, d'autre part, comme les anciens baptistères aussi étaient souvent surmontés d'un pareil symbole, c'était encore occasion de confondre un sacrement avec l'autre 2. Si l'on veut chercher une intention qui prête à moins d'équivoque, on demeure libre de croire que cette colombe désigne l'âme chrétienne souvent ainsi représentée dans les monuments primitifs du christianisme 3. Donnons-en

deux exemples, sans plus; d'autres se présenteront plus tard. La pierre A (p. 243) vient d'un sépulere tiré des eataeombes, qui est maintenant à Poitiers après avoir été au eollége de Brugelette en Belgique. Il est assez reconnaissable que la colombe sur un esquif y rappelle la fin du déluge (Genes. VIII, 8-44), c'est-à-dire l'âme débarrassée des périls du monde. L'autre (B, *ibidem*), publiée par le P. Lupi<sup>4</sup>, montre préeisément la eolombe s'appro-



ehant d'un ealiee à deux anses eomme on en voit jusqu'au x° sièele<sup>5</sup>. Ailleurs on voit des eolombes beequetant des raisins, où il est très-permis de ne voir qu'un *motif* d'ornemen-







tation; mais il n'y a plus eette exeuse pour éearter le symbolisme, lorsqu'on les voit groupées autour du ehrisme. Cf. ei-dessous, p. 221.

Bornons-nous à la représentation de cet oiseau, employée comme réserve eucharistique. M. l'abbé Corblet a publié un article sur ces espèces de tabernacles, dans sa Revue de l'art chrétien<sup>6</sup>; et des indications nombreuses, plusieurs gravures même, ont été réunies dans le Glossary of Ecclesiastical ornament <sup>7</sup>. Il en est aussi qui ont été publiées dans le Moyen âge et la Renaissance, sous le titre: Orféverie religieuse.

L'exemplaire que nous présentions (p. 212) a été eopié par le P. A. Martin dans le beau eabinet de M. Carrand. L'oiseau est représenté sous la lettre A (*ibidem*), et le détail B donne en

- 1. Il y avait bien dans cet emblème quelque danger de faire méconnaître la vraie notion de l'Eucharistie; puisqu'elle nous donne Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, mais non pas précisément le Saint-Esprit. En somme, cette réserve est fort ancienne, si bien que la trace en subsiste dans l'histoire pour l'Église grecque dès le temps de saint Basile. On voit encore, en 518, le clergé d'Antioche accusant Sévère devant le concile de Constantinople, comme s'étant approprié les colombes d'or et d'argent suspendues sur le baptistère et les autels. Cf. Concilia, ed. Coleti, t. V, p. 4130.
- 2. Il faut se rappeler que dans l'Église grecque l'usage subsiste jusqu'à nos jours de donner la communion et la confirmation aux enfants aussitôt après le baptême; ce qui expliquerait pourquoi une réserve cucharistique aura fait partie du mobilier d'un baptistère. Cela paraît un peu plus plau-
- sible que l'idée de rappeler sur les fonts l'apparition du Saint-Esprit dans le baptême de Notre-Seigneur, si ce n'est que l'allusion au fait historique servit à couvrir le Secret des mystères (disciplina arcani).
- 3. Cf. Hagioglypta, p. 35; 150 sq.; 159, sq.; 201, 222, 232, 237, 239, etc. Grimoüard de Saint-Laurent, Guide de l'art chrétien, t. 11, p. 66, sv.; 120, etc.
- 4. Severæ martyris epitaphium, p. 185. On y voit passablement le mot REDEMPTA écrit en lettres grecques.
- 5. On les trouve sur des monnaies mérovingiennes, et la petite capacité de plus d'un calice à anses qui existe encore montre assez clairement que ce n'était pas une forme réservée pour la communion des simples fidèles. Cf. Trésor de... glyptique, *Bas-reliefs*, pl. XIX, B-3, et p. 16.
  - 6. T. II (1838), p. 388-394.
  - 7. London, 1868, p. 120, svv.; et 73.

grand une des ailes qui était facile à soulever pour qu'onypût déposer l'Eucharistie ou l'en retirer au besoin. Tout à l'heure nous donnerons un petit monument que je crois bien avoir vu quelque part, mais au sujet duquel mon ancien collaborateur ne me laisse aucune indication. Là (p. 216 C), c'est un petit édicule qui sert de support à l'oiseau; tandis qu'en bien d'autres dessins publiés çà et là, ses pieds posent sur un plateau plus ou moins large <sup>1</sup>.

Il y a tout lieu de croire que ces réserves d'une capacité si restreinte étaient destinées aux moribonds qui pouvaient avoir besoin du viatique à des heures où le saint sacrifice ne se célébrait plus<sup>2</sup>. Pour ceux qui communiaient à la messe, la consécration se faisait pendant leur présence autour de l'autel. Je pense que l'usage des tabernacles fit disparaître peu à peu cette façon de conserver le Saint-Sacrement, quoique l'ancienne coutume ait persisté plus ou moins jusqu'à nos jours. Beaucoup de dessins des anciens autels présentent ce détail qui ne manque pas de grâce, mais qui disparaît aujourd'hui presque entièrement. Du Cange le rencontrait encorc fréquemment en France 3; ct, à propos du peristerium, il cite selon sa coutume bien des textes qui facilitent l'érudition à ses successeurs. Si l'on joint à ses pages les recherches quelconques de ceux qui l'ont copié, imité ou augmenté, il restera peu de choscs à dire qui ne soient dites déjà. Nous avons à ce sujet une dissertation fort présentable, imprimée en 1711 par André Schmidt; lequel du reste venait après notre Du Cange, et n'entre pas toujours dans la pensée des rites catholiques, quoiqu'il ne tienne pas, comme tant d'autres, à les tourner en ridicule. Disons la même chose de Fréd. Wernsdorff (Wittemberg, 1773) qui avait devant lui un chemin bien plus battu encore, puisque beaucoup d'autres pionniers (Mabillon, Sala, etc.) venaient de frayer la route 4.

Depuis que ceci était rédigé, M. A. Darcel a publié dans les Annales archéologiques (t. XXVII,

I. Dans le Glossary que je citais à la note précédente, on a représenté deux de ces colombes soutenues par des chaînes accompagnées de couronnes qui donnent à l'ensemble un petitaspect monumental. Jusqu'à quel point l'artiste moderne s'est-il accordé le droit de restitution, on ne le dit guère. Ce qui nous est donné ainsi comme total antique, ne laisse pas d'être un peu suspect, faute de renseignements précis; avouons pourtant que si ce n'est pas bien prouvé, c'est au moins fort probable.

L'ancienne coutume de suspendre une colombe dans les églises semble encore attestée par ce dicton populaire employé pour désigner un sot : « On voit bien qu'il n'a pas couché dans l'église, il n'a pas volé le Saint-Esprit. » Cela ne signifierait plus rien pour qui ne connaîtrait pas l'ancien rite. En plein jour, un voleur ne s'y fût guère hasardé ; mais durant la nuit, on pouvait absolument en venir à bout. Cf. Molan. Hist. ss. imaginum (ed. N. Paquot), libr. IV, cap. 17.

2. Pour les églises rurales, il semble que cette ressource manquât souvent. Car on voit au moyen âge célébrer des messes à heures indues pour pouvoir administrer la sainte Eucharistie à ceux qui étaient menacés de mourir inopinément

L'intention que je prête à cette réserve paraît bien indiquée dans ce que l'on raconte de saint Basile d'après une vie attribuée à saint Amphiloque, évêque d'Icone (Cf. d'Achery, Spicileg., t. VII, p. 81). Basile ne semble pas précisément avoir inventé ce rite, mais il est dit qu'après la consécration il réserva un tiers du pain consacré, pour être mis dans la colombe d'or suspendue sur l'autel. Dans une ville considérable, il était prudent de se tenir prèt contre quelque mal-

heur imprévu; et, pour une population de quelques centaines d'habitants, le curé ne savait pas prévoir les malheurs de si loin. C'est ce qui explique pourquoi bien des relations anciennes et modernes nous montrent des usages singuliers pour la conservation de l'Eucharistie dans les bourgades grecques, syriaques, éthiopiennes, etc.

3. Cf. Descriptio... S. Sophiæ... in P. Silentiar., § 62, sqq. (p. 574 à 576). Le prétendu Moléon (Lebrun) en indique bien des traces dans nos églises vers la même époque.

4. On peut voir encore Reiske, in Constant. Porphyrog., De Ceremoniis, p. 587.— Fumagalli, Antichità Longobardico-Milanesi, t. III, p. 197. — Giorgi, De Liturgia romani pontificis, t. I, p. XCIII, sqq. — Buonarruoti, Vasi antichi di vetro, p. 124, sgg. — St. Borgia, De cruce veliterna, p. CCXVII. — Allegranza, Monumenti antichi di Milano, p. 38-41. — Etc.

Ce n'est pas que plusieurs de ces savants ne redisent mainte fois ce qu'avaient écrit leurs prédécesseurs, tout en gardant le silence sur la source où ils puisaient. Ceux qui maintenant copient ces copistes sont, sinon plus excusables, au moins beaucoup plus maladroits; n'y ayant plus guère d'hommes instruits qui ne connaissent ces petites cachettes. On ne peut donc même plus réclamer là le douteux bénéfice de l'axiome italien : « Peccato celato, mezzo perdonato. »

Pourquoi ne pas avouer carrément qu'on ne nous avait pas attendu sur divers champs de moisson où nous aurions sans doute fait merveille, mais qui ont été fauchés il y a quelque cent ans sans attendre notre venue? Cela dit, nous exposerions l'œuvre de nos prédécesseurs, et entamerious ce qui reste à faire; en quoi il y a besogne pour longtemps, mais soyons honnêtes avant tout.

p. 274, svv.) un article intéressant où il s'étonne de voir qu'en plusieurs églises du moyen âge on attachât des oublies (du pain à chanter) aux pattes des oiseaux qui se làchaient dans l'église, le jour de la Pentecôte. Il suppose que cela signifiait la manne du désert, comme figure de l'Eucharistie; et fait remarquer que le Saint-Esprit n'avait pas grand'ehose à faire dans ce sacrement. Son observation a du vrai pour le premier coup d'œil. Mais quand on se rappelle que l'Eucharistie était souvent conservée dans des vases en forme de colombe, on est moins surpris de retrouver cette association singulière en apparence. Notre-Seigneur dit dans l'Évangile (Joann. VI, 30, sqq.): « Vos pères ont mangé la manne dans le désert... mais ce n'était pas là le vrai pain du eicl... e'est moi qui suis le pain de vie, etc. Celui qui mangera le pain que je donnerai, ne mourra pas; etc. » — Et ailleurs (Joann. XIV, 23): « Qui m'aime et garde mes enseignements, mon Père l'aimera aussi; nous viendrons à lui, et nous y ferons notre demeure. » Or, le sacrement de l'Eucharistie exigeant que l'on soit débarrassé de tout péché mortel pour le recevoir convenablement, ce n'était pas si mal imaginé de montrer au regard des chrétiens que Jésus-Christ ne leur sera pas donné, si ce n'est pour leur condamnation, à moins qu'ils ne possèdent le Saint-Esprit, e'est-à-dire l'état de grâce¹.

Si l'on fait attention que, jusqu'au xu° siècle, les autels demeuraient presque entièrement nus quand on n'y célébrait pas la messe <sup>2</sup>, on comprendra sans trop de peine que cette petite réserve fut portée en l'air, tout comme ailleurs on voit une sorte d'armoire dans la muraille du sanctuaire et de la sacristie pour la même intention <sup>3</sup>. C'était aussi parfois afin de mettre en sùrcté les richesses du trésor ecclésiastique en fait de vases précieux. Mais, pour ne pas ôter aux fidèles le coup d'œil de ces objets intéressants, on les suspendait en certaines églises au-dessus de l'autel dans les grands jours. Un plateau assez large pour les soutenir, suffisamment découvert pour en laisser le spectacle au peuple rassemblé dans la nef, et placé à trop grande hauteur pour tenter les eurieux indiscrets, servait aisément à ces expositions solennelles qui devaient réjouir la foule des bonnes gens.

On en a pu voir un exemple tiré de la grande Bible de Charles le Chauve, à l'oceasion de la couronne de lumière conservée encore par Aix-la-Chapelle <sup>4</sup>. Quant aux autels proprement dits dont nous avons donné plus d'un exemple dans cet ancien mémoire (p. 25, 26, 32) et dans le premier volume de la série actuelle (p. 32), en voici deux autres encore (p. 216, A et B), d'après des vitraux de la cathédrale de Chartres (transept sud). On voit sans peine qu'une fois l'office terminé, une croix, un vase sacré, quelquefois un missel (ou sacramentaire), parfois une draperie, étaient l'unique décoration qui attirât l'œil sur cette table du Saint-Sacrifice.

1. Quant aux miniatures de la fin du xiv° siècle, où M. Darcel voudrait que les peintres verriers se renseignassent en fait de symbolisme (*ibid.*, p. 281), il m'est impossible d'admettre ce conseil ou de le recommander à deshommes aussi peu théologiens que nos artistes actuels. Quiconque n'a pas étudié attentivement les SS. Pères, ne saura distinguer où certaines traditions graves se fourvoient dans les pieuses mièvreries d'un esprit particulier qui prétend dire du nouveau. Toute singularité n'est pas bonne en vertu seulement de sa nouveauté, surtout lorsque nous avons affaire à des interprètes de la Bible qui ne présentent nul titre pour prendre place à côté de géants comme saint Augustin, par exemple. Esprit ou hardiesse, si ce n'est impertinente légèreté, n'y suffisent assurément pas; et le protestantisme a pu trouver beau jeu dans maintes gentillesses de ce genre, pour

blàmer l'Église catholique mise ainsi en accusation très-gratuitement sur des données si peu théologiques.

- 2. M. Viollet-le-Duc, qui abuse un peu de ce souvenir dans ses constructions de petits autels pour nos contemporains, peut au moins renseigner sur le temps passé, par les dessins que renferme son *Dictionnaire de l'architecture française* (t. II, p. 15-56).
  - 3. Cf. Allegranza, Opuscoli eruditi, p. 198.
- 4. Cf. Mélanges d'archéologie..., l¹e sèrie, t. III, p. 18. C'était ce que les inventaires appellent gabbata et qui servait à plusieurs fins. J'aurais voulu (en 1851) avancer la solution des difficultés que sement sur la route de l'antiquaire certains termes relatifs à l'ornementation des vieilles églises, mais je n'ai pas osé présumer une patience suffisante chez nos lecteurs. Cf. Mélanges, ibid., p. 58.

Je ne parle, bien entendu, que de l'Église latine; et eneore même je ne tiens pas compte des voiles, rideaux, etc., qui complétaient souvent la décoration du sanctuaire. C'est de l'au-





tel qu'il s'agit, encore une fois, et les exemples ne manqueraient pas si quelqu'un refusait d'adopter une conclusion fort bien établie par les monuments et par les textes.

Maintenant que la destination de notre colombe est suffisamment expliquée, je ne chercherai pas à reproduire un autre exemplaire émaillé que le P. A. Martin avait copié chez le prince Soltykof, et dont l'aspect, moins riche en fait d'art délicat, pouvait être plus splendide aux regards des hommes simples à cause des couleurs de l'émail qui reluisait dans les yeux, sur les ailes et la queue de l'oiseau, ainsi que sur le revers du plateau qui le portait. On peut supposer que le plateau qui servait de base en l'air à ces colombes de métal, n'était pas toujours adhérent aux pieds de l'oiseau; quoique ce soit très-probable.

Tel était sûrement celui que j'ai présenté tout d'abord au lecteur (p. 212), et qui ne repose que sur un petit socle suffisant à le maintenir en équilibre. Il importait du reste assez peu que la *réserve* se détachât quasi tous les jours des chaînes qui l'élevaient en haut, puisqu'une fois les



ailes soulevées, on pouvait y puiser la sainte Eucharistie pour l'oceurrence. Or, je dois dire que les suspensions gravées dans le Glossary of ecclesiastical ornament, compilé d'abord par M. Welby Pugin, ne manquent pas de témoignages en leur faveur parmi les anciens textes; quoiqu'on y ait un peu aidé, peut-être, dans l'interprétation. Ce ne serait pourtant pas énormité chez le lecteur que de vouloir connaître s'il a sous les yeux une reproduction exacte ou une restitution, ingénieuse soit, mais non pas absolument certaine.

Dans un dessin que voiei (fig. C), la colombe surmonte une petite arche qui rappelle peutêtre celle de Noé, comme symbole de la fin du déluge; ou bien ce sera l'Église, dont l'arche était le symbole au dire des SS. Pères<sup>1</sup>, et qui est souvent nommée par eux *Maison de la colombe*. D'ailleurs l'amour de Dicu et du prochain est le grand œuvre du Saint-Esprit dans nos âmes<sup>2</sup>, et la vie chrétienne n'a guère d'instant où cette charité soit plus recommandée que celui du festin auquel nous invite le divin Agneau<sup>3</sup> présenté à tous en nourriture commune.

## AUTRE SUSPENSION EUCHARISTIQUE.

Voici maintenant, d'après un vasc du trésor de Sens <sup>4</sup>, quelque chose de bien plus semblable à un ciboire (p. 218). L'indication de chaîne qui demeure au pommeau supérieur,

1. I Petr. III, 20-22. — Augustin. Opp. t. VIII, p. 229, sqq.; 234, sq.; 245, 319; t. VII, p. 410; t. V, p. 1416, sq. — Petr. Chrysolog. Serm. CLX. — Gregor. M., in Ezechiel., homil. IV (ed. Galliccioli, t. V, p. 45). — Etc., etc.

Au lieu de multiplier ces indications dont il serait facile de grossir le nombre, profitons tout simplement de l'opportunité pour publier un chant du moyen âge sur le déluge. Il est tiré du fonds Notre-Dame, n° 273 bis à la Bibliothèque du Roi (c'était l'ancienne numérotation). Je le crois composé pour les divertissements pieux des enfants de chœur pendant le carnaval, attendu que l'histoire de Noé a sa place dans l'office de la Sexagésime. Si quelqu'un en désirait les airs notés, il peut recourir au manuscrit original. Mais voici du moins le texte :

- « Omnis caro peccaverat, Viam suam corruperat; Ilomo Deum reliquerat, Lex naturæ perierat. Tune conditor irascitur, Intus dolore tangitur, Quasi de se conqueritur; Et ad Noe sie loquitur:
- « Me coram caro corruit, Homo turpe desipuit. Legem naturæ polluit, Nil nisi mortem meruit;
- « Ut sciat humanitus Locutum fuisse, Pœnitet me penitus Hominem fecisse.
- « Stupor et prodigium Quod superbit cinis! Coram me mortalium Imminet jam finis.
- « Homines disperdere Cum terra providi; Tibi volo parcere, Nam te justum vidi.
- « Tu et tui filii Vestris cum uxoribus, Nihil estis noxii Tantis in excessibus.
- « Vos indemnes eritis Dum condemno noxios; Octo remanebitis, Omnes perdam alios.
- « Perdam volatilia, Perdam omnem bestiam, Pauca seminaria

- Vobiseum eustodiam.
- « Ergo, Noe, concito Arcam tibi facito; De lignis eligito Quæ sunt altiora.
- « Leviga, sagaciter, Et conjunge pariter; Opus fac viriliter, Tota vi labora.
- « Facque mansionculas. Plures et non panculas Arcæ per particulas, Non te tardet mora.
- « Linies intrinsecus
  Aream, et extrinsecus
  Tenaci bitumine;
- « Ut in aqua fluida Sit fortis et solida, Piscis (Picis?) nexa glutine.
- « Cibos animantium Inferes intrantium, Pecorum cum homine;
- Bestias inferius,
   Avesque superius
   Tecum collocabis.
- « Fenestram in latere Deorsum componere Prudens procurabis.
- « Culmen sursum ducito, Et tandem in cubito Aream consummabis.
- « Trecentorum cubitorum Erit arcæ longitudo, Sed et quinquies denorum Ejns altitudo (latitudo?).

- Sexiesque quinorum Erit altitudo.
- « Hane intrabis, Habitabis; Et vitabis

Immineus periculum,

- « Tu et nati Tibi dati, Procreati Ut sustentent sæculum.
- « Intret sexus
- Eis nexus, Per amplexus Dilatando populum.
- « De mundis animantibus In singulis generibus Tolles septena paria.
- De immundis quod macuła Fæda sit simplex copula, Serves ut seminaria.
- « Et quum ista compleveris, Vide ne moram feceris ; Descendet a me pluvia.
- « Arcam quum ingressus eris, Nuptæ simul cum liberis ; Quaterdenos simul dies Nulla tenebit requies.
- « Vita, salus et pax erit Illis quos area clauserit.
- « De supernis ego pluam, Et nefas omne diluam; Incessanter imbres ruent. Omnem humum superfluent, Et qui foras cam erunt (eunt?) Mortis discrimen perferunt.
- « Arca parata, Noe mandata Domini peregit;

- « Et bene nota Quod unum iota Justus non infregit,
- « Omnia dieta Fide non fieta Complere sategit.
- « Nubes pluunt, Imbres runnt; Undæ fluunt Labentes cum impetu.
- « Crescunt aquæ Circumquaque, Flumiuaque,
- Cum immenso strepitu.
  « Sic immundum
  Carne mundum
  In profundum
- Perisse (?) cum sonitu.
  « Sie merguntur impii
  Male sibi conseii,
- Parentes et filii.
  « Involvuntur fluctibus
- Juvenes cum senibus, Filiæ cum matribus.
- « Dissolvuntur pignora, Feruntur per aquora Submersorum corpora.
- « Solos salvat area justos Cujus tutrix est et custos Dei misericordia;
- « Suos sub hac forma natos Et sibi compaginatos Salvat Mater Ecclesia.
- « Christe, noster Noe, tibi Jure debent hac ascribi; Cui sit honor et gloria.

Amen. »

- 2. Rom. VIII., 14-16. Gal. IV, 6. I Joann. IV, 7-13. Etc.
- 3. 1 Cor. X, 47. Le jour de Pâques, où tous les chrétiens sont censés avoir pris place à la sainte-Table, l'Église dit dans sa post-communion: « Spiritum nobis, Domine, tuæ charitatis infunde: ut, quos sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate concordes. »
- 7. D'après le dessin original du P. Arthur, la hautenr depuis le pied, jusqu'à l'anneau serait de 0°32, et la largenr, à l'étranglement de la gorge, aurait pour diamètre 0°17. Mais faut-il garantir que nulle erreur n'est intervenue?



donne à penser que le eouverele se visse sur la eoupe, ear je n'aperçois rien qui indique soit charnière, soit patte queleonque (moraillons, tourets), soit fermeture à baïonnette (en coulisse à engrenages), entre les deux parties d'un récipient suspendu par son sommet. Ce que j'en dis toutefois est dans la supposition d'un dessin parfaitement exact de la part de mon ancien collaborateur, attendu que je trouve dans le Portefeuille archéologique de la Champagne (Orfévreric, planche VI) un ciboire d'argent doré conservé aussi à Sens et qui ressemble beaucoup au nôtre. Le galbe n'est pas identique de part et d'autre; les ornements ont le même motif, mais ne sont pas traités de la même façon. Ils sont bien plus gras et beaucoup plus saillants chez le P. A. Martin, et n'y sentent guère le xvie siècle, auquel l'attribue M. l'abbé Corblet<sup>1</sup>. Mais il est difficile de croire que la similitude de ces deux gravures ne soit pas l'effet d'un modèle unique interprété par deux dessinateurs. C'est done le cas de rappeler ce que dit le texte du Portefeuille, non-seulement à cette occasion, mais dans le chapitre V (sculptures sur bois et sur ivoire) au sujet des procédés employés pour conserver l'Eucharistie pendant le moyen âge, etc. On y trouvera quantité de détails importants surtout au sujet du diocèse de Troyes, dont les archives sont si bien connues à M. d'Arbois de Jubainville. Contentons-nous d'indiquer ces sources, au lieu de nous parer des plumes du paon 2; comme ce ne laisse pas d'être encore pratiqué depuis les fabulistes qui pensaient bannir l'abus.

Quoi qu'il en soit, la planche de M. Gaussen montre une charnière, et eelle du P. Arthur ne nous offre ni eet appendice, ni celui qui devait lui correspondre du côté opposé.

M. l'abbé Corblet (l. cit., p. 435, sv.) cite un ciboire de Douai où la coupe est pereée de trois trous au-dessous de la gorge qui reçoit le couvercle;

trois trous au-dessous de la gorge qui reçoit le couvercle; et il y a lieu de supposer que cela servait à soutenir le vase sans que son pied posàt sur rien. Des croehets de métal pouvaient s'y adapter et s'en dégager quand il était néessaire. De la sorte, nul besoin que la charnière eût un corrélatif opposé pour assujettir à demeure le couverele, puisque ce n'était point uniquement par le hant que le vase était soutenu en l'air. La charnière du eiboire subsiste encore dans quelques provinces de France, comme par exemple chez les populations de la basse Loire. On y tient même, sous prétexte d'utilité, parce que nous ne manquons guère de trouver très-bonnes raisons à nos habitudes; Virgile et saint Augustin l'ont fait observer depuis longtemps.



rabattu lorsqu'on donné la communion, est extrêmement utile pour recevoir les parcelles de l'hostie qui pourraient tomber à terre, et même pour obvier aux accidents qu'occasionnerait la maladresse du fidèle ou du prêtre. Mais ils ne réfléchissent peut-être pas autant à la difficulté de purifier les nombreux interstices que forme une charnière avec sa goupille.

Comme exemple d'autres réserves qui ont pu se suspendre aussi, car on en trouve qui sont garnies d'unc pomme ou d'un annéau à leur sommet ³, donnons la forme de ces petites

<sup>1.</sup> Cf. Revue de l'art chrétien, t. II, p. 433.

<sup>2.</sup> En 1213, les évêques du Languedoc reprochent au vicomte de Béarn les excès commis par ses *routiers* qui ont fait tomber à terre une réserve du Saint-Sacrement, en cou-

pant le lien qui la tenait suspendue; en sorte que le corps de Notre-Seigneur fut jeté sur le pavé du sanctuaire.

<sup>3.</sup> Je ne veux pas prétendre cependant que leur suspension ne fût pas effectuée au moyen d'un plateau comme

pyxides limousines (p. 219) qui sont assez fréquentes dans les cabinets des amateurs. Le P. A. Martin en avait copié plusieurs que je ne publierai point par le menu, leur ornementation offrant assez peu de variétés intéressantes.

Celle qui porte la lettre A (p. 219) provient d'une collégiale de Hay (sic) dont je ne sais



que dire d'après une indication si brève sur les notes commémoratives de mon ancien collaborateur<sup>1</sup>, et sous la lettre B(p. 220) il a développé le cylindre d'une autre boîte cucharistique que lui avait communiquée M. Dumoutet, de Bourges.

Pour suppléer aux couleurs des émaux qui ne sont pas rendues iei, on eonsultera utilement le *Portefeuille archéologique de la Champagne* (Émaux, pl. XVIII) et la *Revue de l'art chrétien*, t. II, p. 491, svv.

Ce qui nous importe en ee moment, c'est que presque toutes ces petites pyxides sont garnies d'une charnière et d'un moraillon (au deux extrémités du même diamètre) et font voir ainsi qu'on tenait à éviter les inconvénients d'une fermeture mal assurée.

En outre, on y verra, si l'on veut, un souvenir des tours qui se reneontrent de très-bonne heure dans les textes ecclésiastiques, comme vases à conserver le saint Sacrement (Cf. supra, h. t., p. 17, svv.). Si la hauteur est peu de chose et rappelle beaucoup plus une boîte qu'une tourelle, le couvercle ne laisse pas de ressembler un peu aux flèches qui surmontent les clochers ou les guettes (échauguettes, ou guérites en pierres) du moyen âge.

ceux dont il a été question, ou d'un sac d'étoffe ainsi qu'il s'en trouve l'indice dans certains inventaires d'église. Ces sachets en manière de bourses comme celles que l'on emploie encore chez nous pour la quête, étaient sans doute attachés en haut par leurs cordons; et faisaient ainsi l'effet inverse du pavillon ou baldaquin dont se revêtent aujourd'hui les ciboires, et mème les tabernacles qui renferment le Saint-Sacrement. Conf. Revue de l'art chrétien, tome II, p. 242,

1. Je ne m'oppose nullement à ce que l'on a dit en pareille occurence, sur le *Lauda Sion* de saint Thomas d'Aquin; et

je veux bien que les anges soient une allusion à la strophe célèbre :

« Ecce panis angelorum Factus cibus viatorum. »

Mais pourquoi ne seraient-ce pas aussi les anges qui, comme dit saint Chrysostome, remplissent le sanetuaire au moment de la consécration pour honorer le nouvel anéantissement du Fils de Dieu sur l'autel? Il n'est même besoin d'aucun souvenir de docteur latin ou grec, la foi du charbonnier suffit pour faire comprendre que les anges ne perdent pas leur temps là où se trouve le Verbe incarné.

## CHRISMES.

La petite custode émaillée qui terminait l'article précédent (p. 220), nous montre sur un même monument deux formes du nom de Jésus, abrégé: celle qui appartient à l'époque gréco-romaine et qui s'exprime en effet par deux lettres grecques, si ce n'est par quatre; et l'autre qui a comme supplanté la première dans les temps modernes. Cette dernière, quoi qu'on en disc parfois, est bien grecque aussi dans son origine; et persiste à peu près à l'être, quoique l'S finale ait pris la forme latine. Les deux petits médaillons qui accompagnent la Sainte-Face de Laon (p. 204) et qui ne manquent presque jamais en parcil cas dans les peintures ou sculptures chrétiennes venues des contrées orientales, signifient trèsclairement jésus-christ. Les Grees n'y mettent que la première et la dernière lettre de chaque mot. Nous qui leur empruntions des caractères étrangers, nous avons composé ces abréviations avec les deux premières lettres du mot et la dernière. C'est ainsi qu'on les voit (sauf les S latines) dans le cylindre développé de la custode limousine communiquée au P. A. Martin par M. Dumoutet. En caractères grees, ce serait IHC XPC (ou même IC XC); chez nous ce devient IHS XPS, au moyen âge.

Voici l'ancienne forme, d'après un monument de Marseille (si je ne me trompe) 1. On y



voit les colombes dont nous parlions, il n'y a qu'un instant (p. 213). Je soupçonnerais que la couronne ne ressemble pas si fort, dans l'original, à une couronne d'épines, ou à des mailles de métal; surtout s'il s'agit vraiment du musée de Marseille 2 où il me semble avoir vu l'original vers 4850. En tout cas, c'est bien à peu près (sauf l'A et l'ω) ce que l'on entend par le *Chrisme Constantinien*, sur lequel il a été publié tant de dissertations plus ou moins décisives, que ce serait abusif d'y revenir après les travaux où notre siècle (avec MM. J.-B. de Rossi et Edm. Le Blant) a fini par introduire un élément chronologique 3 dans ces notations que l'on entassait jusqu'à présent tout à son aise, sans rien conclure de précis.

Le fragment de tombeau qui suit (p. 222, A) appartient au musée d'Arles et semble être de

<sup>1.</sup> Cf. Revue de l'art chrétien, t. II, p. 456-463. — Millin, Voyage dans les départements du midi..., pl. Lvi, 6. — Grimouard de Saint-Laurent, Guide de l'art ehrétien, t. II, p. 120.

<sup>2.</sup> Cependant je crois le retrouver à peu près tel quel dans les Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIII<sup>e</sup> siècle, rèunies et annotées par M. Edm. Le Blant; t. II, pl. 73, n° 438.

<sup>3</sup> Cf. Edm. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule...,

t. I, p. XII-XIV; et Revue archéologique, juin 1869, p. 437, svv. — Etc., etc.

Je ne suis pas fâché de faire voir, sur des monuments anciens, la colombe comme figure des âmes chrétiennes qui font cortége à Notre-Seigneur. On va retrouver encore ce symbole sous l'inscription suivante (p. 222, A). N'y songeait-on pas à ces paroles du Cantique des Cantiques (1, 2)? « Oleum effusum nomen tuum, ideo adolescentulæ dilexerunt te. »

la fin du 10° siècle. M. Edm. Le Blant l'a publié dans son second volume des Inscriptions chrétiennes de la Gaule (sous le numéro 509, p. 241, sv.) et je n'ai pas l'intention de le quereller



sur ee que le P. A. Martin y introduit de variantes dans le texte gravé. Faisons seulement observer dans les bas-reliefs le *Scrinium* des livres saints, qui se compose ici de rouleaux assemblés à la manière d'une gerbe par un seul lien pour tout un faisceau<sup>4</sup>. La partie gauche de ce couvercle d'un sarcophage, a déjà paru dans ce même volume à la page 88.

La gravure B, autant que je puis en juger sur les notes qui me restent du P. A. Martin,



semble appartenir au centre d'une grande face de sareophage d'Arles ou de Marseille. Deux guerriers, si je ne me trompe, se tiennent près d'un arbre gemmé qui porte à son sommet l'aigle dont le bec soutient une couronne autour du Chrisme où ne se lisent ni l'A ni l'\omega^3. Ce semble être le même monogramme qu'a fait graver Millin pour son atlas du Voyage dans les départements du Midi, pl. LXIV, n° 2.

- 1. Cf. Supra, h. t.; p. 87, et pl. IV. On dirait qu'ici le sculpteur songeait aux textes évangéliques (Joann. V, 39; VII, 52. Act. xvn, 11. Etc.) où l'accord du Nouveau Testament avec l'Ancien est donné comme titre fondamental de la foi en Jésus-Christ.
- 2. Cet oiseau, qui symbolisait jadis l'admission dans l'Olympe, rappelle peut-être ici la formule catholique *in gloria Dei Patris;* mais surtout l'évangéliste saint Jean et son premier chapitre.
  - 3. On a fait observer avant moi que l'Ω majuscule est ex-

trèmement suspect dans les monuments donnés pour anciens, et que l'ø y est presque toujours sous la forme cursive. Cf. *Hagioglypta*, p. 168. Quant au monogramme ancien, le même ouvrage donnera maints détails utiles, soit de l'auteur primitif, soit de l'annotateur. Cf. *ibid.*, p. 159-164; 233, sq.

Mais M. le commandeur J.-B. de Rossi, dans le t. III du Spicilegium Solesmense (p. 545-577), et dans ses travaux ultérieurs, nous a surtout rendu le service important d'assigner les dates où chaque forme du chrisme domine. M. Edm.

CHRISMES. 223

Avec le temps, les éléments du Chrisme primitif s'altèrent un peu ; comme on s'en aperçoit sur ce sarcophage en marbre blanc, du musée de Bordeaux <sup>1</sup>.

Le P gree y prend un petit air à prétentions qui se répète deux fois, comme pour mieux constater une nouvelle mode.

Les elasses distinguées avaient beau être familiarisées avec l'alphabet gree, le peuple n'en savait pas si long dans nos contrées latines; et des caractères étrangers ne pouvaient guère se maintenir ainsi avec leurs vrais types, lorsque les lapieides ne comprenaient plus que tout juste ce qu'on leur donnait à tracer. D'ailleurs, la croix était comme sous-entendue ou masquée dans le X primitif, et le Christianisme, une fois maître du monde, éprouvait le besoin de ne plus rien dissimuler sur le mystère de la Rédemption. Alors le X est remplacé en même temps que rappelé, par un trait horizontal qui croise le P sous la bouele; comme dans le bas-relief eijoint (p. 224, A), lequel paraît venir de Rodez si j'interprète bien les notes sommaires de mon ancien collaborateur.

Au cas où une curiosité bien légitime arrêterait ici le lecteur pour savoir de quoi il s'agit, je lui offre la face correspondante du même monument; et l'ensemble a tout l'air de représenter les quatre évangélistes, parmi lesquels deux seulement (saint Jean et saint

Le Blant a modifié pour la France les données romaines; tout en faisant voir que d'autres symboles et formules ont aussi leur sphère d'activité, pour ainsi dire. Cela s'appelle avancer l'étude d'une question, au lieu d'amonceler des redites qui ne feraient point marcher l'affaire du moindre pas durant des années.

Nous ne venons pas au monde après nos ancêtres pour les faire oublier, mais pour nous aider de leurs œuvres afin de passer outre. Qu'ils ne soient point effacés ou rayés par nous de la liste des travailleurs, c'est trop juste; tâchons seulement de faire un peu mieux, et ce sera vrai service rendu. Sinon, nous risquons de nous réduire à un rôle fort médiocre ou même malhonnête. L'étude personnelle peut initier aux découvertes faites par nos devanciers; mais qui imprime, doit, ce semble, avoir quelque chose de nouveau à dire : ne fût-ce qu'en apportant des preuves peu connues aux assertions anciennes, ou en groupant d'une manière passablement neuve ce qui n'avait pas été popularisé jusque-là. En ce cas, on peut devenir encore un vulgarisateur utile. Le reste ne serait que redites oiseuses, ou maladroitement prétentieuses.



1. On y reconnaît aussi, auprès du monogramme inférieur, le calice à deux anses d'où s'élèvent des pampres; allusion à l'eucharistie, autant qu'à la vie divine qu'il nous faut puiser en Notre-Seigneur. Cf. Joann. vi, 27-59; xv, 1-10.

Matthieu) sont témoins oculaires des faits qu'ils racontent et disciples immédiats (apôtres) du Sauveur. Les deux autres, quoique admis parmi les écrivains canoniques, ne nous

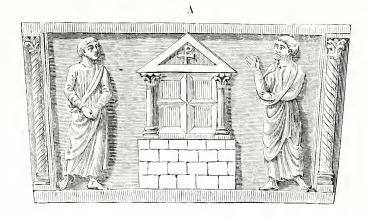

transmettent qu'un témoignage de seconde main 1. Pour cette armoire dressée comme objet de vénération (p. 224, A), elle n'est pas sans analogues sur les pierres sépulcrales des Juifs



pour signifier les livres de l'Ancien Testament (I Mach. XII, 9), et dans les livres de droit comme indication des lois impériales. Cf. Mélanges, III° série, t. I, p. 80, sv.

Quant à notre objet principal, le chrisme nouveau tracé au fronton de cette armoirc sacrée, le souvenir du X primitif y subsiste encore absolument pour ceux qui savent le reconnaître et en suivre les modifications depuis son origine. Mais il n'est pas clair, à vrai dire; et le P commence à n'avoir plus de signification, détaché qu'il est de la véritable lettre ini-

1. La belle merveille, cela étant, que cette espèce de découverte des trois èvangiles synoptiques pour laquelle certains protestants contemporains accepteraient volontiers un brevet d'invention! N'était-ce donc pas chose universellement connue depuis les temps apostoliques, que saint Jean avait écrit après tous les autres et pour répondre à des nécessités nouvelles amenées par la gnose mécréante? Jusqu'à lui les grands faits évangéliques, avec leurs conséquences les plus évidentes, suffisaient au besoin général de croyants simples et droits. Quand la finesse et les théories captieuses voulurent pénétrer dans l'Église, il fallut insister sur des points jusque-là mis hors de doute; et c'est ce qui donne au quatrième évangile un aspect tout spécialement dogmatique.

Mais c'est toujours un témoin immédiat qui porte la parole aussi bien que chez saint Matthieu. On nous donne vraiment comme nouvelles trop de choses anciennes.

Quant à saint Marc et saint Luc, qu'ils se réclament du témoignage de saint Pierre et de la sainte Vierge, ou de la révélation faite à saint Paul, ils ne laissent point que de suivre pas à pas saint Matthieu. Il scrait donc aisé de comprendre pourquoi, dans notre bas-relief, ces deux évangélistes secondaires sont représentés comme se consultant l'un l'autre, afin de s'entendre sur ce qu'ils ajouteront ou retrancheront au texte primitif qui était le seul jusqu'à eux. Cf. Mélanges d'archéologie, III° série, t. 1, p. 44, svv. (Canons des évangélistes). Encore du vieux, qu'on fait mine d'inventer.

CHRISMES. 225

tiale. Pour qu'on n'en soit pas réduit à un seul exemple, donnons-en un autre, eopié à Marseille aussi <sup>1</sup>.

Sur eette pente néanmoins, on était bien prêt d'abandonner tout à fait le chrisme primitif

ou de ne le conserver que eomme un souvenir archéologique qui ne disait plus grand'chose aux bonnes gens. Cette espèce de pédanterie pieuse a pourtant survéeu jusqu'au xu° siècle, surtout dans les pays de la langue d'oc et de l'Espagne. Là, on garde mémoire de l'ancienne forme, mais on y mêle d'abord une finale latine qui pouvait se eomprendre absolument: l'usage des eopistes latins étant d'abréger le mot Christus en XPS. Mais on y mêle volontiers aussi l'expression franche de la croix; soit dans la boucle du P, soit au-dessous. C'est ainsi que le chrisme nous apparaît dans les gravures B et C. L'un et l'autre proviennent de



Saragosse<sup>2</sup>. B est enclavé au sommet de la porte de saint Jean, et C existe à Notre-Dame du Pilar.



On voit sur tous deux, que l'A et l'o font presque partie intégrante du chiffre complet; comme si on cut voulu calquer l'ancien chrisme Constantinien sans bien se rendre compte

1. Sur le pupitre de sainte Radegonde, publié par M. P. Durand dans nos Mélanges d'archéologie (1<sup>re</sup> série, t. III, p. 78), le P est agrémenté à la façon de ceux que l'on vient de voir; mais une fois croisé par le X, et accosté de deux colombes, puis seul et tout à fait en croix latine où la boucle n'a plus l'air que d'un souvenir presque effacé.

Il saute aux yeux, si l'on n'a pas de parti pris, que notre gravure A donne déjà un type latin qui s'écarte du chrisme grec; et les données historiques appuient cette première présomption. Cf. Edm. Le Blant, Inscriptions chrétiennes...., 1. I, p. cxlv, etc. M. E. Le Blant, dans un compte rendu des Inscriptiones Hispaniæ christianæ (Journal des savants, 1873, p. 361, sv.), prémunit les gens trop neufs contre la conclusion hâtée qui leur ferait prendre comme assurément catholique

tout mort dont la tombe porterait un chrisme à peu près constantinien. Il est persuadé que l'arianisme ne repoussait pas cette apparence de confesser Jésus-Christ; et les indices qu'il en donne pour l'Espagne seraient difficilement infirmés. Ainsi, ne poussons pas à l'excès ce qui ne peut être pris pour preuve concluante: je rétracte donc ce qui serait trop affirmatif en pareille direction.

2. Archives des missions scientifiques, t. VII, p. 50, svv. Un de ces chrismes surtout semblerait tracé par quelqu'un qui n'aurait presque pas eu l'idée de l'ancienne forme, et qui dessinait vaille que vaille un signe mystérieux dont la clef serait perdue pour lui.

Un chrisme de Saint-Exupère-d'Arreau, à peu près analogue à ceux que nous venons de donner comme protesta-

de ee qu'en signifiaient les éléments. J'en pourrais donner plusieurs exemples bizarres que l'on rapporte à l'époque même de saint Césaire d'Arles, e'est-à-dire au commencement du vie sièele. Là, quoique le gree fût une langue parlée encore par bon nombre d'habitants, les ehrismes tracés sur les vêtements pontificaux de Notre-Dame-la-Major ne sont reconnaissables que tout au plus. Le P. A. Martin, gracieusement accueilli par M. l'abbé Gaudion, euré de Notre-Dame, y avait copié de fort belles étoffes; mais pour les monogrammes dont je parle, le lecteur peut consulter ce qu'en dit M. de Linas dans un rapport au Ministre de l'instruction publique (vers 1856).

Un autre exemplaire de ces chrismes surchargés par l'Occident latin, se retrouve parmi les bois gravés qu'avait préparés le P. Arthur (c'est celui que je donne sous la lettre D,



sans pouvoir dire d'où le dessin a été pris). Mais on ne risque rien, ee me semble, de l'attribucr au Languedoe ou à l'Espagne. J'y lis à peu près ees deux vers léonins, plus ou moins réguliers :

« Hie versus ortum domus en silet (sedet, insidet?) ista virtutum (?) <sup>2</sup>; Hue ergo veniat, quem conscia culpa fatigat. »

tion probable contre l'arianisme gothique ou suève, se trouve dans la Revue de Vart chrétien, t. II, p. 512; on y prétend voir un monument des Templiers, parce que la croix pattée se trouve au centre du X. C'est sur quoi je n'ai pas d'avis, pour parler clairement; car je n'ai pas étudié les souvenirs de cet ordre auquel on prête beaucoup. Plus d'une fois on lui attribue tout ce qui est du xue siècle ou même au delà, et il serait bon de mieux prouver ce que l'on en dit avec affirmations trop commodes pour qui les exprime sur la foi d'un dire populaire quelconque.

1. L'A et l'ω grecs s'adaptent déjà au X comme ils peuvent, et avec des formes dégénérescentes. Leur situation annonce qu'on les considérait comme nécessairement suspen-

dus, en sorte que le cercle extérieur les fait reculer avec une inclinaison un peu disgracieuse. Le P commençait probablement à ne plus être bien reconnu avec son ancienne fonction, puisqu'on introduit dans la boucle un petit appendice qui cherche à nous le donner comme lettre latine (R).

2. Ma lecture n'est donnée que comme sujette à caution; mais dans l'article du *Journal des savants* cité tout à l'heure, M. Edm. Le Blant fait observer plus d'une fois (p. 355, sv.) que les Espagnols ne regardaient pas de bien près à la mesure classique d'un hexamètre, lorsqu'il s'agissait d'adapter au besoin du moment une formule autorisée par des antécédents recommandables. Je ne saurais dire si c'est le cas ici, mais on voit que ce ne serait pas merveille.

CHRISMES. 227

Ce semble donc être l'inscription d'une porte d'église (écartée peut-être, où l'on pouvait échapper aux témoins indiscrets), qui engageait l'âme coupable à ne s'approcher de l'autel qu'après avoir bien dit son mea culpa; ou même s'être confessé. Le grand escalier qui donne accès à Notre-Dame du Puy par la porte méridionale (si je ne me trompe) ne parle qu'un peu plus clairement aux pèlerins en leur faisant lire (je eite de mémoire, après vingt ou trente ans):

« Ni eaveas erimen, caveas eontingere limen; Nam regina poli vult sine sorde eoli<sup>1</sup>. »

Quoi qu'il en soit, ce nouveau chrisme se complique en outre d'une eouronne centrale dont nous n'avions pas rencontré l'analogue jusqu'à présent, et rien n'y indique la croix latine. Il y avait donc suffisants motifs pour lui donner accès dans cette petite collection si peu prétentieuse qu'elle soit; mais où je me proposais principalement de faire voir comment le vieux monogramme Constantinien s'est transformé peu à peu, dénaturé même, jusqu'à disparaître (chez nous) dans l'usage populaire, sous la force des choses. Que le xive siècle, en pays limousin, trouvât bon de rapprocher sur un même œuvre (ci-dessus p. 220) l'abrégé moderne du nom de Jésus et la vieille contraction qui s'appelait chrisme, je ne m'en formaliserai point. C'était comme un pont jeté entre la eoutume qui venait d'expirer et celle qui s'emparait de l'avenir. Le passé avait encore de vieux témoins qu'il ne fallait pas dépayser, on leur ménageait la transition vers l'usage nouveau. Mais vouloir aujourd'hui associer les formes anciennes au signe qui a définitivement prescrit, c'est nous offrir un livret de musée; lorsque le spectateur demande sans plus quelque aliment à sa dévotion. De quel droit viendrait-on alors servir aux fidèles de notre àge une archéologie dont ils n'ont aucun souci durant l'office divin, et qui n'est même pas complète comme renseignements utiles sur cette seule question? Le P. A. Martin ne se refusait guère cette satisfaction d'amateur dans plusieurs étoffes qui ont été mises en cartons sur ses dessins, et je ne réussis pas à trouver que ee soit invention louable (Amicus Pluto, magis amica veritas).

Probablement que d'anciennes pendeloques gothiques ou mérovingiennes (à la façon de la couronne espagnole que conserve maintenant le musée de Gluny) avaient transmis la eoutume de voir l'A et l'\(\omega\) rattachés par des chaînettes à une croix, soit en sautoir, soit à quatre angles droits. Le fait est que dans les vieux manuscrits, principalement jusqu'au ix siècle, le chrisme porte les deux lettres latérales au moyen de cordes ou de chaînes; et des chartes espagnoles de donation ou d'inventaire en parlent mainte fois. M. Le Blant l'a fait observer sur des pierres tumulaires de Provence 2, et j'en puis citer un autre d'Arles (p. 229) d'après le P. A. Martin.

- 1. Nous avons vu la même recommandation exprimée sur un corporal par une grande dame du 1xº siècle (supra, h. t., p. 193; note 4). Les protestants sont done bien mal venus à nous chercher noise sur la manière d'entendre les dévotions eatholiques (Cf. I, Cor. x1, 27-29), comme actes purement extérieurs où l'âme n'entrerait pour rien.
- 2. Inscriptions chrétiennes..., t. I, p. 192; etc. Il semblerait que dans la liturgie on ait fait usage de petites pende-loques analogues, que supportait la croix entre les mains du célébrant. Voici un monogramme (fig. A) et une croix (fig. B), qui ont bien l'air d'avoir été calqués par le P. A. Martin sur quelque manuscrit espagnol dont la trace m'échappe.

B représente sans doute quelque cérémonie où le prêtre porte solennellement une croix avec une cassolette peutêtre, ou un petit encensoir (si ce n'est un vase pour le saint chrême); et il est facile de voir que l'A et l'o sont suspen-

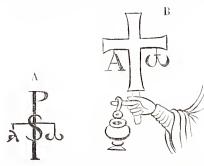

dus aux bras de la croix, comme le montrent bien d'autres peintures ou sculptures du haut moyen âge. J'ignore s'il Ce n'est qu'un fragment, mais on y voit le reste d'un ehrisme inscrit dans une couronne et où l'A pend à une sorte de ganse (torsade, si l'on veut). On y aperçoit passablement que déjà le chrisme n'était plus censé suffire pour rappeler la croix aux yeux du peuple. Aussi est-il accompagné d'une croix gemmée où perehent deux eolombes et sous les bras de laquelle deux palmiers étalent leurs régimes '(ou grappes de fruits).

Par hors-d'œuvre dont il ne faut accuser que nos ancêtres, je me trouve eonduit à publier en même temps un lion de l'époque romaine qui semblait n'avoir aucun prétexte pour s'élancer dans des recherches sur le ehrisme.

Mais le fragment de croix dessiné par mon ancien collaborateur, porte écrit au crayon: « Le lion est derrière; » et l'animal que voici (p. 229, B) m'embarrassait fort jusqu'à ce que j'eusse observé ce renvoi, aussi bien que la corrélation des formes entre le droit et l'avers.

Maintenant il nous y faut voir un marbre opisthoglypte, si ce n'est opisthographe. Les antiquaires arlésiens auront donc à rechercher (s'ils ne l'ont déjà fait) de quel ensemble faisaient partie la face et le revers de ces deux bas-reliefs aujourd'hui incomplets, d'autant que ni l'un ni l'autre n'est méprisable. Pour moi, je n'ai qu'à regagner promptement le courant qui me portait.

Même avant le vi° siècle, le chrisme paraît bien n'avoir pas été toujours compris par tous eeux qui l'employaient. Le P grec nc disait pas grand'chose dans eette figure aux popula-

tions latines. Il fallait être quelque peu lettré déjà pour comprendre que Christus était représenté par le signe que voici; et même comme on y pouvait absolument lire, chez les Grees, l'abrégé du mot χιλίαςχος, qui sait si le millénarisme (ou chiliasme) n'aura pas prétendu en tirer quelque parti pour autoriser sa doctrine du règne de Jésus-Christ sur la terre durant dix sièeles? Cf. supra, t. I (1874), p. 185-188; etc.

Aussi voit-on d'assez bonne heure, c'est-à-dire vers le milieu du ve siècle, le P perdre sa boucle et se réduire ainsi à une tige verticale croisée par le X; en quoi l'on pouvait voir les initiales de Ἰησοῦς Χριστός. Comme eela ne formait pas encore nettement une eroix à angles droits, on imagina bientôt une traverse horizontale: pent-être pour donner place à la première lettre de *Iesus*, tout en conservant les principales lignes de l'ancien ehrisme. Le résultat était une eroix équilatérale (isoscèle, si l'on veut), mais à angles droits et radiée. En même temps, toutefois, la véritable notion du monogramme primitif disparaissait de plus en plus <sup>2</sup>. C'est ce qui s'aperçoit sur les deux bustes d'un tombeau dessiné par le P. A. Martin, je ne sais où, mais apparemment dans le Midi de la France (p. 230).

Ce petit monument est l'œuvre d'un artiste tout-à-fait populaire, un simple maçon a pu y suffire; mais il n'en vaut que mieux pour montrer ee que devenait inévitablement une forme savante sous la main de gens peu instruits, et pour des spectateurs qui ne savaient

ne s'agirait pas d'un *Pontifical*; et de la consécration des églises, pour les croix qui doivent être tracées alors sur les murailles ou les colonnes.

1. Je suppose que ce sera une allusion à divers textes de l'Écriture. Cf. Job. xxix, 18. — Ps. xci, 13. — Cant. vu, 8. — Etc., etc. — Divers vitraux du xure siècle peignent David, le phénix et le palmier près de Jésus-Christ sortant du tombeau; et la croix gemmée rappelle précisément le triomphe du Rédempteur après ses humiliations. C'est l'interprétation du vieux Vexilla regis:

" Impleta sunt quæ concinit David fideli carmine, Dicens: In Nationibus Regnavit a ligno Deus. "

2. Au xu° siècle, et en Bourgogne, Honorius d'Autun ne veut pas laisser ignorer au peuple que l'X figure la croix de Notre-Seigneur. Il insiste pourtant fort peu sur ce souve-nir quelconque du vieux monogramme (Cf. Speculum Ecclesiæ, fol. 67). Mais cela commençait donc à ne plus être bien net pour le gros de nos populations.

CHRISMES. 229





pas bien ce qu'on prétendait exposer à leurs regards. Au reste, ce n'était pas seulement l'ignorance ou la maladresse qui métamorphosait ainsi le chrisme Constantinien; saint Paulin



de Nole déclare que l'usage en subsistait dans les inscriptions occidentales 1. Ce pouvait sembler une croix rayonnante, et il ne serait pas impossible qu'on y eût substitué plus tard la rosace tracée dans un cercle au moyen de six ou huit rayons (avec plus ou moins d'embellissements). Cette espèce d'ornement d'une construction si facile était inventé assurément avant la dégénération et même avant l'usage du chrisme, puisque nous le rencontrons associé au monogramme primitif. La gravure A (p. 231) représente l'un des petits côtés de la cuve sépulerale bordelaise dont on a vu précédemment deux grandes faces (p. 223), et le petit fronton de Saragosse ci-dessus (p. 225 C) fait accoster un chrisme par deux rosaces de ce même genre.

Voiei encore, dans une seulpture bordelaise (p. 231 B), cette rosace traitée avec des encadrements, des enroulements et des enlacements qui portent à supposer qu'on lui attribuait une certaine valeur. Cette espèce de fleur à six ou huit pétales ne joue pas toujours un simple rôle d'ornementation. Son emploi fréquent donne à supposer qu'on lui attribuait une certaine vertu occulte; et si cette persuasion n'est pas née de l'ancien respect pour le chrisme dans ses déformations, le souvenir de ee signe auguste peut avoir servi de dérivatif à une superstition populaire que l'Église voulait déraciner. Que de fois le clergé a tourné sans bruit les pratiques populaires, pour les amener tout doucement à perdre lcur séve païenne, au lieu de les heurter en face avec danger de n'aboutir qu'à plaies irrémédiables!

t. Citons, avec Giorgi (De Monogrammate Christi Domini, p. 25) et bien d'autres, les vers du saint évêque de Nole (de sancto Felice, v. 608, sqq.):

« Ante tamen, quia res hæc postulat, ipsius instar
Euarrabo crucis qualem et pictura biformem
Pingere consuevit, baculo vel stante bicornem;
Vel per quinque tribus dispansam cornua virgis.
Forma crucis gemina specie componitur, et nunc
Antennæ speciem, navalis imagine mali;
Sive notam Græcis solitam signare trecentos (T)
Explicat existens, quum stipite figitur uno;
Quaque cacumen habet, transverso veete jugatur.
Nunc eadem crux dissimili compacta paratur
Eloquitur Dominum tanquam monogrammate Christum.

Cf. E. Le Blant, Inscriptions chrétiennes, t. I, p. li. Les pa-

roles de saint Paulin donnent lieu de conclure aussi que la croix était çà et là figurée par T, sans sommet au-dessus des bras; et de fait, cela se rencontre. Les gens de la renaissance aimèrent à représenter Notre-Seigneur crucifié de la sorte, et l'inscription alors était soutenue par une petite tige rapportée.

Quant à la couronne qui accompagnait d'ordinaire l'ancien monogramme, elle ne pouvait presque pas manquer de le faire aboutir à un disque traversé par trois ou quatre diamètres. Cela se voit sur plusieurs monnaies de Justinien I<sup>er</sup>.

Le chrisme ancien que portait le bouclier des gardes du corps à Byzance, comme on le voit sur les mosaïques de Ravenne, devient aussi un assemblage de six rayons tordus presque inintelligible sur l'écu d'un des soldats qui garnisCHRISMES. 231

Si l'on s'étonnait de voir que j'associe à cette rose le *Pentalpha* pythagorieien ou le Pentagramme, le *Druidenfuss* (Truthenfüss), l'*Alphreuz*, la rone, etc., il faudrait expliquer aussi





pourquoi l'étoile du blason s'est transformée ehez nous de six à cinq pointes vers le xv° sièele, tandis que d'autres eontrées, comme l'Italie, persistent dans l'aneien usage. J'ai vu plus d'unc fois des héraldistes émérites ouvrir de grands yeux en reconnaissant assez tard cette dissemblance, qui leur avait échappé dans l'examen des armoiries dues à diffèrentes époques; et M. H. de Fontenay (Armorial... d'Autun, p. 63) semble un peu surpris de trouver des étoiles à six rais sur deux secaux du xvi° siècle. Aussi rétablit-il la pragmatique moderne de France dans sa pl. VIII, n° 99, pour ne pas déroger à la tradition classique (toute gratuite) de nos écoles.

Au cas où l'on s'aviserait de me chereher noise sur ees assimilations de l'étoile et du pentagramme, je ne répondrais point de pas remplir einq ou six pages avec des textes anciens et modernes : numismatiques, cabalistiques, maçonniques, mythologiques, épigraphiques, elassiques, celtiques ou autres <sup>1</sup>. Ce n'est pas à dire que je prétende être absolument sùr de mon fait pour le fusionnement de données si diverses à leurs points de départ; il s'agit, sans plus, de laisser pressentir la complexité des problèmes apparentés à cette question, et de faire voir qu'on ne saurait la trancher sans examen laborieux.

sent le rang inférieur d'un vase d'ivoire à Aix-la-Chapelle. Cf. Annales archéologiques, t. XXVI, p. 54; et pl. ad hoc.

Le travail de M. Émile Hübner sur l'épigraphie chrétienne d'Espagne (Berolini, 1871; p. xr, sq.) indique à quelles époques les diverses formes du chrisme apparaissent dans la péninsule hispanique, mais il constate aussi que plus d'une a persisté longtemps. L'Aquitaine et la Narbonnaise doivent avoir suivi une marche presque semblable, par suite de leurs liaisons avec les Visigoths.

La Revue archéologique, en septembre 1873, a fait observer quelques traces anciennes des deux astres qui accompagnent la croix du Calvaire, et qui reçoivent assez fréquemment un emploi difficile à expliquer. Cela se rencontre, non-seulement dans les chrismes plus ou moins déformés, mais sur les sceaux où l'on a l'air de l'avoir gardé comme un accompagnement solennel dont le sens allait se perdant de plus en plus.

1. Que l'on consulte seulement Eckhel, Doctrina N. V., t. II, p. 476; Lobeck, Aglaophamus, t. II, p. 1345, sqq. Ce dernier savant se demande avec quelque sérieux si les Celtes, ou du moins les Druides, traçaient ce diagramme sur leurs sabets ou leurs galoches (sic). Le docte Cavedoni (Memorie di religione, etc., série III, t. V, p. 34, sg.) n'a pas cru que ce fût un sujet où les monumentalistes chrétiens n'eussent rien à voir. Je puis donc, après lui, juger qu'on n'y perd pas tout-à-fait son temps.

Deux grands triangles superposés de façon à produire six intersections réciproques et six petits triangles débordant un hexagone central, se tracent bien plus aisément qu'un pentagone étoilé par cinq triangles égaux. Il y aurait donc grande chance de remplacer peu à peu le second par l'autre, si les sectateurs de la superstition antique ne mettaient beaucoup d'opiniatreté à la forme préconisée par l'école de Pythagore, et des médailles d'Hygie <sup>1</sup>, ou de Démétrius Soter, etc.

Toutefois nous voyons eneore aujourd'hui la rosaee à compas tenue en échee par le pentagramme, particulièrement sur les chopes à bière. Là, l'emblème pythagorieien continue à souhaiter (sinon à garantir) les santés de l'amphitryon et de son objectif (partenaire, le plus souvent). Il se trouve aussi tracé fréquemment sur les lits et les berecaux, sans doute pour procurer un sommeil réparateur ou de bons rèves à ceux qui dorment sur cette couche; et l'Allemagne s'y est tenue jusqu'à nos jours.

De ee compromis ou de cette lutte entre le pentalpha, la roue et le chrisme gree, c'est le dernier qui est sorti vaineu. On allait sans cesse à le rendre plus intelligible pour les Occidentaux <sup>2</sup> et il en résultait naturellement des complications qui le rendaient d'autant moins populaire <sup>3</sup>. Les Grees cux-mêmes d'ailleurs, comme on l'a vu, éprouvaient le besoin de ne pas laisser en dehors le nom de Jésus, dont saint Paul a dit de si grandes choses; et ils conservent encore un geste quelque peu alambiqué pour la bénédiction, où ils prétendent exprimier avec leurs doigts les quatre lettres I C et X C. Pour ne pas nous étendre en détails assez fastidieux, mais sur lesquels insistent bequeoup les zelanti orientaux (russes même, raskol-



niks) qui se piquent d'être archi-orthodoxes, voici, d'après un dessin du P. A. Martin, quelque chose comme un exercice mécanique pour former la main à la bénédiction grecque. Les deux doigts du milieu sont obligés de s'abaisser vers la paume pour retenir le petit anneau, et le grand cercle indique que les deux autres doivent être tenus élevés pour atteindre la circonférence. Malgré cela il n'y avait pas encore moyen de satisfaire les gens rigides, à

moins que ee ne fût un premier exerciee pour se préparer à passer outre. Car il s'agit de croiser le pouce sur l'annulaire pour imiter le X; et le doigt du milieu, quelque peu infléehi, représente le C. Quant à l'index et à l'aurieulaire, ils sont censés faire la même fonction pour I C<sup>4</sup>. Cf. supra, h. t., p. 462; main droite de Notre-Seigneur.

Voiei un autre ehrisme (p. 233, A) du moyen âge latin où l'on s'est efforeé de faire reconnaître les deux noms du Sauveur. Mais il est trop visible que le ealligraphe y tombe dans l'imbroglio de ees monogrammes des chartes, auxquels on ne comprendrait souvent rien si l'explication n'était donnée dans le protocole de l'acte. Arrivé à parcille complication, pour un signe

- 1. Cf. Lucian., Pro lapsu inter salutand. (Opp. ed. Bipont., t. III, p. 290, sqq.; et 589).
- 2. Dans l'Orient, où la langue grecque conservait sa prééminence, il semble que l'usage plus commun de la croix à quatre branches égales soit un souvenir du X modifié par quatre angles droits, mais aussi semblable du reste que possible à l'ancienne croix un peu déguisée dans le monogramme.
- 3. Dans un article sur les ossuaires juifs (Revue archéologique, juin 1873), M. Ch. Clermont-Ganneau publiait quelques bas-reliefs qui ressemblent beaucoup à la rosace où je crois trouver une déformation du chrisme. Ce pourrait être une raison de mettre en donte l'espèce de généalogie que j'ai prètée à cette ornementation problématique. Je ne vois
- pourtant pas ce qui aurait empêché des juifs un peu sévères de faire exécuter pour leurs morts un système décoratif où l'origine chrétienne n'était point claire. Il s'agirait, d'ailleurs, de préciser encore à quelles époques remontent ces petits monuments si curieux. Mais, s'ils sont du moyen âge, les israélites français ou espagnols pouvaient en avoir le modèle sous les yeux chaque jour.
- 4. On peut trouver ce détail exposé par un Grec dans le Guide de la peinture publié en 1846 (avec le chiffre 1845) p. 433, sv.; et dans l'Iconographie... de Dieu, p. 391, svv. M. Didron n'a pas manqué d'y joindre quelques-unes de ces notes qui gâteraient le meilleur texte. Au fond, plus d'un monument occidental donne lieu de penser que l'Eglise latine a connu ce genre de bénédiction.

CHRISMES. 233

présenté aux hommages des chrétiens, il ne reste plus guère qu'à s'en dépêtrer par un abandon presque total de l'ancienne formule. C'est surement ce qui a fait prendre le dessus chez

nous au nom de Jésus, d'autant que nulle raison n'existait plus pour masquer la profession de foi envers Celui qui seul peut nous sauver (Act. IV, 42. — I Cor. I, 40—15. — Col. III, 17. — Apoc. II, 8, 42; XIV, 1; etc.). La langue grecque avait indiqué ce parti déjà dans plusieurs inscriptions des premiers temps, quoique presque toujours pour des pièces que j'appellerais non officielles (pierres ou chatons d'anneau, etc.). Je ne donne pas comme sùrement authentique la gravure aux poissons (fig. C), quoiqu'elle indique des symboles



admis jadis parmi les ehrétiens<sup>1</sup>. Mais le nom de XPICTOC y est mal orthographié, ce qui n'est pas du reste sans exemple. Quant à la pierre gravée B, elle a déjà paru plus d'une fois,

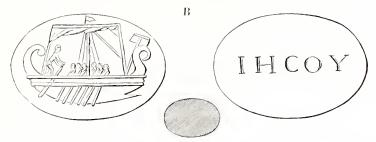

entre autres, dans les additions aux *Hagioglypta* (p. 236, sqq.); où l'on y joignait un autre petit monument qui réduit le nom de Jésus à ses trois premières lettres (IHC).

Cette dernière abréviation <sup>2</sup> a passé peu à peu dans l'Église latine surtout depuis le xv° siècle où saint Bernardin de Sienne s'en fit le promoteur avec un zèle tout particulier; quoique l'Ordre des frères prêcheurs eût précédé les franciseains dans cette dévotion publique. L'imitation de la langue grecque ne nous saute plus guère aux yeux maintenant, parce que nous avons perdu l'habitude du moyen âge où nos ancêtres écrivaient presque toujours ihesus, jhesus, yhesus, soit tout au long, soit en abrégé <sup>3</sup>. De cette façon, et avec une croix sur la lettre du milieu, nous avons substitué un nouveau chiffre à l'ancien; et les fantaisies des calligraphes, allemands surtout, en ont varié la forme de bien des manières. On en peut voir de nombreux échantillons dans le Glossary of ecclesias-



- 1. L'ancre, avec sa traverse supérieure, rappelait la croix, et même le chrisme à traverses horizontales; et l'anneau ne manquait pas d'une certaine similitude avec le P. Les branches recourbées prétaient à se souvenir de  $\Gamma_{\mathfrak{G}}$ ; et le tout indiquait l'espérance ferme qui doit maintenir nos âmes dans le service de Dieu (Hebr. VI, 18, sq.).
- 2. Le savant C. Cavedoni, dans les *Memorie...* de Modène (IIIª série, t. III, p. 50-68), a publié sur ce point un petit mémoire fort appuyé de bonnes preuves qui vaudrait la peine d'être traduit en français pour fixer l'histoire et la signification de ce prétendu chiffre. Plusieurs, même entre personnes piouses et passablement instruites, y trouveraient à redresser
- bien des idées fausses qui ont pris cours par le monde à ce sujet. Mais j'avertis qu'il n'y épargne pas les citations paléographiques, numismatiques, philologiques, etc. Aujourd'hui, pourtant, que les monnaies byzantines ont été mieux étudiées, on y adjoindrait aisément diverses indications nouvelles afin de bien établir que la Grèce chretienne ne nous avait pas attendu sur ce terrain. Ainsi la croix pattée de Justinien II peut être prise pour un II traversé par un grand I; mais ihs est certainement dans la monnaie de ce prince (ihs xps rex regnantium).
- 3. La dissertation de Cavedoni montre qu'il n'est pas mème besoin de recourir au grec pour cette orthographe; et

tical ornament, par exemple, pl. 14, 41, 46, 54-56, 61-65 et 73. Je ne me proposais que d'indiquer l'usage de ces deux monogrammes, et comment l'un a remplacé fort légitimement l'autre qui ne peut plus guère avoir chez nous de fonction utile que celle d'un mémorial archéologique.

Pour que l'on connaisse néanmoins une variété germanique du monogramme moderne,

A

qui a reneontré peu d'adhésion en France, je donne cet abrégé du nom de Jésus (fig. A) d'après un croquis du P. Arth. Martin. Il provient peut-être des Flandres, et semblerait avoir été copié sur quelque ouvrage de dinanderie du xv° siècle ou du xvr°. Comme l'Espagne fut envahie par l'art flamand et wallon sous les premiers princes autrichiens, le modèle subsisterait encore à Tolède ou à Burgos, que la vraie provenance n'en demeurera pas moins allemande ou peu s'en faut. Mais l'1 et l'H ont beau être assez recon-

naissables dans l'S qui les enlace comme baguettes de vannerie, en servant même de barre transversale à la seconde lettre; nulle croix n'y indique ce glorieux nom de Jésus dont l'exaltation vient du Calvaire. Ce [n'est donc vraiment qu'une abréviation curieuse comme calligraphie, mais qui n'était pas née viable pour la fonction que lui avaient destinée ses inventeurs. Quant à ceux qui ont voulu voir dans le chiffre du nom de Jésus un abrégé de Jesus hominum Salvator ou autre invention [plus ou moins séricuse, ils peuvent s'apercevoir que ce n'est pas la peine de se mettre en frais pour ces interprétations gratuites. Je eède d'autant moins au désir d'étendre ces considérations, que j'ai donné ailleurs quelque place aux monogrammes <sup>1</sup>.

Il ne faut pas néanmoins passer tout-à-fait sous silence une forme qui a tenu quelque place entre les anciens chrismes et le monogramme actuel du nom de Jésus. Je me sers, pour cette



transition, d'un bas-relief conservé au musée d'Annecy, et dont le dessin m'a été transmis fort obligeamment par M. X. de Rainneville. La pierre qui retrace ce chrisme du xv° siècle ou du xv° provient d'une trouvaille faite dans les égouts de la ville, sans qu'on puisse en assigner aujourd'hui la localité primitive. Ses dimensions sont : 0<sup>m</sup>32 sur 0<sup>m</sup>24; et le chrisme est formé par des caractères en saillie (d'à peu près 2 millimètres) comme les baguettes du cadre. Il semble reçu dans la haute Savoie, me diton, que ce monogramme signifie *Christi passio salus*.

Mais, outre que le gros trait supérieur à la lettre du milieu (si ce n'est aux trois lettres ensemble) donne le tout comme formant un seul groupe sans nuls points séparatifs, quiconque a lu des manuscrits du moyen âge ou les premiers produits de l'art typographique, aura vu cent fois que le mot christus y est indiqué par les sigles chrs ou même xps. Cette dernière forme, grecque pour deux lettres et latine pour la troisième (le tout compliqué des fioritures de l'alphabet polygonal qu'on appelle gothique), fut évidemment un compromis entre le vicux chrisme Constantinien et le nouveau monogramme que réclamait notre civilisation médiévale, toujours latine de plus en plus jusqu'à la Renaissance qui prétendit rebrousser chemin.

que les Latins l'employèrent soit pour rappeler l'aspiration hébraïque, soit afin de ne pas laisser prescrire la déformation Zesus qui commençait à se répandre. Aussi plusieurs poëtes latins affectent-ils de donner trois syllabes au mot *Iesus* dans leurs vers.

<sup>1.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 96-98, 219-221, 796.

CHRISMES. 235

La prétendue interprétation Christi passio salus est eontre-partie exacte du soi-disant Jesus hominum Salvator, ou encore Jesuitæ hominum seductores; déeouvertes superfines qui dispensent d'étudier ce qu'apprenaient nos prédéeesseurs dans une pratique de chaque jour. Notre ancien cri de guerre porté au loin par les monnaies franques: « Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat », avait laissé des traces dans le langage des populations qu'on appelait jadis la chrétienté; si bien qu'un aveugle de Rome, soupesant les pièces d'or mises en sa main par le fastueux prélat Louis II de Guise, s'écriait avec enthousiasme: « Sei Cristo, o il eardinal di Lorena! » Ce mendiant parlait comme le Tasse:

« Canto l'armi pietose e'l capitano Che il gran sepolero conquistò di Cristo. »

Mais ce titre (car ce n'est vraiment pas un nom propre), si on le dépouille de son artiele, ne va pas à lalangue française; et le ealvinisme génevois nous l'a gàté tout partieulièrement pour des oreilles eatholiques. D'ailleurs, Genève elle-même, si voisine d'Annecy, avait déjà le chiffre IHS dans son blason dès le xv° sièele et le eonserva sur ses monnaies bien après Calvin¹. M. Dupin aîné ignorait sûrement cette curiosité, peu arehéologique toute-fois, quand il s'exelamait en pleine Chambre des députés, vers 4827, sur les insignes jésuitiques affichés par un reposoir dans la cour du Palais-Bourbon. Mais les plus grands avoeats et jurisconsultes ne savent pas tout, lors même qu'ils se sont mèlés de droit canon. Quelques instants de eonversation préalable avec M. Guizot, par exemple, auraient pu calmer d'avance cette éloquente indignation. Seulement il eût fallu douter, rare secret! et risquer de perdre la belle oceasion qui s'offrait pour une invective populaire à échos dans le journalisme avancé. Et voilà eomme on prête à rire en voulant faire parler de soi; comme s'il ne valait pas mieux être oublié, que chansonné! surtout quand on n'est chansonné qu'à bon droit.

A l'oceasion d'un sujet traité enfin si magistralement de nos jours par des hommes dont les travaux resteront désormais eomme fanal à nos successeurs, nul ne pouvait attendre de moi que je prétendisse faire de la seience en matière si bien explorée. Me fallait-il résumer les observations de MM. J.-B. de Rossi, Edm. Le Blant et C. Cavedoni? J'ai cru mieux faire en indiquant leurs ouvrages que ehaeun peut eonsulter à loisir. M. E. Le Blant, par exemple (Journal des Savants, l. e.), fait observer que « la eolombe, le monogramme du Christ, l'A et l'ω, le poisson, etc., se présentent dans la péninsule hispanique longtemps après qu'ils ne sont plus employés à Rome. » Puis il ajoute que « parmi les symboles répandus sur les autres marbres de l'Oceident, le Vase et l'Ancre, si fréquents ailleurs, manquent absolument dans les inscriptions d'Espagne. Si la différence des lieux peut être invoquée pour expliquer ce fait, il est toutefois difficile de ne pas remarquer que l'absence de l'Ancre, ce signe constant du premier âge, celle des formules laconiques, s'accordent avec le peu d'antiquité qu'aceusent les dates exprimées sur les marbres de l'Espagne chréticnne ». Toutes choses qui montrent souvent un retard sur les monuments épigraphiques de nos pavs latins.

Il ne me restait done plus qu'à indiquer comment ces formes primitives s'étaient compliquées, enjolivées, oblitérées, puis échangées contre des expressions nouvelles.

<sup>1.</sup>º Cf. Mémoires... publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. VI, p. 175-186; et p. 251, 256, donc nullement jésuitique.

Terminons ces curiosités sur le *chiffre* (ou sigle) du nom de Jésus, par un monogramme attribué à l'habile miniaturiste et calligraphe Attavante. Son nom est oublié par plus d'une de nos biographies modernes; mais ceux qui connaissent sa réputation et ses œuvres, ne jugeront peut-être pas que ce charmant bouquet soit indigne d'une main si gracieuse et



si riche en ressources variées. Pour mieux faire voir l'abondance et la grâce d'une plume et d'un pinceau tout à fait hors ligne, j'y ajoute un nom de Marie tracé par le même artiste. Notons-y en passant que les douze étoiles (Apoc. XII, 4) sont toutes à six rais.





まきびエタエリ路室 ELM CATHERALE DE PAUS Petalt-nord de la facade occidentale





TISTORIÉE CATHÈPRAIG DE PARS

façade oce identale

SCOLPTORE

# QUELQUES BAS-RELIEFS 1

### DU PORTAIL DE LA SAINTE VIERGE A NOTRE-DAME DE PARIS

(PLANCHES VII ET VIII).

Comme bien d'autres gravures, ees deux planches avaient été préparées par le P. Arth. Martin dès le temps où se publiait la première série de nos Mélanges; et d'autres travaux ont pris la place qu'elles devaient oceuper dans le plan primitif, qui demeurait toujours peu fixé sous la direction d'un esprit si mobile. Il avait fort bien compris que notre dessein général exigeait une préparation assez large pour n'être jamais arrêté par l'attente des matériaux nécessaires à une publication suivie, et nous ne commencions pas (en décembre 1847) sans voir la route bien assurée devant nous; mais le choix définitif attendait une certaine opportunité, fantaisie même, ou complaisance pour quelque collaborateur. Aussi plus d'un monument dont la reproduction accompagnait notre prospectus de 1847, n'a-t-il enfin rencontré son emploi que dans la série actuelle; et des mémoires ainsi ajournés sont demeurés en portefeuille jusqu'à éclosion attendue quinze ou vingt ans. Si l'empressement de prendre date a pu en souffrir, on n'y perd que peu de chose quand il s'agit de travaux qui gagnent à être mûris; où d'ailleurs la concurrence est peu redoutable, vu la rareté des études ceclésiastiques en fait d'archéologie (si le mot d'archéologie peut vraiment s'appliquer à l'interprétation du xin° siècle).

Cette fois, nous avons pourtant été prévenus, du moins en partie. La euriosité sagaee du regrettable A. Duchalais, quoique sollieitée par bien des problèmes divers, fut attirée sur plusieurs parties de notre portail; et il y consacra une notiee fort intéressante <sup>2</sup> où eertaines eonelusions peuvent passer pour mises à l'abri d'attaque sérieuse. Il eonstate très-suffisamment, par exemple, que la statuaire de nos eathédrales <sup>3</sup> fait souvent reconnaître un saint ou une sainte entre ses similaires (évêques, diaeres, guerriers, vierges, matrones, etc.) par le soubassement qui rappelle la lutte du personnage eontre les tyrans, bourreaux, etc.; ou le fait saillant de sa glorification dans le souvenir des ehrétiens (tombe illustrée par des prodiges, eireonstances de la mort, etc.). Par ee moyen, il établit pour les statues alors détruites un indice de restitution qui aurait pu être pris en eonsidération plus sérieuse dans les travaux exécutés depuis lors.

1. Le petit mémoire de M. Duchalais, que je vais citer, se servait de cette expression; et pourtant il n'établissait son projet d'explication que sur une partie des sculptures de notre portail, où l'on peut bien dire qu'il s'agit ordinairement de haut-relief. Je puis d'autant plus employer la même expression, et je prétends insister sur dix petits tableaux

carrés où le sculpteur ne fouillait que très-légèrement la pierre.

<sup>2.</sup> Mémoires... des antiquaires de France, t. XVI.

<sup>3.</sup> On peut en dire parfois autant des vitraux anciens qui n'ont pas l'espace nécessaire pour développer une légende dans tous ses accessoires. Cf. Caractéristiques des SS., p. 733.

Avouons néanmoins que tout n'était pas admissible comme question tranchée définitivement, dans ces aperçus. Lorsqu'il signalait le loup (chien, si l'on veut) Iutiné par un corbeau (pl. VII), comme indication d'une ancienne statue de saint Vineent, martyr<sup>1</sup>, on ne pouvait se dispenser de Iui donner raison. De même encore quand il reconnaît dans l'homme armé d'une hache (*ibidem*) le bourreau de saint Denys; ou chez le juif tenant une pierre (pl. VIII) l'un des meurtriers de saint Étienne. Le reste est plus contestable, et l'on ne saurait vraiment reprocher aux restaurateurs tout écart des conclusions prises par M. Duchalais avant leur travail. Il y avait par exemple un soi-disant aigle qui serait censé avoir été sous la statue de saint Jean l'évangéliste et qui semble incontestablement être un dragon ailé (pl. VII). Voilà donc une attribution trop arbitraire.

Puis on avait à tenir compte du témoignage de Lebeuf <sup>2</sup> qui ne parle que de six grandes figures à ce portail, sans bien expliquer pourquoi ces statues, au nombre de six, ne correspondent pas à huit dais pour les couronnes et à huit fûts de colonnes pour les appuyer. Ce chanoine, si exact la plupart du temps, ne nous disait pas non plus s'il y avait trace de statues déjà détruites en son temps.

D'autre part, il n'indique aucun motif pour reconnaître un évêque d'Auxerre (saint Germain ou saint Amatre) parmi les grandes figures debout à droite de ce portail. Tout n'était donc pas impérieux ni précisément définitif dans les dépositions de ce grave témoin. Aussi, partant de cette attestation, les architectes modernes se sont donné de la marge tout comme avait fait M. Duchalais. Celui-ei place saint Germain d'Auxerre au-dessus d'une représentation de ville (pl. VIII) dont il fait la cité épiscopale de saint Germain <sup>3</sup>. Lebeuf scrait pour lui, et l'on s'expliquerait d'ailleurs aisément que saint Germain l'Auxerrois fût placé près de sainte Geneviève dont il avait deviné la sainteté future et reçu le vœu de chasteté perpétuelle <sup>4</sup>.

Tout en faisant mention honorable de Duchalais, il faut bien supposer aussi que les restaurateurs n'ont pas laissé de réunir des documents avant de prendre leur parti. Je n'étais pas dans leurs eonseils, et n'ai pas ouï dire qu'ils aient publié les eonsidérants de leur détermination.

Nous sommes donc en présence d'une pièce fondamentale du procès, sans pouvoir dire s'il est intervenu quelque grand moyen d'instruction outre l'exposé de Lebeuf. Reprenons maintenant la cause au point où elle se trouvait lorsque nos planches furent dessinées et gravées.

Il faut dire d'abord que dans la planche VIII un détail d'élévation représente les entrecolonnements de doubles eolonnettes associées qui supportent les petites ogives. On y a tracé deux ornementations, pour réunir les motifs employés de part et d'autre <sup>5</sup>. Quant aux

1. La prose *Martyris egregii*, dans un vieux missel de Liége (Paris, 1419, in-fol.), chante :

Carlo datur anima,
Bestiis exponitur.
Vident, stupent, fugitur (figitur?)
Alitis eustodia.

Et ailleurs (apud Mone, Hymni latini, t. III, p. 532):

« Feris dato eustos datur, etc. »

2. Histoire de la ville... de Paris, t. I, p. 11.

- 3. S'il s'agit de saint Germain, comme le soupçonnait Lebeuf, pourquoi cette ville ne serait-elle pas Ravenne, la cité impériale où mourut le saint, et où de si grands honneurs lui furent rendus par l'impératrice Placidie et par saint Pierre Chrysologue?
- 4. Quant à saint Amatre, le savant chanoine d'Auxerre nous eût rendu service en disant pourquoi il trouvait probable ou admissible que son souvenir prit place en pareil endroit.
- 3. Le *plan par terre* en donne la disposition horizontale. C'est à gauche du spectateur (dans les arcatures figurées par la planche VHI), que se rencontrent les cercles superpo-

petits tympans, tous les dix répètent le même fleuron pour garnir le trèfle inscrit; ehose quasi surprenante à une époque où la fécondité des ornemanistes semblait chercher l'oceasion de varier un thème général avec une habileté inépuisable <sup>1</sup>. Ces variations, si fort en usage alors, ne se voient guère non plus ici dans la décoration des panneaux où la gravure se substitue à la sculpture. En ce genre nous n'avons guère que deux thèmes : l'un à droite, l'autre à gauche.

Je ne saurais m'expliquer pourquoi M. Duchalais n'a rien dit des petits bas-reliefs carrés qui forment galerie continue sous les ogives à la hauteur des chapiteaux; il y aurait trouvé la confirmation de ses meilleures eonjectures, et je crois qu'il en a été tenu compte par ceux qui ont décidé l'exécution des statues récentes. Ainsi, au milieu de la planche VIII, le petit tableau carré qui représente la lapidation de saint Étienne justifie très-suffisamment l'idée de reconnaître un bourreau du saint diacre dans l'homme assis qui tient une pierre de sa main gauche et en lançait probablement une autre de la droite. De même, à gauche de cette scène, on reconnaît assez bien la décollation du saint précurseur, quoique nous ne soyons pas habitués à voir la fille d'Hérodiade porter la tête de saint Jean-Baptiste en un plateau carré. Mais aussi on peut supposer que sa main présente l'ordre du roi, en manière de charte ou lettre missive, au lieu de tenir un plat. C'était donc bien le cas de deviner Hérode dans le personnage qui semble donner un ordre de la main gauche <sup>2</sup>, tout en exprimant de la droite un certain dépit <sup>3</sup>.

En eonséquence, il y avait tout lieu d'indiquer là cette statue de saint Jean-Baptiste annoncée par Lebeuf sans aueune formule de doute, et « au eôté droit de la porte en entrant ».

Au quatrième médaillon carré de ce même portail, on peut encore reconnaître sainte Geneviève qu'avait indiquée Lebeuf, et que M. Duchalais reconnaissait au diable velu qui allonge le bras gauche comme pour donner un coup du revers de sa main. M. Duchalais y voit l'expression de ce que l'on a rendu plus tard par un soufflet dont se sert l'ennemi des vierges pour éteindre leur lampe; il paraîtrait qu'au xiii siècle on se contentait d'un coup de main en manière d'éteignoir, pour correspondre à l'action brusque qui se nomme en espagnol tuer la chandelle 4. Notre petit tableau représente une femme sur les genoux de laquelle s'aperçoit un enfant, malgré l'état de dégradation où se trouve encore le bas-relief. Mais un coup d'œil attentif fait voir que la mère fléchit le genou, comme pour implorer son

sés; les feuilles alternant sans pétioles appartiennent surtout au côté droit du spectateur (planche VIII).

En tout cela, je prie que l'on veuille bien me faire grâce pour ce qui ne serait point absolument conforme au vocabulaire technique des ateliers. N'ayant pas plus de prétentions que de droits au titre d'artiste, j'espère pouvoir réclamer les bénéfices de mon aveu très-franc et tout à fait conforme à mon simple rôle d'interprète qui me donne un travail très-suffisant. Si le P. A. Martin ne se souciait nullement d'être tenu pour artiste, j'ai de bien meilleures raisons que lui pour écarter cette prévention.

Non pas que je m'oppose absolument à l'avis de ceux qui voudraient bien me reconnaître quelque goût, quoi que tel ou tel en ait dit sans me connaître autrement que de nom; mais, de fait, il suffirait à mon ambition que l'on daignât m'accorder du bon sens (avec la manière de s'en servir). Est-ce trop exiger? Il semble bien que non. Quand je me

trouve conduit à parler de matières qui échappent à ma compétence, on peut voir si je m'y attarde jamais. Aussi m'esquivé-je très-soigneusement de toute description artistique, au risque de passer pour ne rien comprendre à l'esthétique. C'est surtout parce que je n'en possède guère le langage, qui demanderait des habitudes officinales.

- 1. Ce tour de force d'imagination ne s'est donné carrière ici que pour les chapiteaux. La ligne et le galbe général s'y maintiennent constamment, et nul pourtant ne ressemble tout à fait à un autre.
- 2. L'antienne des secondes vèpres à Magnificat, pour le 29 août, dit : « Misit rex incredulus ministres detestabiles, et amputari jussit caput Joannis Baptistæ. »
- 3. Marc. VI, 26: « Et contristatus est Rex, propter jusjurandum; et propter simul discumbentes, noluit eam contristare. Sed, misso spiculatore, præcepit afferri caput. »
  - 4. Cf. Caractéristiques des SS., p. 196-198.

enfant; un ange lui montre quelque ehose qui ressemble passablement à un puits, et la main divine annonee l'intervention du Ciel dans ce qui se passe.

N'est-ee pas ec que raconte la légende de la sainte, au sujet du soufflet que lui donna sa mère et qui fut puni par la eécité de eette femme acariâtre '? Comme le récit de eette merveille est postérieur au passage de saint Germain l'Auxerrois par Nanterre, on n'y voit pas que la sainte fût alors en l'état de nourrisson. Cependant, puisque la mère demeura privée de la vue pendant plus d'une année et comprit enfin que les mérites de sa fille pourraient lui obtenir la guérison, on s'expliquerait aisément qu'elle la traitât ici en enfant gâté pour obtenir d'elle la faveur de Dieu.

Le einquième médaillon de cette même planche ne répond guère à ee que disait Lebeuf en plaçant là « saint Germain d'Auxerre ou saint Amatre son prédécesseur ». Il est diffieile d'imaginer qu'un homme de cette trempe ait confondu un évêque avec un pape 2, et pourtant ee qui nous reste du xiii siècle nous montre bien un pape posant la eouronne sur la tête d'un prince. Là, le sceptre que porte ce dernier, eoïncidant d'une façon malencontreuse avee le galon du manteau qui se rattache sur l'épaule droite par une fibule et retombe sur la jambe, ferait croire qu'on voit le roi David tenant sa harpe. Mais il n'en est vraiment rien. Les restaurateurs se seront sûrement inspirés de cette petite seène pour faire sculpter un pape dans la grande figure en pied qui surmonte une enceinte de ville, entre les deux dernières ogives du côté droit des spectateurs (pl. VIII). Contre l'avis de Lebeuf, mais avec l'appui d'une pièce vraiment historique, on aura donc voulu placer entre les grandes statues de ee portail le pape saint Léon III qui rendit la couronne impériale aux nations latines en proclamant Charlemagne empereur d'Occident. Je n'ose point blâmer eette décision, laquelle a sans doute été pesée avec toute l'attention convenable par ses auteurs; mais le public pouvait prétendre à un exposé de motifs dont l'existence n'est pas arrivée jusqu'aux oreilles des gens qui lisent les journaux aussi peu que moi. L'empire franc, si tôt devenu germanique, a-t-il beaucoup tenu au cœur des populations françaises avant les surexcitations artificielles du XIX° siècle 3? On ne voit même guère que Louis XIV ait cherché dans les sou-

1. Cf. Supplem. ad Legendam auream (ed. Th. Græsse, cap. ccxvi) p. 923: « Quum mater ejus die solemni ad ecclesiam pergeret et Genovefam reclamantem domi remanere præciperet, confestim ut sibi mater alapam in faciem dedit, lumen amisit; sicque fere per biennium divinam iram perpessa, precibus filiæ tandem pristinæ sanitati est restituta. »

La prose *Genovefæ solemnitas*, dans les vieux missels de Paris, d'Amiens, du Mans, etc., chantait :

« Insontem manu feriens Mater privatur lumine, Matri virgo compatiens Lucis dat usum pristinæ. »

- Cf. Saint Yves, Vie de sainte Geneviève, p. 29, sv.; et appendice, p. xlv, sv. AA. SS. Januar., t. I, p. 138, 143, etc. On honore jusqu'à nos jours à Nanterre le puits dont l'eau servit à opérer cette guérison miraculeuse, et il fut long-temps renfermé dans une chapelle.
- 2. Peut-être la tiare était-elle rompue dès lors, de manière à ne pas laisser voir clairement s'il s'agissait d'un évêque ou d'un pape. J'ai dit plusieurs fois que le *pallium* se confondait aisément avec la croix de la chasuble; mais ce

n'est pas pour des gens comme Lebeuf que j'ai fait cette observation. Puis, s'il s'était agi de pallium, il y avait lieu de songer à Sens, métropole ancienne de Paris. D'où vient que le docte chanoine d'Auxerre n'éprouve pas le moindre doute sur la cité à laquelle appartenait l'évèque quelconque, représenté ici? Une indication de sa part n'eût rien gàté pour nous autres gens du xixe siècle qui avions à restituer le monument.

3. France, Espagne et Angleterre paraissent avoir peu éprouvé l'enthousiasme du césarisme. Nous regrettions, nous autres, nos provinces détachées de l'ensemble mérovingien et carlovingien; quant au titre impérial, je ne sais vraiment qui s'en sera jamais offusqué parmi nos grands rois. Aux yeux du missel romain, l'empire est surtout une gendarmerie des frontières de la chrétienté: « Respice ad romanum benignus imperium; ut gentes quæ in sua feritate confidunt, potentiæ tuæ dextera comprimantur. — Deus qui ad prædicandum æterni regis evangelium, romanum imperium præparasti, prætende famulo tuo imperatori... arma cælestia; ut pax ecclesiarum nulla turbetur tempestate bellorum. » Nous avons changé tout cela, comme disait Molière.

Or après Charles Martel et Charlemagne pour les Maures, après le baptême des Normands en Neustrie, nous ne touvenirs de ce régime politique une autorisation de prépotence sur les autres États, sauf contre le pape qu'il trouvait trop grand pour un évêque, et contre certaines provinces de la gauche du Rhin qui devaient arrondir nos frontières par une délimitation franche et nette.

Bref, nous avons là un sujet dont il ne semble pas que l'existence fût soupçonnée chez nous par les plus habiles gens au xvine siècle; et ce ne laisse pas que d'être une fin de non recevoir, quoiqu'il y ait aussi une preuve en faveur de la conclusion prise par nos contemporains. Dans leur hypothèse, ce sera Rome (et non pas Auxerre ou Ravenne) qui formait le soubassement de la grande figure placée à gauche de sainte Geneviève. Charlemagne avait bien été canonisé déjà par un antipape, pour l'amour de Frédéric Barberousse, mais son eulte ne se répandit pas promptement en France et n'y jeta guère de profondes racines. Ce furent les pays germaniques (Saxe, Aix-la-Chapelle, Cologne, Limbourg, etc.) qui lui donnèrent place dans l'Office 1.

Si nous revenons au côté gauche du spectateur, nous trouverons que les conjectures de Duchalais ont été encore moins accueillies. De saint Vincent, diacre et martyr, nulle question dans les travaux modernes; c'est un roi ou un empereur qui a pris place à l'endroit où le corbeau et le loup (chien, peut-être) servent de soubassement.

Quel rapport faut-il voir maintenant entre la grande figure et cette base? Je ne saurais guère le dire; à moins qu'on ne veuille y voir la modestie de David disant à Saül (I, Reg. XXIV, 4-23) qui le poursuivait : « A qui vous en prenez-vous, roi d'Israël? Vous poursuivez un chien mort, etc. » Ce qui ne semble pas donner tort aux restaurateurs, c'est que le petit médaillon carré sous la première ogive de gauche représente un roi qui s'agenouille devant une reine (si je ne me trompe), et lui présentant un écriteau en manière de pétition ou d'hommage. Cela ne signifierait-il pas que le psalmiste met aux pieds de la très-sainte Vierge ses prophéties sur la grandeur du Verbe incarné? par exemple ces versets (Ps. CXXXI 8, 11; etc.): «Levez-vous, Seigneur, au lieu de votre repos, vous et l'arche que vous avez sanctifiée. — Le Seigneur l'a juré à David et ne faussera point sa parole : Je placerai sur ton trône celui qui sortira de toi, etc. »

Comme Lebeuf n'annonçait de ce côté que saint Denis et un roi, les trois dais ou baldaquins de pierre ont été attribués par l'architecte moderne au premier évêque de Paris escorté de deux anges qui l'accompagnent pendant qu'il porte sa tête après sa décollation. Cela se voit certainement au moyen âge, et j'en ai donné moi-même un exemple dans les Caractéristiques des SS. (p. 761). Je ne serais donc pas reçu à m'inscrire en faux contre cette restauration. J'irai même plus loin en disant qu'elle semble confirmée par les deux petits

chions d'aucun côté à des peuples infidèles; puis nous savions les after chercher au loin, comme les croisades l'ont montré. L'empire nous faisait donc l'effet d'un voisin plus ou moins commode, mais qui n'entrait pas pour grand'chose dans nos préoccupations de crainte ou d'envie.

Cependant, au xme siècle, lorsque Philippe-Auguste eut vaineu l'armée d'Othon IV et de ses coalisés, il put trouver bon de rappeler que l'empire avait été fondé pour le chef des Francs. L'intervention du pape dans cette affaire pouvait être aussi un souvenir des offres qu'Innocent III avait faites au roi de France pour lui conférer des droits sur l'Angleterre, ou même une petite vengeance de l'excommunication lancée contre Philippe par Innocent II. On semble dire, par cette scène, que la France et le Saint-Siège sont faits pour

demeurer d'accord, et que leur union est ce qu'il y a de mieux pour l'un et l'autre.

1. Les siéges épiscopaux fondés ou protégés par lui semblent avoir été particulièrement jaloux d'invoquer son patronage. A Paris, on prétendait que la cathédrale avait reçu quelques adjonctions ou embellissements sons l'évêque Erkenrad, contemporain du grand empereur; mais, en somme, s'il s'agit bien ici de Charlemagne, c'est le pape qui est glorifié beaucoup plus que le prince.

Au fond, Charlemagne ne réside volontiers à Paris que dans les poëmes des trouveres. L'histoire l'encadre dans d'autres horizons que ceux de l'He-de-France. Avonons toutefois que les trouveres expriment ainsi une revendication posthume de Charlemagne par la France du langage d'oil. bas-reliefs qui flanquent la décapitation de saint Denis. C'est, par exemple, à gauche une petite figure humaine qui se précipite sous les coups d'un ange.

On y reconnaît passablement Satan qui tombe comme la foudre (Luc. X, 48). A droite, ce semble être encore saint Michel perçant de sa lance la gueule d'un dragon. Ce sera une sorte d'expression nouvelle ajoutée au sens que prétendaient rendre le lion et le dragon, de part et d'autre du bourreau. Comme évêque, saint Denis était sculpté fort convenablement avec l'aspic et le basilie, ou le lion et le dragon, sous ses pieds. On en a maint exemple sur les tombes épiscopales du moyen âge, lors même qu'il ne s'agit point d'un prélat canonisé. C'était l'indice de leurs fonctions qui les place au premier rang pour la lutte de l'Église et des fidèles contre l'enfer<sup>2</sup>.

Ici où nous avons affairc à un saint martyr qui avait fondé la chrétienté parisienne, en lui donnant deux anges pour assistants <sup>3</sup>, on était fort en droit de rappeler la lutte du bien contre le mal qui est l'objet de la prédication ecclésiastique (I Joann. II, 42-45. — Eph. VI, 16. — I Cor. IX, 25. — Etc.).

Que ce soit un aigle ou un oiseau de proie quelconque qui fasse vis-à-vis au chien et au corbeau, vers l'extrême gauche, cela s'expliquerait absolument avec le chien mort sous les pieds de David; puisque l'Écriture sainte dit (Matth. XXIV, XXVIII; etc.): « Là où est le cadavre, les aigles s'y rassemblent. » Mais, du côté opposé, rien n'indique un rapace. Ce pourrait être une colombe dont la présence 's'expliquera d'une manière suffisante par les rameaux qui servent de fond à toute cette zone de soubassement.

Autour de la Mère de Dieu qui occupe le grand tympan de ce portail et qui est patronne principale de l'église, aura-t-on prétendu rassembler tous les saints qui avaient eu chapelle ou église sur le sol occupé par la cathédrale dans son dernier état? Cherchait-on peut-être aussi une représentation des trois archidiaconés (Paris, Josas et Brie)? C'est une question qui mériterait étude et qui n'est pas notre but ici. Saint Jean-Baptiste figurerait alors comme ancien patron du baptistère, saint Étienne comme titulaire primitif de la cathédrale, saint Denis et sainte Geneviève comme patrons du diocèse ou de la ville, etc. David, si c'est bien lui qui a droit au poste où nous le voyons, représenterait la lignée royale sortie de Jessé, dont Marie est la fleur et Notre-Seigneur le fruit. En somme pourtant, l'unité de tout cet ensemble n'est pas fort saillante, et il reste lieu à discussion; surtout pour ce pape qui semblerait être saint Léon III. Dans cette incertitude et pour ne pas laisser en dehors les deux cadres les plus rapprochés de la porte, il convient d'y montrer la Mer (à gauche du spectateur), et la Terre à droite.

La Mer n'est plus, sous la forme que lui donne le sculpteur français du xm° siècle, une personnification presque classique, comme celle que nous ont offerte diverses miniatures du haut moyen âge <sup>4</sup> ou des ivoires sculptés qui se piquent d'une certaine fidélité aux traditions antiques <sup>5</sup>. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la sculpture du tombeau d'Adaloch qui se conserve encore dans l'ancienne église de Saint-Thomas de Stras-

<sup>4.</sup> Cf. Apoc. XII, 3, 4, 7, 9; XX, 2. — Caractéristiques des SS., p. 34, etc.

<sup>2.</sup> Cf. Caractéristiques des SS., p. 315; etc.

<sup>3.</sup> Mais pourtant, si ces deux anges avaient jadis la stature que nos contemporains leur ont donnée, il serait quelque peu étrange que Lebeuf n'en eut fait nulle mention. Dans le cas contraire, pourquoi les dais ou pinacles n'auraient-ils pas

reçu quelque modification propre à désigner deux figures simplement accesoires? Ce que j'en dis est pure objection, sans nul blàme arrêté.

<sup>4.</sup> Cf. supra, h. t., pl. V; et p. 92, sv.; Item, t. I, p. 43, sv. — Annales archéologiques, t. IX, p. 465, 108.

<sup>5.</sup> *Item*, supra, h. t., p. 91-93. — Melanges, I<sup>re</sup> série, t. II, pl. IV-VI et VIII; p. 59-66.

bourg (je pense) et dont la gravure a été donnée par mon ancien eollaborateur dans la I<sup>er</sup> série de nos *Mélanges*<sup>1</sup>.

Là, Terre et Mer sont montrées ehaeune par un personnage qui s'écarte des aneiens types. Le P. A. Martin eroyait reconnaître à Strasbourg une femme ehevauchant le monstre marin, pour représenter la Mer. Ce serait plus conforme à ce que nous fait voir le portail de Notre-Dame; mais, sauf la chevelure qui est peu longue, je ne vois pas pourquoi ce ne serait point un homme. Peut-être cependant que, comme à Paris, les statuaires, devenus généralement laïques, ne s'occupaient plus guère du genre donné par le latin ou le gree aux éléments. La Mer remplaçait l'Océan, et l'on ne voyait plus de raison pour la personnifier dans une sorte de vicillard qui pouvait passer comme figure de Neptune. D'ailleurs, on pouvait absolument avoir remarqué des Néréides dans les anciennes mosaïques ou monuments analogues, et l'on en aura fait des personnifications de l'Océan. A Paris, la grande robe de cette figure indique assez clairement une femme; elle a bridé aussi l'espèce de cétacé qui lui sert de monture, et porte un esquif à voiles carrées. Ce semble être l'équivalent du souffle qui s'échappe grossièrement de la bouche du personnage strasbourgeois. On peut traduire ces deux expressions par les vers classiques du Roi Théodore à Venise:

### « Sur l'élément perfide où règne la tempète. »

A Notre-Dame, un homme s'assoit comme en croupe <sup>2</sup>; et, autant qu'on en peut juger, il devait tenir un ou deux vases d'où s'épanchent les eaux dans diverses directions. Cela veut-il dire que la Mer engendre les fleuves par l'évaporation continuelle de ses caux que les vents portent au loin pour les déposer sans cesse en neiges et en glaciers sur les montagnes? A notre portail ee peut vouloir signifier le Verseau (Aquarius ou Amphora), qui se raccorderait alors avec le signe des Poissons placé dans le voisinage, et par le moyen duquel on regagne le reste du calendrier sculpté sur les montants de la porte.

A l'opposite de la Mer (pl. VIII), se voit la Terre sous une forme moins barbare que eelle de Strasbourg. Sur le tombeau d'Adaloch cette personnification se résouten une sorte de satyre velu qui tient de chaque main un serpent, et les reptiles se tordent comme si on prétendait les étrangler. Le seulpteur avait-il vu quelque Hercule enfant qui étouffe les serpents envoyés pour lui nuire dans son bereeau? A vrai dire, les serpents, comme symbole chthonien, sont souvent donnés à la Terre, nourrice des plantes et des animaux; mais le sarcophage alsacien simplifiait beaucoup sa représentation, au point de la rendre presque inintelligible. Dans notre planche VIII nous avons un peu plus de souvenirs antiques. La Terre est une femme assise et tenant de la main droite un large vase d'où monte une végétation abondante, et sa gauche porte un large bouquet. On y veut dire évidemment qu'elle supporte et nourrit les végétaux. Une jeune fille, agenouillée devant elle, s'abreuve à son sein comme un nourrisson; et, près de là, est un animal dont le premier aspect fait songer à la girafe, mais qui en est plutôt la caricature. Comme si l'artiste n'avait connu ce quadrupède que de réputation, illui a retranché ses pieds de derrière qui sont suppléés par une grosse queue se repliant jusqu'au sol pour servir d'appui.

Cette grande bête, qui a la bouche au niveau du sommet des arbres, n'exprime pas mal

*l'art chrétien*, t. III, p. 322), mais je n'y vois pas une raison pour me dédire au nom de P. A. Martin; outre que ce n'est point affaire de haute importance.

<sup>1.</sup> T. IV, pl. XXVIII; et p. 269-272.

<sup>2.</sup> Il n'en est pas tout à fait ainsi dans la gravure publiée par M. le comte de Grimoüard de Saint-Laurent (Guide de

les animaux les plus singuliers que la terre nourrit avec ses plantes. Nous n'avons ici ni scrpents ni oiseaux, mais on voit que l'image primitive subsiste tout en s'altérant.

Au-dessus du petit chapiteau se reconnaît l'homme sauvage ou sagetaire <sup>1</sup>, assez semblable à la personnification que nous avons vue sur le tombeau d'Adaloch, et tout-à-fait conforme au sagittaire (Arcitenens) qui se voit dans une des roses de Notre-Dame. Il se raccorde donc ici et avec la Terre, et avec le Scorpius qui le surmonte le long de la porte. Si cela faisait double emploi dans le calendrier sculpté, je dirai pour ma défense qu'il y a bien d'autres observations à faire valoir sur l'ordre des signes du Zodiaque à ce portail.

Plus d'un critique y suppose quelques dérangements dans les médaillons qui auraient été exécutés d'abord selon un ordre normal, puis eneastrés avec moins de souci du plan astronomique. Les représentations des quatre éléments ne sont pas rares dans les seulptures ou peintures du moyen âge ou de l'antiquité. J'en ai publié une, tirée du bestiaire de l'Arsenal sous l'article *De quoi li home est fais, et de sa nature* <sup>2</sup> ; reproduisons-en une autre d'après des peintures murales de Rome sous les empereurs, où la Vénus asiatique (Cotytto) est montrée eomme animant tout dans le monde <sup>3</sup>.



On la voit au sommet de l'areade, avec le phénix (à gauche), symbole du feu, et le perroquet (à droite) dont le plumage varié indique l'air et l'éclat des météores 4. Ce qui revient beaucoup mieux à notre sujet présent, c'est la Mer (l'Océan) dont le visage barbu y est

<sup>1.</sup> Cf. Mélanges d'archéologie, I<sup>re</sup> série, t. IV, p. 76, sv.— III<sup>e</sup> série, t. I, p. 262.

<sup>2.</sup> Ibid., le série, t. IV, p. 77-80; et pl. XXIII, fig. BP.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 35, sv.; et 48, sv.

<sup>4.</sup> Dans les monuments chrétiens, surtout près du Calvaire, l'air n'a point de place; mais le ciel est représenté par le soleil et la lune. Cf. Mélanges, Iro série, t. II, p. 64, sv. Cétait : « Terra, pontus, sidera. »

flanqué de deux dauphins et eouronné de deux pinees de erabes qui symbolisent rades et ports; puis en face (à gauche) une corbeille en façon de corne d'abondance et vers laquelle se dirigent un reptile et un paon pour y puiser leur nourriture. Ce dernier emblème doit désigner la Terre, nourriee commune des plantes et des animaux.

Cela dit, il semble que nous pouvons mettre un terme à notre description des anciens fragments du portail de Notre-Dame. Il s'agissait surtout d'y faire observer combien une étude attentive peut puiser de leçons utiles, ou entrevoir de problèmes pour le moins intéressants, dans l'examen des seulptures du moyen âge.

MM. Jourdain et Duval en avaient donné un exemple dans leurs études sur deux portails de la eathédrale d'Amiens où ils sont aujourd'hui ehanoines, et sur les boiseries du ehœur de la même église. Le petit mémoire que j'aehève, tout dubitatif qu'il est d'un bout à l'autre, pourra eonfirmer l'opinion de mes deux eondiseiples (à Saint-Aeheul) sur la part utile que les artistes modernes donneraient à des eeelésiastiques sans parti pris trop tôt. Car un brin (ou même davantage) de théologie bien entendue n'est pour rien gâter en affaires d'art ehrétien, et nul doute que Raphaël lui-même ait alimenté son merveilleux talent par l'entretien des doetes hommes d'Église qui vivaient à Rome avec lui. Le eardinal Zurla le soupeonnait bien de nos jours, quand il a proposé sa nouvelle interprétation si simple et si lumineuse de la *Transfiguration*, dernière œuvre du grand maître : « In nomine Jesu omne genu fleetatur, eælestium, terrestrium et infernorum. » De la sorte, grandit eneore eette eomposition magistrale; tout en sauvant son unité que l'on y eherehait en vain jusqu'alors, pour avoir voulu n'y lire qu'une seène historique puisée dans l'Évangile et sans autre idéal que eelui de la forme.

# COFFRET HISTORIÉ.

En groupant divers ivoires seulptés, à la tête de ce volume (p. 1-78), je n'ai point parlé de ce coffret parce que rien ne me garantissait sa matière, pas plus que l'endroit où il aura été dessiné par mon ancien collaborateur . Quoi qu'il en soit, tout l'aspect de ce petit meuble rappelle bien les travaux en ivoire et même les souvenirs asiatiques qu'on y introduisait volontiers pour faire songer à quelque seulpture syrienne ou persane. Ainsi la figure C (p. 247) nous montre quelque chose comme un combat des pygmées contre les grues, souvenir des anciennes relations sur le monde lointain.



1. Plus utilitaire qu'amateur, le P. A. Martin était fort peu sensible au plaisir de former collection avec ses feuilles de voyage. Le plus souvent, après avoir reporté son dessin primitif sur le cuivre, l'acier ou le bois, il jetait l'original aux vieux papiers, oubliant peut-être que la provenance y était parfois indiquée; ou comptant sur ses souvenirs pour le jour qui exigerait qu'on en dit quelque chose au public. Bien des fois je n'ai sauvé ces documents quelconques, qu'en visitant la corbeille à son insu pendant que nous parlions de toute autre chose. Il semblait ne pas songer non plus

que la publication de tout cela demanderait un temps considérable, et qu'en douze ou vingt années il y a de la chance pour la mort d'une personne au moins sur deux. Lui-même, d'ailleurs, aurait pu remarquer çà et là que ses souvenirs ne se présentaient plus à point au bout de huit à dix mois pendant lesquels son attention avait été attirée par bon nombre d'objets divers.

Mais je retrouve par bonheur un de ses croquis où il semble dire que ce coffre est en bois, et appartient au cabinet de M. Carrand. Reste à connaître la quatrième face. Les auteurs classiques ne s'étaient pas fait faute de raconter ees euriosités bizarres transmises par eux au moyen âge qui les redisait sans y aller voir. Les peintures murales de Pompéi retracent ces luttes en manière de caricatures; mais ici on les prend au sérieux, sans affecter de voir dans le pygmée un petit bout d'homme presque ridicule. La grue est plastronnée, comme si son éeu se trouvait assujetti sur l'aile gauche, et ses armes offensives sont le bec et les griffes. Son adversaire n'a pour armes que le bouelier et l'épée, et porte le vêtement ordinaire aux hommes du moyen âge.

En B (p. 247), avec un équipage de la même époque, un cavalier chasse à l'oiseau et au chien. On voit le faucon ou l'autour prenant l'appât de la main du maître. En outre, sur la croupe du cheval se tient un guêpard, petit carnassier qu'on dressait en Asie pour la chasse et qui s'élançait au commandement sur les gazelles et autres quadrupèdes agiles. Ces usages de vénerie furent rapportés en Europe à la suite des croisades, et les relations de Mare-Pol



montrent que Tartares et Persans se piquaient d'une remarquable habileté dans tous les différents exercices de chasse. Ce peut encore être un héron qui s'aperçoit derrière la eroupe du cheval, s'accommodant, en animal apprivoisé, des familiarités d'un autre oiseau de proie perché sur son épaule. Le tout du reste est conçu dans le goût de ces entrelacs qui se multiplient avec une force mêlée d'élégance sous la main des calligraphes du haut moyen âge, et dont nous montrerons encore plus d'un échantillon.

L'Angleterre, à l'époque saxonne, aimait beaucoup ees enroulements; mais iei la fierté

générale de la composition et des contours est presque calme au prix des contorsions quasi enragées qu'affectionnent les calligraphes de la Grande-Bretagne. L'Allemagne, du reste, dans plusieurs manuscrits de Munich, d'Aix-la-Chapelle et de Cologne, arrive souvent à des résultats qui approchent du style de notre coffret. C'est ce que l'on reconnaîtra dans plusieurs lettres ornées du volume suivant, où nous les jetterons un peu au hasard parmi nos recherches sur les bibliothèques du moyen âge.

Ici, où presque toutes les scènes sont censées avoir lieu dans un bois, des luttes d'animaux se plaçaient assez naturellement au milieu de riches feuillages; mais l'artiste en prend surtout prétexte comme moyens de décoration, pour former des médaillons divers qui détachent élégamment chaque sujet. Outre ce style d'ornementation qui accuse assez bien l'époque romane dans un de ses plus beaux moments, on voit sans peine, à l'équipage du cavalier, que nous ne sommes pas encore au siècle où la selle, enchâssant pour ainsi dire les hanches, donnait une assiette artificielle, comme ferait un siége à dossier l. On comprend aussi sans peine pourquoi le chasseur ne porte nulle arme (épieu, couteau, etc.); tout son espoir de prendre le gibier repose sur son équipage d'oiseaux dressés, de chiens, etc.

La gravure A (p. 246) nous montre au fronton un de ces personnages quasi elassiques qui se jouent au milieu des animaux farouches et que l'on a pu voir sous diverses formes dans des candélabres du xi° siècle; par exemple sur les planches XXX-XXXIII du iv° volume de nos Mélanges (I° série) et dont la description a été donnée par le P. A. Martin aux pages 276-281. C'était un des genres qui excitaient la bile de saint Bernard, et l'on pourrait absolument lui passer son antipathie lorsque cette espèce de sujet s'introduisait dans les églises comme simple remplissage d'ornemaniste; mais il nous faudrait savoir aussi, en bien des eas, si l'on n'y avait pas prétendu voiler des instructions utiles sous forme allégorique passablement intelligible aux contemporains <sup>2</sup>.

Sur un meuble presque évidemment destiné à l'usage des laïques, il est plus aisé d'imaginer que la fantaisie presque toute pure se substituât au désir de donner un enseignement sérieux. Néanmoins cette ornementation conservait quelque trace de son origine grave, et je ne serais pas étonné qu'elle répondît en général à la leçon que nous avons montrée dans le bas-relief du *Loup écolier* <sup>3</sup>, à Fribourg en Brisgau (Mélanges d'archéologie, *I*° série, t. I, pl. XXIV; et p. 424, svv.). De part et d'autre, on voit la Force chrétienne sous l'emblème

- 1. Au xmº siècle, la selle donnant aux reins un appui assez élevé, on s'explique que les peintres représentent fréquemment les pieds du cavalier portés en avant du poitrail de sa monture; lors même qu'il charge, la lance en arrèt. Ici on voit que les jambes tombent verticalement, aussi la selle se relève-t-elle à peine soit en avant, soit en arrière.
- 2. J'ai cu l'occasion de faire voir à diverses reprises que ces enseignements avaient été compris durant quelques siècles. Il n'est pas bien sùr, toutefois, que les décorateurs n'en aient point gardé la tradition comme carton d'atelier, lorsque déjà les fidèles n'y voyaient plus que l'extérieur. Saint Bernard se trouvait peut-être au point où l'affabulation allait se perdant; et d'ailleurs sa jeunesse religieuse ne lui avait pas laissé grand loisir pour étudier d'autre texte que l'Ecriture sainte. Le reste lui importait assez peu; et avec sa faconde naturelle aidée de la méditation solitaire, il se mettait médiocrement en peine de ce qui n'était pas impression personnelle. D'autres étaient pourtant fort excusables, tout au moins, pour prétendre maintenir ce qui s'était

l'ait et dit avant eux. Aussi saint Bernard tient-il souvent trop peu compte de bien des enseignements utiles qu'il aurait pu emprunter à saint Augustin, par exemple.

- 3. Les lecons de lecture reçues par le loup de la l'orêt Noire badoise avaient-elles réussi, ou non? Je crois du moins que le moyen âge ne tenait pas l'entreprise pour inexécutable, moyennant patience et force. En tout cas, l'épopée des animaux (Romans du renard, fabliaux, etc.) gardait souvenir de l'initiation subie par Isengrin; et c'est sans doute en mémoire de ce séjour du loup à l'école, que La Fontaine (après ces auteurs du vieux temps qu'il connaissait fort bien) prête au renard cette excuse pour ne pas inspecter le fer du cheval et renvoyer la tâche à son compagnon. Il dit donc, en personnage habile qui entend tirer sou épingle du jeu:
  - « Ses parents, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire. »

Dans les textes tlamands, le loup hableur se vante même d'avoir pris ses grades à plusieurs universités, et de pouvoir déchiffrer n'importe quel texte.

d'une femme qui disloque les màchoires d'un lion. De part et d'autre aussi, nous avons l'homme luttant contre des animaux terribles; et venant à bout de cette tàche malaisée au moyen de la Prudence qui combine les mesures utiles pour son but, si difficile qu'il soit à atteindre.

Iei done la femme qui maintient deux dragons par leur barbe, semble dire (saehons bien que foree et bonté patiente sont de même parenté):

#### « Plus fait douceur que violence. »

Si ee eoffret était un eadeau de mariage, par hasard, il y avait là un avis utile pour eonserver la paix entre époux : force et doueeur sont deux grands guides dans la vie; prudence n'y gâte rien non plus, et cette dernière vertu pourrait bien être indiquée par les ressources que trouve le chasseur dans les engins ou auxiliaires dont il s'aide pour atteindre les animaux qui lui échapperaient assurément sans les moyens fournis par l'expérience ou la raison. La doueeur affectueuse peut être encore exprimée par ec eouple d'oiseaux tranquilles (gravure C, p. 247) qui beequettent à leur aise un fruit, sans se disputer leur portion. Colère ou résistance aveugle n'aboutissent au contraire qu'à des luttes furieuses où l'on s'entre-déchire, comme dans cette bataille entre l'aigle et le dragon (fig. B, p. 247).

Mais que peut vouloir dire eette sorte d'âne qui touche la harpe avec un air d'artiste content de lui-même? Le moyen âge avait un dicton qui annonçait l'âne musicien comme une absurdité entre toutes. Philippe de Thaun entame son *Livre des créatures* par un article intitulé (dans la rubrique) *Redargutio per proverbia* (ed. Th. Wright, p. 22) où se trouvent par exemple les axiomes suivants:

« La pire revellette (roue pleine, roulette) Criet de la charette; Mult est la pume dure Qui unques ne maüre; La verge est à preiser, Qui se laisse pleier. Se li envius [cuurs?]
Est tant de putes murs
Que il ne l'voille oïr,
Alt sei de luinz gésir;
Si i pot esculter
Cum li asnes à harper. » Etc., etc.

On voit donc que le baudet amateur, et surtout artiste, était alors eonsidéré eomme l'une des suppositions les plus inadmissibles <sup>2</sup>. De fait son goût pour les beaux arts ne se montre en rien, que je saelle, et sa musique est partieulièrement grossière en attendant un maître qui vienne à bout de le faire figurer dans une symphonie. Marie de France au xur siècle <sup>3</sup> ne

- 1. Ce qui me ferait douter qu'on ait voulu représenter un âne, c'est l'appendice qui lui sort de la bouche, et qui nous donnerait le droit de prendre notre bête pour un éléphant. On peut voir dans le Bestiaire picard de l'Arsenal (Mélanges d'archéologie, 1<sup>re</sup> série, t. IV, p. 55; etc.) que peinture et description s'y accordaient parfois à considérer la trompe comme un boyau sortant à volonté des lèvres du plus grand pachyderme de notre époque. Cf. supra, t. I, p. 148. Malgré cela, il ne semble guère douteux que l'àne soit ce que prétendait montrer notre artiste. Mais nous y reviendrons dans le courant de la notice, sans prétendre arriver à la certitude.
- 2. M. le comte Aug. de Bastard, dans sou mémoire sur les crosses (p. 609), a publié une miniature de Copenhague où l'on voit un àne pinçant de la harpe avec un regard presque
- béat qu'il élève vers le ciel. C'est dans un psautier du xne siècle; et le miniaturiste a prétendu traduire ainsi les paroles de David (Ps. Lxxu, 23): « Ut jumentum factus sum apud te, et ego semper tecum. » Supposait-on par hasard que le saint roi faisait acte d'humilité, en considérant ces psaumes comme trop indignes de la majesté divine? Je ne serais pas hostile à cette hypothèse, si bizarre qu'elle soit.
- 3. Fable LXVII (éd. Roquefort, t. II, p. 290, svv.): Dou l'Asne et dou Lion.
- Je n'ignore pas que ce mème sujet remonte beaucoup plus haut dans l'histoire littéraire, mais il s'agit de montrer que le souvenir s'en conservait chez nos pères avant l'époque de La Fontaine. C'est tout ce qui nous importe pour le moment actuel.

lui supposait même pas l'intention de faire l'agréable, mais seulement d'être terrible. Elle le fait parler ainsi au lion :

« Vien or od moi ensun chest munt Od (ù?) les Bestes ensemble sunt, E si te ferai bien véoir Que tu purras aperchevoir Qu'eles arunt paour de mei Autre si grant cume de tei. Li Liuns est alez od lui Lor le munt munteut anbedui; Desoz le munt en la valée Ot de Bestes granz assemblée. Li Asnes prist à recaner

E si laidement à crier
Ke les Bestes se départirent,
Si grant poour unt que s'enfuirent,
Li Asnes dit: Vois-tu, amis,
Ce ke jeo t'avoie promis?
Li Lions li a respundu:
Ce n'est mie par ta vertu,
Ne por fierté que tu ne l'as;
Mès pur le cri que tu crias
Qui tant leur sauble espoantables
Que tui dient que chest a Diables.»

Partant de là, on pourrait croire que l'àne de notre coffret embouche un cor de chasse, en même temps qu'il accompagne de la harpe cet instrument si peu propre à former un duo acceptable dans ces conditions. Mais j'ai dit en note qu'il m'était difficile de voir une trompe de veneur aux lèvres de notre artiste. Les sculpteurs et peintres de cette époque avaient coutume de voir en gros un spectacle divertissant dans le baudet musicien. A Cunault un âne pince de la harpe tandis que le loup ou le renard semble prier gracieusement à danser un boue ou une chèvre.

A Metz, ce pourrait bien être un âne plutôt qu'un lièvre, qui marche en tête de la première ligne dans les peintures copiées par M. de Saulcy au Temple <sup>1</sup>. Le fragment de frise que voici



montre le baudet exécutant un concerto de violon, à la grande réjouissance des auditeurs. Il ne faut donc pas confondre le sens de ce bas-relief avec la signification beaucoup plus claire d'une scène des frises de Strasbourg (ci-dessus t. I<sup>er</sup>, p. 61), où une centauresse bat du tambourin en faisant danser un animal à longues oreilles qu'elle tient par un licou. Là, je crois plutôt reconnaître un veau quoique ses pieds ne soient pas plus ceux d'un ruminant que d'un solipède (si le P. Arthur Martin les a copiés exactement). J'y suppose plutôt un veau, et la leçon donnée par les Proverbes (vii, 4-27) pour dérober la jeunesse aux embûches de la femme sans pudeur <sup>2</sup>. J'y lirais, traduites en sculpture, ces paroles des versets 21 et suivant : « Elle l'a enlacé dans les détours de sa parole et l'entraîne par les piéges

de ses lèvres. Là-dessus il la suit aussitôt, comme le bœuf qu'on mène à la boucheric et comme l'agneau qui folàtre sans se douter qu'il va devenir captif pour être livré à la mort.»

4. Cf. Revue archéologique, V° année (1849), p. 616; et Mélanges d'archéologie, HI° série, t. 1, p. 415.

2. Cela n'est pas mal expliqué par M. Ferd. Chardin dans un mémoire de 1853 (Revue archéologique, Xº année, p. 653), dont je u'ai fait la rencontre qu'au moment où j'écrivais ceci. Il nous sera donc arrivé à tous deux de chasser sur les terres l'un de l'autre, sans mettre à profit les ressources qu'une entente réciproque aurait livrées à chacun dans sa battue. Ainsi M. F. Chardin s'évertuait à rendre raison du

rôle donné par le symbolisme chrétien au lion, à la licorne, au pélican, à l'aigle, etc., onze ans après que je les avais développés fort au long pour expliquer les *Vitraux de Bourges*; et moi-mème, je me trouve avoir cherché l'interprétation de la frise strasbourgeoise, lorsqu'on en avait présenté une exposition fort satisfaisante quatorze années avant moi. Ce sont des mésaventures de part et d'autre; mais nos points de rencontre n'en seront que micux établis, pour ètre le résultat de travaux différents.

Ce que le moyen àge prétend d'ordinaire quand il parle de l'âne virtuose, c'est de faire songer à une supposition risible. Le trouvère qui rimait le roman de la Guerre de Thèbes, en se piquant d'écarter tout auditeur ignare, disait :

« Or s'en aillent de tous mestiers, Se il n'est clers ne chevaliers! Car aussi puéent escouter Comme li asne au harper; »

et dans un épisode de Blanceflor<sup>2</sup>, pour montrer l'habileté merveilleuse du soreier Barbarin on nous dit:

" Li rois mande un encanteor, Ne savoit on a icel jor Nul millor trover ne son per. Tres bien faisoit home tranler, De la piere faisoit fromages. Encanteres estoit moult sages; Les bués faisoit en l'air voler Et les asnes faisoit harper.»

De là ces enseignes qui subsistent en divers lieux, ou dont la trace nous est conservée encore par de vieux noms de rues et autres indices pareils: l'âne qui vielle, la truie qui file, et semblables joyeusetés de nos pères. L'antiquité, du reste, donnait déjà cours au dicton Asinus ad lyram.

Notre baudet artiste pourrait done signifier ici qu'il ne faut pas faire l'aimable plus que de raison, et comme on dit *invita Minerva*. Ce serait la leçon reprise par La Fontaine sous son titre *l'Ane et le petit Chien*. D'ailleurs rappelons-nous que presque tout iei parle de chasse et que notre rossignol d'Areadie semble faire sous nos yeux la fonction de la grenouille dans une autre fable de J.-B. Rousseau:

« Un rossignol contait sa peine
Aux tendres habitants des bois,
La grenouille envieuse et vaine
Voulut contrefaire sa voix.
Mes sœurs, écoutez-moi, dit-elle,
C'est moi qui suis le rossignol;

Vous allez voir comme j'excelle Dans le bécarre et le bémol. Aussitôt la bête aquatique, Du fond de son petit thorax, Leur chanta pour toute musique Bré-ke-ke-kex-koax-koax.» Etc.

Notons aussi que, pendant le concert donné par l'âne (p. 246), un guêpard ou un chien lui saute sur le dos et s'apprête à lui manger sa pauvre cervelle. En même temps la grue s'avance à grands pas comme pour prélever sa part dans la chair de l'imbécile.

Ne scrait-ce pas une façon de dire que le sot animal s'est attiré lui-même sa malencontre, en voulant poser, et que par conséquent ses prétentions eausent sa perte? *Qui bene latuit, bene vixit.* Nous continuons donc à trouver des documents de plus en plus utiles pour un coffret de mariage. Car la morale du coffret revient absolument aux vieux proverbes :

- Il faut plaire par mœurs, et non par robes de couleurs.
- Femme sotte se connaît à la cotte.
- La femme la mieux louée est celle dont on ne parle pas.
- Quand femme court, maison va mal.
- Femme et poule qui courent, s'égarent.

- Femme sage reste à son ménage.
- Femme qui moult se mire, peu file.
- Soleil qui luisarne (pâlit) au matin, Femme qui veut parler latin, Petit enfant nourri de vin, Vont rarement à bonne fin.

## Et en Espagne:

- Femme coquette, maison sale et porte nette.
- Femme qui ne veille un peu, aura maigre pot-au-feu.
- Femme coureuse sait les affaires d'autrui, mais tous savent les siennes aussi. Etc.

Tout en reconnaissant iei les idées qui occupaient fréquemment le moyen âge à l'occasion de l'âne musieien, je ne saurais m'empêcher de conserver quelques doutes sur la véritable intention de l'artiste. Il n'est pas faeile de comprendre, si ce n'est comme caricature, que l'on emploie une trompe de chasse pour former duo avec un instrument à cordes. Nous avons done quelques motifs, comme je l'indiquais dans une note il y a peu de temps, de penser qu'on aura voulu indiquer un éléphant. L'âne n'est pas gibier de vénerie, et nos aneêtres les moins versés dans l'histoire naturelle étrangère pouvaient savoir qu'on chasse l'éléphant dans l'Asie et dans l'Afrique. S'ils ont prétendu faire de cet animal un lourdaud, ils en avaient quelques prétextes. Puis ils pouvaient avoir entendu parler de son eri, qui, sans être celui de l'âne, est fort peu musieal, dit-on. Quoi qu'il en soit, dans la seulpture de Cunault (p. 251), l'âne qui pince de la harpe ramène sa queue sous son ventre ; eomme si l'on voulait indiquer qu'il substitue la musique instrumentale à son chant naturel. Le moyen âge angevin pouvait done avoir remarqué, comme les Chinois d'aujourd'hui, que l'âne ne brait point sans redresser sa queue. Pour notre coffret, qu'on ait voulu ou non peindre un éléphant (quadrupède assez peu connu alors des Occidentaux, si ee n'était par ouï dire), la queue sert de prétexte pour tracer un ornement, tout aussi bien que chez le lion représenté au médaillon voisin.

Ce qui appuierait jusqu'à un certain point l'exclusion de l'àne, c'est précisément le voisinage de cette femme qui chevauche un lion et lui désarticule les mâchoires, tout en tournant les yeux vers le médaillon central. Venir à bout d'un baudet n'est point tâche qui réclame l'intervention d'une grande force ni physique ni morale. D'un éléphant, à la bonne heure. Lorsqu'il s'agissait d'éduquer un loup, comme dans le bas-relief de Fribourg en Brisgau, on pouvait réclamer au moins la force morale soutenue par une discipline sévère; mais l'âne ayant la réputation d'être inéducable, niais et incorrigiblement paresseux 1, il n'y avait pas lieu à faire espérer qu'on en tirerait quelque chose avec de la constance. Avant

Dans ce dernier article il s'agit du texte des Proverbes (vī, 6-8), « Vade ad formicam, o piger; » et ee paresseux est réprésenté par le paysan et son âne.

Le bœuf au contraire, dans plusieurs sculptures et peintures, symbolise un travail opiniâtre et constant. Le manant s'en sert, il est vrai, pour son labour et ses charrois; mais sans prendre lui-même trop de peine. Voilà du moins ce que pensait le moyen âge; dans le roman du *Renard contrefait*, on y ajoute comme merveille introuvable le journalier qui aurait gagné loyalement son salaire; tant on se fiait peu à qui travaille pour autrui! Je donne mes preuves d'après le vieux temps, sans me faire de querelles gratuites.

<sup>1.</sup> Le moyen âge ne manque presque jamais de réunir eomme symboles de fainéantise l'âne et le paysan. Ceux qui crient très-fort contre la féodalité attribuerout sans doute cette similitude au mauvais vouloir des seigneurs; et les économistes affirmeront que le défaut de liberté empèchait l'essor des facultés actives chez le vilain. Je ne m'oppose à aucune de ces solutions, et l'on rappellera mème ad libitum les êtres noirs peints par La Bruyère au siècle de Louis XIV, pour en inférer que c'était bien pis au xme siècle. Je eonstate tout simplement que chez nos ancètres, peintre et écrivain trouvaient dans le manant une image de l'oisiveté. Cf. Mélanges d'archéologie, Ire série. t. II, p. 24; et pl. 29 (formie).

La Fontaine, l'Ysopet avait mis en scène l'âne et le petit chien; mais le baudet y joue déjà le rôle de sotte prétention qui ne saurait aboutir, et ce que notre fabuliste du siècle de Louis XIV exprimait en ces termes :

« Ne forçons point notre talent : Nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse, Ne saurait passer pour galant. Peu de gens, que le Ciel chérit et gratifie, Ont le don d'agréer infus avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, Et ne pas ressembler à l'âne de la fable.» Etc.

se trouvait déjà dit par Al. Neckam plus brièvement en ces termes:

« Fabula nostra docet cunctis non cuncta licere, Et debere modum quemque tenere suum.»

Quant à Ysopet 1, il s'exprime de même façon, quoique plus longuement :

« Pour ce vous dis que cil est fos Qui en ce avoir met sa cure, Qui véé il (li?) est de nature: Ly fols souvent déplaire sceut De ce dont cuide et plaire veut; Cils qui se mesle de la chose Laquelle à lui doit estre close, Ne qui ne s'en doit entremettre, Je le tiens pour fol en la lettre. Celi qui veult plus haut monter, Convient aucune fois douter; Et le faut au plus bas descendre: Cuide estre rois et devient cendre. L'on dit que qui a asne bée, Asne aura selon sa pensée; Ce n'est chose forte à avoir; Mais si chacun veult estre pape, Roy ou due, la folie l'atrape. Chascun en sa vocation Se tiengne sans presoncion.»

Il en sera donc des intentions du sculpteur de notre coffret comme en jugeront les hommes impartiaux après examen mûri. Quant à moi, je ne puis m'empêcher d'y voir certaines choses passablement claires et certaines autres passablement obscures.

1. Cf. Robert, Fables inédites..., t. I, p. 234-239. N'en citons point d'autres, pour ne pas devenir abusif.

# FRAGMENTS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.

Le P. A. Martin s'était proposé de publier quelque chose comme ses observations de voyage dans plusieurs provinces espagnoles. Là encore il compta un peu trop sur les années à venir et sur sa mémoire qui ne pouvait se trouver bien de si longs délais. Je rencontre toutefois dans ses papiers quelques indications incomplètes dont je tirerai tout le parti qu'il me sera possible, et qui serviront de lien queleonque aux monuments dont il avait préparé la reproduction.

Outre que je n'ai rien vu par moi-même de ce qu'il me faudra décrire ici, mon ancien collaborateur courait en dessinant, beaucoup plus qu'en étudiant les histoires locales; ou, s'il consultait à la hâte quelque livre espagnol, il n'avait guère le loisir d'en peser les assertions. La Péninsule ibérique a produit des travaux distingués en fait d'histoire, sans contredit; mais ee sont généralement des livres plus diplomatiques ou politiques que sérieusement occupés de monuments des arts. Quelques connaisseurs du siècle dernier ou du commencement de celui-ci ont prétendu dresser l'inventaire des édifices remarquables qui subsistaient encore dans leur patrie; de rechercher même les noms d'artistes oubliés trop longtemps. Cependant ils écrivaient et rédigeaient presque toujours sous l'empire des préjugés qui régnaient alors presque partout sur l'art du moyen âge. Puis, avec le patriotisme répulsif de leur nation, ils ne se souciaient guère d'admettre une influence française qui est pourtant indubitable. Or il n'est pire sourd et pire aveugle que qui ne veut entendre ni voir. A peine les généalogistes, les familles même de l'Espagne s'aperçoivent-ils, ou font-ils mine de savoir que le sang languedocien, provençal, ctc., s'est mêlé cent fois au sang castillan, aragonais ou même andalous. Pour la Catalogne et le royaume de Valence, on laisse bien passer par distraction le nom de lengua lemosina; mais on se garde soigneusement de laisser entendre que nom et chose impliquent une certaine immixtion du peuple limousin, auvergnat, quercinois, etc., de l'Aquitaine en somme. Les eadets de Gaseogne allaient volontiers chereher indulgences et terres au-delà des Pyrénées, dans un coup de main prèté aux Léonais, Aragonais ou Castillans contre la conquête arabe 1. Des religieux suivaient souvent ces chevaliers d'aventure, pour coloniser à leur façon le pays conquis. Plus d'une relation ainsi liée entre Espagne et France se continuait avec le temps sous bien des formes dont on a eu grand soin de ne pas tenir compte; si ee n'est que Masdeu<sup>2</sup>, dans ses saillies antifrançaises exaspérées encore par notre Révolution irréligieuse de 1790, attribue aux Clunistes la décadence des monastères espagnols. C'était avouer, au fond, que presque toute la vie monastique en Espagne fut, pendant quelques générations, aux mains d'une grande abbaye qui n'a pas laissé que de faire figure dans le monde par ses saints et même ses constructeurs. Les Cisterciens s'y adjoignirent d'assez bonne heure, et

<sup>1.</sup> Je parle surtout des temps postérieurs au xº siècle; et cependant l'influence carlovingienne en Catalogne n'avait pas dû être sans résultats sur l'art espagnol dans le nord de la péninsule. Ajoutez-y encore l'établissement d'une dy-

nastie bourguignonne en Portugal et en Galice. Contentonsnous de cela, si l'on veut, avant le xue siècle.

<sup>2.</sup> Historia critica de España, t. XVIII, p. 318, sgg.; et t. XX, p. 49, sgg.; etc.

l'ordre de Calatrava, dù à ses religieux, montre que nos eolonies ne mangeaient pas le pain d'Espagne à tradimento (comme parlent les Italiens).

Plus tard, ec ne fut pas la Navarre seulement qui s'ouvrit à nos compatriotes sous la maison de Champagne; un peu d'attention fait reconnaître l'architecture française

dans bien des édifices espagnols, malgré les soi-disant améliorations qu'ils ont subies à la longue. Depuis quelques années on a pu s'en apercevoir plus aisément au moyen de quelques monographies publiées avec soin par les ordres du gouvernement de Madrid. Ce qui ne veut pas dire que l'Espagne ait toujours eu besoin de nous, mais elle ne peut se dispenser de quelques eonecssions si elle veut être juste. Il est vrai que plusieurs de nos relations avec elle lui ont rendu cette justice difficile. Aussi, ne prétends-je pas dire que nos voisins du Midi, entre autres, n'aient aucuns griefs contre nous.

Quoi qu'il en soit, et pour suivre un certain ordre donné par l'itinéraire de mon aneien eollaborateur, passons d'abord par Bordeaux. Ce que nous relèverons en chemin ne formera ni un ensemble complet des antiquités locales, ni même une suite d'objets appartenant à une seule époque. Je ne les donne que comme glanures d'artiste pressé d'arriver à son but, et ne négligeant point sur son passage ce qui peut lui devenir utile, Dieu sait quand. Voici d'abord un sarcophage analogue à deux autres de la même ville, que j'ai publiés précédemment<sup>1</sup>. On y reconnaît tout d'abord une parenté bien marquée, pour l'ornementation et le symbolisme, avec ceux que je rappelle comme étant de même provenance. Il ne requiert donc nulle explication nouvelle; et la comparaison des divers détails adoptés de part et d'autre par le sculpteur, s'expliquera comme d'elle-même si l'on se réfère sculcment au texte qui accompagne les autres. Cette richesse de détails montre que l'on tenait à laisser le moins possible





a paru dans le même article (p. 231).; et je n'ai pas cru devoir les répéter ici.

d'espace vide dans ces monuments. Ailleurs, lors même que ce sont des scènes humaines, le Midi de la France se pique volontiers de serrer les figures avec une sorte d'entassement. Notre ornemaniste paraît avoir suivi le même programme, comme s'il avait voulu gagner consciencieusement son salaire. Voici, du même style (fig. A), la petite face d'un sarcophage bordelais qui a paru dans les *Caractéristiques*. Nous lui en adjoindrons un autre provenant



aussi de saint Scurin (fig. B)<sup>4</sup>. La végétation y prend un aspect conventionnel que l'on croirait inspiré par quelque souvenir du chandelier à sept branches mal compris <sup>2</sup> ou imité sans gêne. Ailleurs, dans la crypte de saint Seurin également, des feuillages contournés à chaque rinceau affectent la forme de cette rosace que j'indiquais antérieurement (p. 231) comme une dégénérescence du chrisme <sup>3</sup>, et dont j'ai donné alors deux exemples bordelais beaucoup plus géométriques.

Ces feuilles tourmentées comme pour donner quelque souvenir du chrisme ancien, se rencontrent aussi à Ravenne; et bien d'autres formes porteraient à croire que haute Italie et France méridionale n'avaient pas oublié la parenté primitive d'où leur était demeuré le nom commun de Gaule (braccata, togata, cisalpina, etc.), et dont la trace demeure encore dans l'accent du langage jusqu'à Bologne. C'est là un souvenir de famille qui n'exige pas que



- 1. Crypte ou cimetière, je ne saurais le dire; mais je trouve saint Seurin indiqué comme provenance pour ces deux tombeaux. Le lecteur voudra bien excuser une ignorance avouée si franchement.
  - 2. Le même ornement se retrouve sur un sarcophage de
- Moissac, qu'on appelle tombeau de saint Raymond, et qui a été tiré du cloître de cette abbaye.
- 3. Cf. ci-dessus, p. 231. La Revue de l'art chrétien (t. IV, p. 522) publiait un sarcophages emblable trouvé dans la cathédrale d'Auch en 1856.

l'on recoure aux relations fréquentes des Ostrogoths italiens avec les Visigoths d'Aquitaine et d'Espagne.

Voiei maintenant une euiller d'argent (fig. C. D. E) du musée de la même ville ou de la collection de M. J. Durand, architecte. Depuis le voyage du P. A. Martin elle a été publiée par M. E. le Blant<sup>1</sup> qui nous fait connaître que le nom du propriétaire y est inscrit en lettres niellées et accompagné, en un autre endroit, du chrisme et d'une feuille ornée (que je soupçonnerais bien d'être un cœur). Cette curiosité qui n'est pas sans exemple semble provenir de l'arrondissement de Libourne, et je puis bien laisser le développement de cette antiquité du v'e siècle au docte épigraphiste qui en cite plusieurs autres<sup>2</sup>. Je pense que le P. A. Martin avait



dessiné ce petit meuble selon la véritable grandeur d'exécution. Voici, du reste, les autres faces (fig. D, E) où l'on distinguera l'attache de la coquille (ou du cuilleron) et la situation des

détails un peu plus clairement que dans la planche de l'ouvrage cité tout à l'heure. Là, les trois faces forment une sorte de trophée qui pourrait dépayser le spectateur. Un chrisme opposé à ce que je prends pour un cœur sur l'espèce de disque reliant le manche au cuilleron, permettrait de supposer que nous avons ici un souvenir entre chrétiens, cadeau de noces peut-être.

Cette espèce de bénitier (fig. F) ne serait-il pas quelque chapiteau ereusé pour recevoir avec le temps une destination que ne lui avait pas donnée son premier auteur? On me permettra sans doute de ne pas en dire sur ce point plus que je ne sais. C'est d'ailleurs à quoi je prétends bien me tenir toujours.

Ce qui suit, se rapproche un peu plus de notre temps. Ce sont des reliefs empruntés aux voussures de Sainte-Croix à Bordeaux. Ces sortes de sculptures semblaient quelque chose de fort extraordinaire il y a soixante ans, lorsqu'on n'avait pas encore deviné que l'examen



presque tout signe chrétien écarté de la vie domestique avec une sorte d'affectation qui n'es' guère qu'indifférence pratique ou làcheté. L'Angleterre protestante maintient encore le plus souvent l'usage public du benedicite avant les repas; et tel s'en refuse la consolation chez nous par pure couardise, qui devrait la garder soigneusement, ne fût-ce que comme souvenir de famille, s'il avait du cœur. Les témoignages anciens nous montrent le signe de la croix répété à toute occasion par le fidèle, même au temps du paganisme; et plus d'une de nos provinces conserve encore l'usage de

<sup>1.</sup> Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. II, p. 370, sv.; et pl. 80, nº 483.

<sup>2.</sup> Ce que nous connaissons d'anciennes pièces d'argenterie semblables ne conduit nullement à regarder le chrisme de celleci (fig. E) comme une indication de meuble ecclésiastique. M. Le Blant les considère presque tous comme appartenant à la même époque; et ne suppose pas du tout dans le chrisme une raison pour imaginer que cette cuiller fût destinée à donner l'eucharistie aux malades, ainsi que pourrait le croire quelqu'un de ceux qui s'accoutument aujourd'hui à voir

de conscience et la doctrine chrétienne fussent mis sous les yeux des fidèles (non sans quelque peu de crudité) par les peintres et les statuaires du moyen âge, dans une énumération des vertus et des vices <sup>1</sup>; maintenant nous y sommes un peu plus faits, depuis qu'on s'est mis



à étudier ee que prétendaient dire les maîtres verriers et les tailleurs d'images de l'ancien temps. Cela s'est retrouvé, du reste, en maint endroit; à Moissac, par exemple, où M. J. Marion en a expliqué plusieurs détails dans la *Bibliothèque de l'École des Chartes* (3° série, p. 140, svv.).

Iei la figure A représente assez elairement l'avariee avec son sae pendu au eou², comme pour rappeler le mot de saint Pierre contre Simon le Magicien (Act. VIII, 20): « Que ton argent soit perdu avec toi-même!» L'homme qui s'accroche à la malheureuse femme, pourrait bien être Ananie entraînant Saphira dans son propre châtiment (Act. V, 4-14); mais la forme de ses pieds porte plutôt à croire qu'il s'agit du tentateur lui-même emportant sa victime au supplice éternel, après lui avoir fait espérer une vie heureuse par la possession de ses trésors péniblement amassés.

La frise courante, dont il se voit encore des fragments près d'une autre figure, montre des animaux carnassiers poursuivant l'homme ou poursuivis par lui; allusion, sans doute, à ce proverbe populaire: «Il vaut mieux tuer le diable, que le diable vous tue.» C'est-à-dire que notre vie est une lutte où il nous faut succomber, si nous n'avons soin de détruire nos ennemis. Le prince des Apôtres l'avait enseigné clairement et l'Église nous le fait redire

porter l'eau bénite à domicile dans toutes les familles après la messe paroissiale. Ce qui rappelle d'ailleurs, dans l'Europe latine du midi, une sorte de protestation contre l'arianisme des maîtres, devait encourager la multiplicité des signes chrétiens; et c'est peut-ètre ce qui a occasionné là, plus que chez nous, la persistance du chrisme constantinien et de ses altérations insensibles.

- 1. Millin, dans son Voyage... du midi de la France (atlas, p. LXXIX), donnait en ce genre diverses figures d'une église (ou chapelle octogone) de Montmorillon, qui sont conçues d'après la même pensée; mais qu'il dessine avec ce genre vague encore à la mode de son temps, et dont nous ne nous contenterions plus aujourd'hui.
  - 2. Cf. supra, t. I, p. 156, et 217.

chaque jour dans l'offiee de complies (I Petr. V, 8, sqq.). « Votre adversaire le démon rôde eomme un lion qui eherche sa proie, etc.» Dans la scène de l'avarice je erois apereevoir quelque ehose comme un tambour de basque élevé par la femme ou par le démon. S'il fallait expliquer ce singulier attribut, je proposerais de voir, dans les erotales ou grelots qui résonnent sur le cerele, une allusion au son métallique de l'or ou de l'argent qui forme une musique si douce aux oreilles de l'avarieieux et qui l'exeite à la eupidité eomme le tambourin suggère l'idée de la danse.

La femme aux reptiles (serpents ou erapauds) n'est pas rare quand il s'agit de stigmatiser la luxure, et aux exemples qu'en donne Sainte-Croix de Bordeaux (figures B, C), j'en ajoute iei une autre du eloître de Saint-Trophime dans la ville d'Arles. Quand il s'agit des séductions

du plaisir, e'est la sirène plutôt que l'on emploie; tout en faisant voir par eette femme poisson et reconnue pour funeste, que l'appât est grossier avec une perspective menaçante.

Nous l'avons reneontrée précédemment à plusieurs reprises <sup>1</sup>. Maintenant e'est la laideur même de la luxure qu'on veut nous faire eomprendre, peut-être aussi entend-on nous montrer les tourments que l'autre vie lui réserve. C'est ainsi que dans la vision d'Albérie on voit punies d'une façon analogue les méchantes nourriees qui ont refusé le lait à l'enfant sans mère <sup>2</sup>.



A Sainte-Croix de Bordeaux, et sans doute ailleurs aussi (comme dans le chapiteau de Vézelay qu'expliquait notre premier volume, p. 201) ee n'est pas là le eas de conscience qu'on a voulu offrir aux regards. Il est trop visible qu'il s'agit de l'impudicité. Le moyen àge, dans la littérature comme dans l'art, revient souvent sur le châtiment proportionné à la faute par une sorte de loi du talion, comme l'indique l'Écriture sainte en bien des circonstances (Levit. XXIV, 47-21; Exod. XXI, 23, sqq.; etc.). On connaît la romance du roi Rodrigue, à laquelle fait allusion Cervantès <sup>3</sup>; et Charlemagne est traité de la même manière dans l'autre monde par un récit où Walafrid Strabo voile le nom de l'empereur au moyen d'un acrostiche (Carolus imperator) quand il traduit cette vision en vers <sup>4</sup>. Le droit, même séculier, prit souvent cette voie pour les pénalités qu'il édictait <sup>5</sup> depuis les temps antiques.

On dirait qu'iei, parce que l'Église était monastique, l'artiste avait en vue les tentations des

Le narrateur tient pour un grand crime d'omettre cela

dans sa confession, quand on en a la conscience chargée. Les sauvages enterrent un nourrisson avec sa mère.

<sup>1.</sup> Voyez le t. 1 de cette série, p. 142, sv.; 208, etc.

<sup>2.</sup> Visio Alberici, § CIV (Cf. Cancellieri, Osservationi... sopra l'originalità... di Dante, p. 150, sgg.); « In quibus (ramis) vidi transfixis uberibus mulieres dependentes, et uniuscujusque illarum mammillas duo serpentes ebibebant. De quibus mulieribus B. Petrus (mihi) dixit quod ipsæ essent quæ orphanis... dare ad bibendum mammillas uoluerunt; aut dare se fingentes, non dederunt, etc., etc. » D'après toute cette tirade, on dirait qu'Albéric n'avait pas même l'idée d'une nourrice mercenaire substituée à la mère vivante. Il semble ne songer qu'au triste sort du petit nourrisson demeuré sans mère, et qui n'est pas recueilli par quelque remplaçante de la morte, ou qui est mal nourri par celle qu'on a payée pour élever l'orphelin.

<sup>3.</sup> Don Quixote, part. 11, cap. xxxiii, ed. J. R. Masson, t. VI, p. 170, sg. Je cite cette édition, parce que la note y tient compte des variantes dont l'auteur ne semblait pas se mettre en peine. Du reste, on trouvera le chant tout entier dans le *Tesoro de los romanecros...* publié par M. Eug. de Ochoa (Paris, 1838, p. 89, sg.).

<sup>4.</sup> Cf. Edél. du Méril, Poésies populaires... antèrieures au XII° siècle, p. 299. Je pomrais indiquer la reproduction de ces enseignements à bien des reprises; mais il peut suffire de renvoyer le lecteur à Kugler, Kleine Schriften zur Kuntgeschichte, t. 1, p. 63; et à la Revue archéologique, xıº année (1854-55), p. 527, sv.; etc.

<sup>3.</sup> Cf. Revue historique de droit, t. XIV, p. 236, sv.

personnes consacrées à Dieu. Dans la figure B (p. 258), la femme porte une robe qui rappelle un peu le nom des *Barrés* donné aux Carmes dans l'origine et conservé par une des rues de Paris <sup>1</sup>. Elle semble en outre porter un voile assujetti autour des tempes par un bandeau en forme de couronne, à la manière de celui des religieuses de sainte Brigitte; et sa tête repose sur un coussin qui est orné de plusieurs croix, comme pour lui rappeler sans cesse que son époux doit être Jésus-Christ. Dans la figure C (*ibidem*), ce n'est plus un homme qui l'accoste; c'est un diable qui semble venir la réclamer; soit qu'il remplisse désormais ce cœur de tous les mauvais désirs pour se l'assurer davantage, soit qu'il vienne l'entraîner tout de bon dans

le séjour des châtiments sans fin. Là ce n'est plus même le serpent qui glisse et mord en silence, c'est le crapaud qui indiquerait le dégoût dû à la satiété et à la prévision prochaine des conséquences.

Dans l'état où se trouve aujourd'hui ce portail bordelais, le dessein entier de l'architecte ne nous apparaît plus très-clair <sup>2</sup>. Mais, d'après les gravures que voilà, on n'avait pas manqué de faire voir que le piége peut se prévoir et ne saisit pas d'ordinaire sans quelque avis préalable au moyen duquel on peut absolument s'en garer. La femme (p. 260, fig. A) se laisse parler à l'oreille par deux oiseaux d'aspect curieux, et comme dit le comte Joseph de Maistre : « Le cœur fait des contes à l'esprit qui les croit.» Ces oiseaux deviennent bien vite serpents, et, pour avoir accueilli la sollicitation au plaisir, on se trouve précipité bientôt dans le crime, puis dans le vice.

L'ange ci-joint (fig. B) doit faire partie de la même composition, quoique j'ignore sa place dans les voussures; et semble dire que si nous avons un ennemi assidu, un protecteur constant ne manquerait pas à qui voudrait s'en prévaloir. Le plus faible

trouvera ce recours (Matth. IV, 6; XVIII, 10. — Luc. IV, 10; etc., etc.) toujours prêt, pourvu qu'il veuille s'en aider.

J'ai dit, montré et ferai voir encore à l'occasion, que ces enseignements se répétaient aux yeux de nos pères quasi partout. Le premier volume de cette série en a donné plusieurs preuves, et une communication bienveillante de M. le commandant Stengel m'en fait connaître d'autres exemples dans l'église de Wetzlar sur des chapiteaux et consoles du chœur de la cathédrale au côté de l'épître. Le P.A. Martin en avait aussi gravé le souvenir d'après des piliers de la cathédrale de Frisingue<sup>3</sup>; et j'ai quelque raison de croire que la figure sui-

vante (p. 261, A) avait été dessinée par lui à Pampelune, quoique j'en retrouve des indications un peu trop vagues pour me permettre de l'affirmer. Là, en tout cas, la torture est évidente. Outre les dragons qui se mettent en devoir de lui déchirer la poitrine, on voit éclater les flammes autour de la femme coupable, et ses yeux se tournent vers le ciel avec un désespoir où l'artiste a soin d'éviter la grimace.

A la cathédrale de Chartres, sous les pieds de l'un des vingt-quatre vieillards (si je ne me

<sup>1.</sup> Cf. Histoire littéraire de la France, t. XX, p. 516. —
Tillemont, Vie de saint Louis, t. IV, p. 46; et t. V, p. 299.
Mélanges d'archéologie, I<sup>re</sup> série, t. II, pl. XXIV, fig. B Y.

<sup>2.</sup> Ce que je connais de cette église, ne me vient que des gravures exécutées par mon ancien collaborateur, ou de descriptions rédigées par M. J. Marion (dans la Bibliothèque de l'École des chartes, He série, t. IV, p. 58, svv.), et par

M. G. Brunet (dans la Revue archéologique, IIe année, l. cit.). On y indique encore divers comptes-rendus où je trouverais sans doute autre chose que des énumérations verbales de sculptures et d'archivoltes; mais je ne tiens pas à marcher sur les brisées d'autrui, et n'ai guère l'intention d'expliquer ce que je ne connais réellement pas.

<sup>3.</sup> Cf. Mélanges... Ire série, t. III, p. 68, sv.

trompe) qui sont admis à la eour de l'Agneau divin, on voit la tentation vaineue par une vie sobre et ehaste <sup>1</sup>. Celle de ees gravures que nous donnons la première (ci-dessous, fig. B) fait

voir que bien des rêves poétisés se résolvent en aspiration de la vie animale. La femme, un peu sirène, un peu harpie, un peu biche, trouve fort aimable eelui qui lui fait la eour; bien que le visage du prétendant soit sensiblement bestial, et retrace quelques traits de la race poreine. Elle lui présente done patte blanche, et il se trouve qu'au lieu de la lui baiser, on la eroque. La folle ne laisse pas de s'en ressentir, mais, satisfaite d'être jugée si appétissante, elle ne fait pas même mine de souffrir le moins du monde et eonsidère plutôt ee qui va s'ensuivre pour savoir au juste si c'est de bonne amitié ou non.

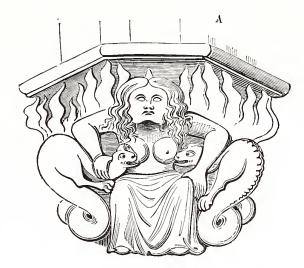

N'est-ee pas la fureur d'être admirée et la rage brutale d'une passion dévorante qui se rencontrent au grand dam de l'un et de l'autre? Chaeun de nous peut s'en trouver aiguil-



lonné, puisque saint Paul lui-même se plaignait des assauts de la chair (II Cor. XII, 7. — Rom. VII, 24; etc.), et le eiel est au prix de la victoire. Aussi l'Église chante-t-elle pour ehaeun des saints qui ont gagné le paradis, même sans effusion de sang : « Qui pius, pru-

4. Tous ceux qui ont considéré avec quelque attention la statuaire des cathédrales, savent que presque toujours le saint a sous ses pieds quelque trait marquant de sa biographie, et surtout ses ennemis terrassés. On en verrait de nombreux exemples sans autre peine que celle de parcourir la Description de la cathédrale de Chartres, publiée par M. l'abbé

Bulteau. L'auteur explique presque toujours ces petites scènes accessoires avec une sagacité d'autant plus heureuse, que des archéologues antérieurs avaient un peu trop légèrement donné plus d'une solution qui risquait d'être acceptées à tort comme définitive. Mais je crois qu'une édition postérieure aura encore amélioré cet ouvrage.

dens, humilis, pudicus, sobrius, castus fuit, etc. 1» Ce qui veut dire que prière, vigilance, défiance de soi-même et sobriété sont les seuls moyens de vivre chaste 2.

L'autre figure (ci-dessous), chartraine aussi, nous fait voir un embrassement dont la cor-



dialité est quelque peu équivoque. Ces deux animaux à tête humaine ont bien moins l'air de s'aimer que de s'observer l'un l'autre, en se tendant réciproquement des embûches dans leur prétendu baiser.

Ils ont d'ailleurs chacun des griffes et semblent tout disposés à les faire sentir. Quant à l'homme, son capuehon orné rappelle ce que nous avons dit ailleurs des prétendues caricatures monastiques où l'on a voulu reconnaître le costume religieux lorsqu'il n'était pas bien convenu que l'artiste y songeât. Ce qui nous suffit pour ces deux sculptures de Chartres, c'est que l'un des plus grands périls de l'humanité dans la voie chrétienne est de se livrer aux passions charnelles; et cela vaut pour Sainte-Croix, comme pour Strasbourg, Chartres, Frisingue, le Mans, etc., etc.

Puisque l'ancienne abbaye bordelaise nous a conduit à quelques excursions déjà, profitons encore de ce qu'en disent MM. J. Marion<sup>3</sup> et J. Brunet.

Il s'agit d'un bas-relief qui ornait jadis la façade de cette église et qui se répète bien des fois, à l'époque romane, dans la Saintonge, la Guyenne et le Poitou, au grand désespoir des antiquaires. Un cavalier couronné foule aux pieds un petit malheureux, et les monumenta-

1. Parlant du moyen âge, il était convenable de citer l'hymne des confesseurs sous sa forme antérieure aux corrections modernes du bréviaire romain. Du reste, la différence n'est pas grande dans le texte actuel que voici :

> « Qui pius, prudens, humilis, pudicus, Sobriam duxit sine labe vitam; etc. »

Et je n'hésite pas à reconnaître bien volontiers que (sauf une certaine méconnaissance de la rhythmique latine populaire si bien comprise généralement par le xnº siècle et le xmº), les humanistes ecclésiastiques employés à la révision du bréviaire au commencement du xvnº siècle, ont fait preuve d'un respect remarquable pour les anciennes formules. Des correcteurs beaucoup moins autorisés n'y ont pas mis tant de façons chez nous, cinquante ans plus tard.

2. Albéric, dans sa Vision (ap. Cancellieri, op. cit., p. 191),

se fait dire par saint Pierre qui est son guide: « Tria sunt peccata unde maxime genus humanum periclitatur et perit; et quo sacculares homines aut minimum, aut nullum putant esse peccatum: Gula, cupiditas, et superbia...; quia ex ipsis cetera vitia et peccata oriuntur: ut puta de gula, nascitur ventris ingluvies, concupiscentia mala, fornicatio, etc. Cupidus autem Deo et hominibus odibilis, animam suam dare Deo non vult, sua retinet, aliena rapit, eleemosynam non facit, tribulantibus et necessitatem patientibus pro Deo non curat subvenire; nisi forte sit aliquis, quem timeat. De superbia vero oritur vana gloria, dominandi desiderium, sui altitudo, despectus alterius; de superbia nascitur injuria, de injuria odium, de odio homicidium. Et sic his tribus vitiis cetera peccata coalescunt. » Puis il entre au paradis.

3. Bibliothèque de l'École des Chartes, H° série, t. IV, p. 59, sv.; et t. III, p. 189, svv.

listes poitevins ou autres ont proposé plus d'une explication pour cette figure tant répétée, mais jamais expliquée de façon à réunir tous les suffrages.

On y a vu des fondateurs ou bienfaiteurs quelconques : Henri II, Charlemagne, Pepin, Constantin même<sup>4</sup>, ou l'ange qui terrasse Héliodore; et M. V. Didron voulait que ce fût saint Martin eoupant son manteau pour le pauvre de Picardie, quoique nul artiste n'ait jamais imaginé que le mendiant d'Amiens se trouvât sous le cheval de son charitable bienfaiteur. Pour moi qui n'ai vu l'un de ces bas-reliefs qu'à Civray, je me suis laissé venir en tête une explication différente de tout ceci; et mon compagnon de voyage, M. de Chergé, ne l'a pas trouvée plus absurde qu'une autre, quoique lui-même eût donné son avis dans le débat depuis longtemps. Je proposerais jusqu'à nouvel ordre (sous bénéfice d'inventaire) d'y voir la légende de l'empereur Trajan retiré des enfers par l'intercession du pape saint Grégoire le Grand 2. Elle a plus d'une forme dans la Légende dorée 3, dont j'abrége le récit : « L'empereur Trajan se hâtait de marcher à une expédition, lorsque une veuve l'arrêta en larmes, demandant vengeance pour son fils qui venait d'être tué. Le prince promit de lui faire justice à son retour; mais, dit la veuve, qui s'occupera de moi si tu meurs à la guerre? Ce sera mon successeur, repartit le prince. En ce cas, reprit la pauvre femme, que te vaudra cet aete de justice fait par un autre? Ne te convient-il pas mieux d'être récompensé pour avoir reconnu mon bon droit, que de t'en décharger sur autrui? Là-dessus Trajan, touché, mit pied à terre et fit indemniser sur l'heure la plaignante. — On dit aussi que le fils de Trajan, folâtrant à cheval, renversa mort le fils d'une veuve. La mère s'en étant venue plaindre à l'empereur, celui-ci lui livra son propre fils eomme remplacant du mort, avee des sommes considérables pour son entretien. —

- 1. Cette hypothèse vient d'ètre appuyée de nouveau par la Revue archéologique, et je ne prétends pas m'inscrire en faux contre l'opinion de l'auteur. Mais il aurait pu dire que cela se trouvait passablement affirmé bien avant lui dans le Bulletin... des Antiquaires de l'Ouest (années 1833-1835); une planche ad hoe y est dessinée par M. de Longuemar, et l'on y voit un de ces eavaliers allant en chasse.
- 2. Le xnº siècle a précisément répété comme avec une sorte d'affectation cette histoire apocryphe, mais touchante. Honorius d'Autun, par exemple, la raconte dans son sermon pour la Sexagésime: il montre aux différentes classes de la société par quels moyens elles obtiendront les joies célestes; et quand il en vient aux juges, il termine par cet exemple la leçon qu'il vient de leur donner (Speculum Ecclesiæ, 1331, fol. 53 verso, sq.):
  - « Si hæc facere nitimini, A justo judice Deo coronabimini; Si autem per potentiam populum Dci vultis opprimere, Timeo vos tremendum Dei judicium incidere. Ne autem vento oblivionis hæc a memoria vestra tollantur, Vinculo hujus exempli fixa teneantur. Dum quemdam regem Ad bellum properantem, Vidua interpellaret Ut filium ejus vindicaret; Ille peracto bello hoc se facturum respondit. Sed illa respondit (reponit?): Si tu occisus fueris, quis mihi judicabit? Et ille: Qui post me, inquit, regnabit. Illa intulit : Quæ gratía tibi crit Inde quod alius fecerit?

Ille vero eam prosecutam firmavit,
Et in codem loco ei judicavit.
Qui post ea dum moritur,
Quia paganus crat ad infernum ducitur.
Evolutis ergo multis annis, sanctus Gregorius... imaginem
[ejus conspexit,
Ilac viduæ judicium in memoriam reduxit;
Qui ex intimo animo condolens tam justum judicem in in[ferno perpetuo cruciari,
Cæpit pro co triduo uberrime lacrymari.
Tertio die angelus Domini ei astitit,
Se exauditum a Deo retulit.
Si paganus judex ob justum judicium meruit de pænis re[frigerari,
Quanto magis christiani judices merebuntur ob justitiam a

[Christo judice perenniter laureari! »

Jean de Sarisbery, dans son *Policraticus* (libr. V, cap. VIII), ne manque pas de raconter ce fait quelconque à propos des modèles que doivent imiter les princes; il ajoute plusieurs détails qui ne sont pas mentionnés par Honorius: et entre autres que la veuve saisit le pied du prince, comme pour l'arrêter par la botte, et que l'empereur descendit de cheval (arrêtant son armée) pour faire justice immédiatement à cette femme désolée.

Ce trait a passé jusque chez les Grees, comme on le voit dans Nicéphore Blemmydas (*Traité sur les devoirs d'un roi*); et par un discours longtemps attribué à saint Jean Damascène

Cf. Maï, Nova collectio ex Vaticanis codicibus, t. II, p. 622, sq.; et not. in h. l.

3. Cf. Legend. aur., ed. Græsse, p. 496, sq.

Saint Grégoire done, passant un jour par le *Forum* de ee prince ¹ et se rappelant sa eondes-eendance pour eette pauvre femme affligée, alla se mettre en prière dans la basilique des saints Apôtres et obtint sa délivrance des peines éternelles; mais sous la eondition qu'il ne prierait plus jamais pour un damné. — Selon d'autres Trajan aurait été ressuseité pour obtenir lui-même son pardon et gagner la gloire éternelle; mais il n'avait pas reçu la sentence définitive de sa destinée jusqu'alors. — Quelques-uns veulent aussi que eet empereur n'ait pas été arraché précisément à l'enfer, mais qu'il ait obtenu suspension de sa peine, jusqu'au jour du jugement dernier. » — Ete., ete.

On voit done que Jaeques de Varazze prend toutes les préeautions possibles pour mettre à eouvert sa responsabilité dans ee qu'il nous expose après d'autres. De fait, ee réeit ne semble pas antérieur à la fin du viu° sièele, bien qu'on ait voulu parfois le mettre sur le eompte d'un narrateur presque eontemporain du saint pape <sup>2</sup>.

Ce qui nous importe au fond, n'est pas d'examiner l'authentieité de cette narration, mais de constater qu'elle avait grand cours vers l'époque où nous croyons la voir représentée. Dante y fait allusion jusqu'à trois fois 3; et le souvenir en est conservé par la peinture du Vatican (Sala del Carro), qui prétend exprimer la Justice (ou le Droit) entre les Arts et les Sciences 4. C'est que le souvenir en a duré longtemps; et M. Ch. Lenormant, qui le reconnaissait dans un médaillon de bronze exécuté au xve siècle 5, ne s'est pas aperçu qu'on le retrouvait encore sur deux bas-reliefs d'un peigne en ivoire dans le même recucil 6. Là, malgré des Suisses qui battent le tambour et jouent du fifre, on voit sans beaucoup de tâtonnements le fils de la veuve écrasé sous les pieds d'un cheval qui galope derrière l'empereur; puis le meurtrier qui a déjà les yeux bandés pour subir la décapitation en présence de Trajan. La suppliante obtient sans doute que la peine de mort soit commuée, et que le jeune prince lui soit donné au lieu de l'enfant qu'elle vient de perdre 7.

- 1. S. Antonin, qui vivait au xive siècle, dit que, sur le forum de Trajan, on voyait encore la statue de l'empereur répondant aux sollicitations de la pauvre veuve.
- 2. La question plusieurs fois traitée par des critiques et des théologiens, et par les bollandistes entre autres, se trouve débattue méthodiquement par Sante Viola. Cf. Zaccaria, Raecolta di dissertazioni di Storia ecclesiastica (Roma, 1793, t. XVIII, p. 4-78). On croit reconnaître l'origine de cette historiette dans ce que dit un biographe de l'empereur Adrien. Ce prince, prié par une femme de lui donner audience, l'aurait repoussée sous prétexte qu'il n'avait pas le loisir de l'entendre. S'il en est ainsi, repartit la demanderesse, pourquoi ètes-vous empereur? Sur quoi celui-ci l'anrait admise à présenter ses griefs sur-le-champ.
  - 3. Purgatorio, X, 70, sgg.:

« Io mossi i pie del loco dov'io stava, Per avvisar da presso un' altra storia.

Ov'era storiata l'alta gloria
Del roman principato, il cui valore
Mosse Gregorio alla sua gran vittoria:
Io dico di Trajano imperatore;
Et una vedovella gli era al freno,
Di lagrime atteggiata e di dolore.
Dintorno a lui era calcato e pieno
Di cavalieri, e l'aquile nell'oro
Sovr'esso in vista al vento si movieno.
La miserella infra tutti costoro
Pareva dir: Signor, fammi vendetta

Del mio figliuol ch'è morto, ond'io m'aecoro. Et egli a lei rispondere: Ora aspetta Tanto ch'io torni; et ella: Signor mio, Come persona in cui dolor s'affretta: Se tu non torni? E quei chi fie dov'io, La ti farà; et ella: L'altrui bene A te che fia, se tu il metti in obblio? Ond'elli: or ti conforta, chè conviene Ch'io solva il mio dovere anzi ch'io mova; Ginstizia vuole e pietà mi reticne. Colni, che mai non vide cosa nova: Produsse esto visibile parlare Novello a noi, perchè qui non si trova. Etc. »

- Cf. Paradiso, XX, 43, sgg.; et 106, sgg.
- 4. Cf. Pistolesi, Il Vaticano descritto..., t. III, tav. xxxix; et p. 106.
- 5. Trésor de Numismatique, etc., Ornements, t. II, pl. xxv.
- 6. Ibid., t. I, pl. 37, sv. Cf. Romania, II, p. 493.
- 7. Une autre variante encore de ce récit est indiquée par M. V. Didron dans les Annales archéologiques (t. XVII, p. 206, svv.), à propos du palais des doges de Venise. Cette fois-là, le spitituel antiquaire est presque parvenu à faire oublier le ton sabreur de ses notes accoutumées, où il semble fourrager cavalièrement à travers ses propres articles et ceux de ses hôtes, mais surtout aux dépens même de son sujet; charges d'avant-garde étourdie qui se moque bien de savoir si, par hasard, elle affame son corps d'armée en lui ouvrant la route. Il s'agit, avant tout, d'irruptions imprévnes et de razzias joyeusement espiègles. Après quoi, s'en tire qui pourra!

A Sainte-Croix de Bordeaux, si ce n'était pas l'intention première du sculpteur de rappeler la magnanimité de Trajan, il semble du moins qu'un peu plus tard on aura cru l'y reconnaître et prétendu la faire adopter par les passants. Car une femme semble y avoir été ajoutée vers le xine siècle, dit-on ; et la cathédrale de Bayonne offrait le même motif sur sa face méridionale. La 'présence de cette figure ne détermine done pas péremptoirement la pensée qui a fait mettre si en vue le cavalier du Poitou sur quelques portails. Lorsque, devant l'églisc de Civray, l'idéc me vint de songer à la bonté (clémence, comme on dit) de Trajan, j'étais influencé par un groupe de saint Nicolas qui se reconnaît sur la même muraille, et me disais que près de cet évêque charitable il y avait place assez naturelle pour un prince païen arraché à la damnation par un acte de bonté. A vrai dire le même rapprochement ne subsiste pas ailleurs. Tout au plus ce souvenir eût-il été à propos pour montrer aux barons du xuº siècle que la justice est leur grand devoir, comme parle Honorius d'Autun. Mais une église n'est pas faite pour le seul seigneur du lieu; les scènes du jugement dernier montrent fréquemment qu'on n'oubliait pas les rois, évêques, abbés, etc., dans les punitions de l'enfer; toutefois, ne consacrer un groupe énorme et souvent presque unique (ou du moins le plus saillant) qu'à morigéner le fondateur ct sa famille, cc n'est guère admissible<sup>2</sup>. Je pencherais donc généralement pour l'explication proposée par MM. Duval et Jourdain qui proposent d'y voir un enseignement beaucoup plus universel. Si e'est, en effet, la sainteté du temple de Jérusalem vengée par un envoyé céleste sur l'officier du roi de Syrie (II Mach. III, 4-30), il n'est pas un chrétien qui n'y puisse lire pour son propre usage

 Cf. Bibliothèque de l'École des chartes, II° série, t. IV, p. 60.

En tous cas, cette femme existe très-positivement dans le chapiteau du cloître d'Arles, sans avoir eu besoin d'y être rétablie par un sculpteur moderne; et on la voit se jetant audevant d'un cavalier dont la monture écrase l'homme étendu par terre.

2. Item, s'il fallait, comme plusieurs le proposent, voir dans ce cavalier le fondateur (et patron laïque) de l'église locale, ce serait un sceau exorbitant de féodalité mis sur la porte du lieu saint. L'église paroissiale, collégiale ou conventuelle ne saurait appartenir à celui qui l'a fondée comme établissement destiné au peuple chrétien sous la garantie du destinataire principal, qui est Dieu; et l'expérience des époques mérovingienne ou carlovingienne suffisait à nos aïeux pour qu'ils ne prêtassent pas trop aux avoueries seigneuriales devenues prétexte de reprises abusives. La litre funéraire proclamait à bon droit le souvenir trop juste des fidèles pour une famille bienfaitrice qui a doté ses compatriotes d'autel et de lieu destiné aux prières communes. Mais la propriété du sol et des bâtiments est aliénée sans retour, sauf conditions rédhibitoires qui n'étaient pas de mise dans le droit ecclésiastique ancien.

Quant à prétendre que ce cavalier, parfois colossal, rappelle Constantin et le paganisme terrassé par l'autorité séculière, on l'admettrait pour des monuments du 1v° siècle ou du v°. Au xn°, le XPS vincit, imperat pouvait passer pour fonction royale; mais non pas précisément pour bienfait du pouvoir. Clovis et Charlemagne, refoulant l'arianisme et le mahométisme vers les Pyrénées, purent être pris comme ayant fait honneur à une grande magistrature catholique dont ils étaient les fonctionnaires éminents; et, comme tels, ils auront certainement laissé une mémoire exceptionnelle.

Cependant l'âge postérieur à saint Grégoire VII aurait difficilement supporté que les rois s'en fissent accroire au point de vouloir être pris pour les guides de la chrétienté. Tout au plus, le peuple voyait-il dans la royauté avec la noblesse une personnification des efforts de l'Occident pour délivrer le saint sépulere; et là même, l'homme des communes ou des campagnes n'avait pas été si associé à la chevalerie, que ce l'ût un vrai souvenir paroissial. Toutefois, je ne voudrais point dire que ce grand bas-relief ne soit jamais le mémorial d'une famille de croisés, comme grand souvenir local où plus d'un se taillait quelque place plus ou moins légitime. M. Auber (t. III, p. 162, syv.), a son avis là-dessus.

Tel nom n'a pas été mis en avant de façon très-affirmative, devant lequel je ferais peu de résistance. C'est Charles-Martel et sa campagne de 732 contre Abdérame. On prétend reconnaître la trace des razzias exécutées au loin par les émirs, et de leurs réduits jusqu'en Poitou, dans les nonis analogues à celui de Montmorillon, Roquemaure, Mauremont, etc.; et de fait, le célèbre cavalier des portes d'églises se voit principalement depuis l'Anjou jusqu'en Gascogne, Ne serait-il donc pas le monument du fameux conflit on le sudouest de la France brisa comme d'un seul comp le jong mahométan, dont l'Espagne ne put se débarrasser qu'après huit siècles? Au voisinage des Castillans, nos populations chrétiennes eurent lieu d'apprécier, durant bien des vies d'hommes, ce qu'avait valu le marteau des Carlovingiens; et notre ròle national dans cette affaire ne gâtait rien chez la postérité, aux récits du triomphe de la foi dans une expédition si mémorable. L'intérêt de tous (pro aris et focis) pouvait fort bien justifier la reproduction de parcille scène, en rappelant ce que nos églises nous avaient coûté de sang, et ce qu'elles méritaient de sacrifices pour l'avenir. Il y avait donc lieu de remémorer une lutte si éclatante.

et le respect dù à la maison de Dieu et même le soin que chacun de nous doit prendre pour sa propre conscience. Les chartes du temps sont pleines des anathèmes les plus terribles contre celui qui oserait détourner de leur objet les fondations ecclésiastiques, et saint Paul exprime bien clairement que notre propre corps sanctifié par le baptême doit être tenu dans un état digne de son hôte auguste, le Saint-Esprit (I Cor. III, 16, sqq.). «Ne savez-vous pas, dit-il, que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu réside en vous? Or, qui violera le temple de Dieu, Dieu l'exterminera. C'est que le temple de Dieu est saint, et ce temple vous l'êtes. »

## PAYS PYRÉNÉENS.

Bayonne et Pampelune se trouvent trop mêlés ensemble dans l'itinéraire de mon ancien collaborateur pour que je sois bien sûr de distinguer toujours parmi ses notes ce qui appartient à l'une de ces villes plutôt qu'à l'autre. Je suppose, du reste, qu'une certaine communauté d'art a dù les unir sous divers régimes, et que la Navarre espagnole marchait assez habituellement de conserve avec la Navarre et la Biscaye françaises. Le voisinage et la communauté d'intérêts permettent de le croire à priori, surtout pour ceux qui n'ont pu étudier sur place ces deux régions. Il pourra done m'arriver de faire quelques confusions qui auront besoin d'être rectifiées, je serai même trop heureux si je ne transporte pas en Aragon ce qui appartient aux provinces basques. Car le P. A. Martin, après avoir rempli un album, revenait souvent sur le verso de ses feuilles pour moins charger son bagage; en sorte que tel feuillet (quand il est noté) porte le nom de Saragosse au recto, et de l'autre côté se trouvera quelque monument de Séville ou de Cordoue.

C'est ce qui me fera grouper plus d'une fois divers objets d'après la classification objective pour ainsi dire (orfévrerie, ferronnerie, sculpturc d'ornements, etc.), plutôt que selon les régions qui les conservent ou qui les ont produits. De cette façon l'on scra moins renseigné en fait d'itinéraire, mais il y aura du moins quelque chose de reconnaissable à coup sùr.

Le P. A. Martin avait étudié attentivement la cathédrale de Bayonne, telle qu'elle était vers 1849, mais à un point de vuc qui ne nous était pas commun. Consulté sur l'ameublement que pourrait recevoir cette église à la suite du legs de M. Lormont, il y aperçut l'occasion d'exercer son esprit actif sur bien des sujets qui avaient son affection particulière. Grilles, pavages, vases sacrés, dessins d'autels avec sculptures ou incrustations, peut-être même chapelles entières à réparer et à compléter, vêtements ecclésiastiques pour une sacristie à l'avenant, tout cela lui ouvrait une perspective qui souriait à son imagination ardente et à son talent d'ornemaniste. Il produisit en ce genre beaucoup de dessins mis'a la grandeur d'exécution et qui ne paraissent pas tous lui être revenus. La direction, d'ailleurs, passa bientòt en d'autres mains; et c'est ce qui pourrait expliquer l'état un peu incertain où il laissa les notes prises durant ce voyage. Cet édifice, commencé au xmº siècle et poussé jusqu'au xvº avec plus ou moins d'activité, n'avait reçu du xxº que des additions malencontreuses. Le dénuement de l'intérieur était en outre voisin de la misère, mais depuis 1850 il a dù y être fait des travaux qui n'étaient qu'en projet lorsque mon ancien collaborateur y passa.

Voiei d'abord une clef de voûte qui appartient au transept sud de la eathédrale de Bayonne. Les moulures en indiquent suffisamment l'époque, et l'on n'avait pas attendu le xive siècle pour seulpter les symboles évangéliques au eiel des églises.



L'aneien monastère saxon de eistereiens eonnu sous le nom de *Portense* (Sant-Marien zur Pforte) dans la vallée de la Saale, et devenu collége (Pforta, Schulpforte), eonserve eneore la trace de cet usage dans la chapelle des évangélistes, au sud également <sup>1</sup>. A Bayonne, si

quelle se lit le commencement (ou à peu près) du texte qui le caractérise. C'est pour saint Matthieu: Liber generationis; pour saint Mare: Vox clamantis; pour saint Luc: Fuit in

<sup>1.</sup> Cf. W. Corssen, Alterthuemer... des cisterzienser Klosters S. Marien... zur Pforte, p. 261. Chaque animal évangélique occupe une clef de voûte, et déploie une banderole sur la-

augustes que soient ces symboles, ils servent d'encadrement aux armoiries de la ville, à moins que je ne me trompe. Un port qui ne manquait pas d'activité au moyen âge méritait bien autant que Paris d'être représenté par une galère, et les marins basques semblaient ainsi faire profession de leur foi en montrant leur ville comme gardée par les témoins ou les historiens de la vie du Sauveur.

Quant à Pampelune, voiei un plan de sa cathédrale; et pour ce que j'en sais, il est trop

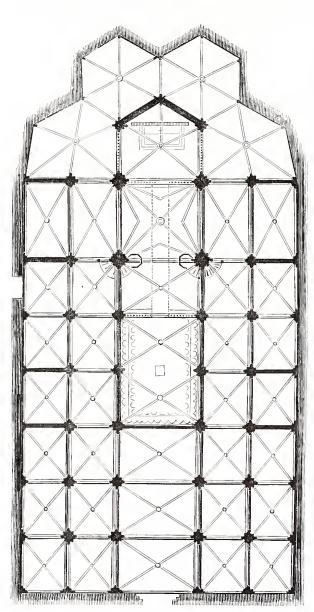

juste de laisser iei la parole au voyageur luimême qui s'en exprimait ainsi dans une leeture faite (ou destinée) à la Société française de M. de Caumont. « C'est à Pampelune que j'appris à connaître une disposition intérieure d'église, inusitée parmi nous, mais presque universelle en Espagne. Le sanctuaire, formé par les dernières travées de l'abside, se termine en un retable gigantesque formé de einq ou six étages, orné de peintures, mais plus ordinairement de statues ou de hauts-reliefs. Le devant et les côtés sont fermés par des grilles en bronze ou en fer d'une hauteur également démesurée. Entre le sanctuaire et le chœur, toujours séparés l'un de l'autre par un espace de deux travées pour le moins, se réunit le peuple, qui est placé de la sorte entre les cérémonies qu'il a sous les yeux, et les chants qu'il a derrière lui. Le chœur, établi au milieu de la haute nef, l'envahit presque en entier; y formant comme une seconde église fermée de trois côtés par de grands murs, et elos vers le sanetuaire par une grille monumentale.

« Il n'est pas besoin de faire remarquer combien cette disposition nuit au coup d'œil. On ne peut plus jouir de l'étendue et des proportions de l'édifice que par le mouvement des voûtes et des bas-côtés. On peut cependant trouver pis encore; comme quand, à Auch et à Alby, le chœur forme un prolongement muré

du sanctuaire, et relègue les fidèles dans une espèce de solitude qui rappelle l'exclusion des pénitents selon les canons de la primitive Église.

« Il va sans dire que l'art n'a pas laissé de tirer quelque parti d'un arrangement passé en loi dans la Péninsule ibérique. Les intérieurs, pendant la grande prospérité de l'Espagne, sont devenus des chefs-d'œuvre de [sculpture en bois; l'extérieur s'est cou-

diebus Herodis; pour saint Jean: In principio erat Verbum. Notez que le côté sud n'est pas celui où se chante l'évangile. Les lambels de Bayonne étaient sans doute destinés à recevoir des inscriptions semblables tracées au pinceau. vert de tableaux, de colonnettes, de statues, et souvent de petites chapelles richement décorées.

- « Entre le chœur et le sanctuaire, le passage est indiqué par des grilles en partie mobiles; et deux chaires rappellent l'ancien usage des ambons.
- « La guerre n'a pas traité les églises espagnoles aussi rudement que la révolution française a fait les nôtres. Le nombre et la splendeur des retables et des tombeaux, à Pampelune, contraste avec la nudité d'un grand nombre de nos églises françaises. Il est vrai que le xv° siècle et le xvı° y couvrent de leur travail entortillé les surfaces lisses des murs. Aussi le bois doré et les découpures abondent dans le nord de l'Espagne, et la Renaissance plus ou moins italienne ou flamande y prend assez grande part ¹. »
- Le P. A. Martin n'abondait pas outre mesure de ce dernier côté, mais le xiv siècle et le xv tui souriaient beaucoup. Il se proposait apparemment d'en développer les nombreux détails, car elles portent les traces d'époques fort diverses, et abondent surtout en fantaisies architecturales du xiv siècle. Mon ancien collaborateur, avec sa vivacité d'imagination, prisait beaucoup plus que moi les mille tours de force par où l'art ogival en décadence élégante trouvait moyen de remplir (ou plutôt d'évider) et d'orner en découpures les arceaux, balustrades, clefs de voûte, etc. Tout cela est ingénieux, aérien, féerique si l'on veut, svelte et aussi peu matériel que possible, j'en conviens; et ne répond pas mal à certaines phrases quelque peu illustres qui célébraient il y a quarante ans la mirifique dentelle ou guipure de pierre.

J'avoue, pour ma part, que la pierre ne me semble pas destinée par le Créateur à devenir dentelle. Qu'on en exécute avec du fil, de la soie, du coton ou du papier soumis à l'emporte-pièce, je ne m'y oppose pas; mais encore même je ne m'y connais guère et en laisse le jugement à ceux qui s'entendent aux affaires de fuseau, d'aiguille, de navette, etc. Il est assurément très-curieux de voir pendre sur nos têtes des réseaux qui semblent vouloir causer des accès de jalousie à l'araignée la plus habile, mais qui pourtant menacent un peu le regard d'une chute absolument possible où l'admirateur recevrait sur la tête tout autre chose que des voiles de femmes. J'aime beaucoup mieux la noble sobriété des artistes contemporains de Philippe-Auguste qui balancent les pleins et les vides avec un équilibre guidé par la raison, mais, comme de juste, en faisant dominer beaucoup le plein sur le vide.

Quand vous entrez dans une cathédrale comme celles de Chartres, de Paris, d'Amiens ou de Bourges (pour les parties principales), rien ne vous inspire le soupçon que voûtes ou murailles puissent s'effondrer pendant que vous entendez la messe. Au contraire, les caprices du xiv° siècle et du xv° prêtent trop à distraire celui qui se hasarde sous les voûtes; en lui faisant demander, par une prudence trop naturelle, s'il est bien sûr d'être abrité tout de

ciple. Je n'y contredis pas, n'ayant vu l'Espagne que par les livres, ce qui est source très-mince d'informations.

La France ne peut certainement pas se vanter d'avoir les mains très-blanches en architecture, depuis la fin du xviº siècle; mais (Dien merci!) faute de posséder l'or et l'argent d'Amérique, nous n'avons pas pu nous livrer souvent à certaines folies dispendicuses où nos voisins ont laissé des artistes malavisés courir la bride sur le cou; d'autant plus que les guerres calvinistes nous avaient saignés à blanc pour libéralités nouvelles envers l'Église. La noblesse catholique en sortait fort éreintée, et les spoliateurs d'abbayes on de cathédrales se trouvaient bien d'avoir aboli la restitution en même temps que la confession.

<sup>4.</sup> Les Flamands venus à la suite de Charles-Quint amenèrent le genre plateresco (goût d'orfévres introduit dans l'architecture) avec Juan de Arfe; puis arrivèrent les Italiens copistes de leur Borromini, sans avoir le talent du maître, et qui en outraient les défauts par-dessus tout. Enfin un Espagnol, Chirruguera, obtint des lettres de grande naturalisation pour le fantasque, l'incohérent, le baroque audacieusement déraisonnables. Il eut le triste honneur d'attacher son nom au style chirrugueresco, qui désigne à peu près tout ce qu'il y a de plus fort en fait de caprices appliqués à l'art architectural. Juan de Herrera, sous Philippe II, passe en Espagne pour avoir réalisé l'idéal du bon goût, ce qui peut vouloir dire que Palladio ne l'aurait pas désavoué pour dis-

bon pour le temps même d'une courte prière. Il lui faut se former pour ainsi dire la conscience à tout risque; en s'exposant, sur la garantie d'un architecte qui aura dù honnêtement combiner ses calculs et les ressources techniques pour faire subsister son œuvre dans



eet état suspect avec les conditions de stabilité possible. Réflexions faites, on se résout à compter sur la bonne chance d'un crédit de quelques heures, grâce aux erampons, chaînes et autres expédients aussi périlleux qu'héroïques.



Au risque de ne voir point partagée mon antipathie pour cette espèce d'orfévrerie ou de menuiscrie en pierres et pour ce gothique samboyant auquel je donnerais plutôt le nom de

A B





 $\mathbf{C}$ 



1)



larmoyant, — car on y joue bien moins avec la flamme que sur une sempiternelle larme tordue en tous sens; colifichets sans vraie fantaisie, parce que l'originalité y trouve à peine un peu de place, — j'en donnerai quelque spécimen pour servir autant que de raison; sauf à rassembler plus tard (de Navarre, d'Aragon ou d'Andalousie) une petite collection de ces découpures plus ou moins ingénieuses, ne fût-ce que pour montrer ce qu'il ne faut plus refaire, si l'on veut bien m'en croire. J'y ajoute même dès maintenant quelques coupes horizontales ou verticales qui semblent appartenir à diverses moulures de la même église, et en sus celle d'un pilier du cloître voisin (sous la lettre G, p. 270) 1.

Cette cathédrale avait passé par bien des vicissitudes, et son chœur, avec une partie de la nef, s'était écroulé en 1390, en sorte qu'on y travaillait encore au xv° siècle. Il ne faut donc pas être surpris d'y trouver quelques vestiges d'un âge beaucoup plus reculé, qui appartiennent aux constructions premières. C'est surtout du côté de la façade qui n'avait pas été entamée par l'effondrement de 1390. Mais le xviii° siècle y a mis sa lourde main, sans merci pour les vieux témoins de l'âge roman.



Tel est, je crois, cet encorbellement qui conscrve la trace de l'évêque Pierre de Roda, près d'une de ces figures de monstres dévorants qui rappellent les embûches du tentateur, ou les peines de ceux qui s'abandonnent à lui. L'inscription dont nous n'avons ici qu'un

1. Cette façade, ou le porche nord, si je n'interprète pas de travers les croquis du P. Martin, conserve en outre des traces de peinture ornementale qui rappellent nos plus belles portes d'églises du xnº siècle; époque où le statuaire ne s'emparait pas encore puissamment des voussures, qui lui devinrent plus tard un si beau champ de travaux nobles et variés. Cependant il se pourrait que j'aie pris pour partie du portail actuel, ce qui ne subsiste plus que parmi des fragments éliminés au dernier siècle par un habile homme expédié de

Madrid afin de mettre la cathédrale en harmonie avec le goût académique et despotique de Charles III. La plupart de ces profils évitent la forme en poire pendant par sa partie la plus lourde (et non par la queue), qui indique souvent chez nous le règne de Philippe le Bel. Mais je ne réussis pas à déterminer la place des diverses moulures ou nervures dans l'ensemble de l'édifice. Il est même tel détail (p. 271, fig. C) que je soupçonne d'appartenir à un retable de Tolède. Pareilles erreurs pourront m'arriver çà et là.

fragment, appartient au commencement du xii siècle et se lit sur les arcs de la porte occidentale:

« Virginis ecclesiam præsul sanctissimus olim, Hanc rexit; sede[m?] Petrus in ista fecit et ædem. Ex quo sancta piæ domus est incepta Mariæ Tempus protentum (?) fert annos milleque centum Ex incarnati de virgine tempore Christi. »

C'est ce dernier vers que l'on voit (p. 272) au-dessus du profil d'une tête de lion ou à peu près, et l'X du premier mot y est exprimée à l'intérieur de l'E par une forme de mono-

gramme que nous avons vue précédemment (p. 212-236). Le souvenir du chrisme, comme l'indiquait mon article sur ce sujet, aura survécu dans les pays dominés jadis par les Visigoths, comme une protestation de foi nationale contre l'arianisme des anciens vainqueurs.

Puisque nous sommes réduit à ne donner que des indications un peu disjointes sur cette église, faisons remarquer en passant qu'elle porte trace historique de travail français, au moins dans son cloître. Ainsi, sous les pieds d'un des rois mages qui apportent leurs présents à l'enfant Jésus, on lit cette signature: « Jaeques Pérut fit cest estoire. » On a pu hésiter à cause des points qui coupent maleneontreusement deux mots<sup>2</sup>; mais il n'y a pas moyen de se méprendre quand on rassemble le tout, sans se casser la tête à des accessoires.

A l'autel du erueifix (si ee n'est, peutètre, dans la petite chapelle de la croix, attenante au cloître), on a rassemblé diverses prophéties de la Passion ou de ses résultats, avee les personnages qui les ont



énoncés. Ces textes pouvant être utilisés en pareil cas, il est bon de les citer au moins en note<sup>3</sup>. Ce sera un eomplément à ce que j'ai indiqué de semblable au sujet des *Prophètes* dans les *Caractéristiques des Saints* (p. 711-710), et que j'augmenterais sans peine aujourd'hui.

<sup>1.</sup> La cathédrale est dédiée à la sainte Vierge et porte le nom de Santa-Maria.

<sup>2.</sup> Ce n'est pas chose inouïe qu'une inscription embrouillée par des points ou des abréviations, on le rencontre tous les jours; et des hommes capables y bronchent parfois, ayant besoin de recourir à des notions un peu compliqués pour sortir d'embarras. Les épigraphistes seraient trop henreux

de ne jamais rencontrer plus grande peine que n'en donne la signature de Pérnt à Pampelune, où il faudrait tout au plus restituer *fist ceste...* si l'on veut que le sculpteur ait été fort en orthographe de la langue d'oil qui pouvait bien n'avoir pas été l'objet spécial de ses études.

<sup>3.</sup> Voici les textes dans l'ordre des livres saints, qui ne semble pas avoir préoccupé l'artiste. Il y cherchait plutôt

Une porte de la petite chapelle de la eroix, dans le eloître, mêle au ealendrier historié la représentation des huit principaux vents, dont ne s'oeeupe guère la seulpture française <sup>1</sup>. Peut-être sont-ils eensés caractériser les saisons où ehacun d'eux domine, eomme pensaient les paysans eontemporains de Varron. En somme, le tailleur de pierre a bien la mine de s'y

la corrélation des textes (sans y réussir toujours) que leur succession chronologique.

Jacob (Gen. XLIX, 9): « Catulus leonis Juda; ad prædam, fili mi, ascendisti: requiescens accubuisti ut leo, et quasi leæna; quis suscitabit enm? »

Moïse (Exod. XV, 43): « Dux fuisti in misericordia tua populo quem redemisti et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sauctum tuum. »

Job (XVI, 11): « Aperuerunt super me ora sua, et exprobrantes percusserunt maxillam meam, satiati sunt pænis meis. Conclusit me Deus apud iniquum, et manibus impiorum me tradidit. »

DAVID (XXI, 47, etc.): « Circumdederunt me canes multi: concilium malignantium obsedit me. Foderunt manus meas et pedes meos, dinumeraverunt omnia ossa mea. »

Salomon (Sap. II, 42): « Circumveniamus ergo justum, quoniam inutilis est nobis, et contrarius est operibus nostris...; morte turpissima condemnemus eum. »

Isaïe (LIH, 4): « Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit; et nos putavimus eum quasi leprosum et percussum a Deo et humiliatum. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra; et livore ejus sanati sumus.»

JEREMIE (Thren. IV, 20): « Spiritus oris nostri, Christus Dominus, captus est in peccatis nostris; cui diximus: In umbra tua vivemus in gentibus.»

ÉZECHEL (XLVII, t2): « Orietur... omne lignum pomiferum; non defluet folium ex eo et non deficiet fructus ejus; per singulos menses alferet primitiva, quia aquæ ejus de sauctuario egredientur; et erunt fructus ejus in cibum, et folia ejus ad medicinam. »

On reconnaîtra ici le symbolisme des SS. Pères lisant l'efficacité de l'Eglise dans le psaume ler, et dont nous avons dit quelques mots à l'occasion d'une miniature de Munich (ci-dessus, p. 94, svv.).

Daniel (IX, 26): « Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus; et non crit ejus populus qui eum negaturus est. Et civitatem et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo; et finis ejus vastitas...»

OSEE (XIII, †4): « De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos. Ero mors tua, o mors; morsus tuus ero, inferne. »

Joel (III, 12): « Consurgant et ascendant gentes in vallem Josaphat, quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes in circuitu. »

Amos (VIII, 9): « Et crit in die illa, dicit Dominus Deus, occidet sol in meridie; et tenebrescere faciam terram in die luminis. Et convertant festivitates vestras in luctum. »

Habacuc (III, 4): « Splendor ejus ut lux erit; cornua in manibus ejus, ibi abscondita est fortitudo ejus. »

SOPHONIE (I, t8): « Sed et argentum corum et aurum corum non poterit liberare cos in die iræ Domini; in igne zeli ejus devorabitur omnis terra, quia consummationem cum festinatione faciet cunctis habitantibus terram. »

C'est, soit la vengeance exercée sur les Juifs, soit le second

avénement de Notre-Seigneur, pour juger tous les hommes.

Zacharie (XIII, 6; II, 12): « Et dicetur ei : Quid sunt plagæ istæ in medio manuum tuarum? Et dicet : His plagatus sum in domo eorum qui diligebant me... Percute pastorem, et dispergentur oves. — Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos. »

Malacine (IV, 5): « Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, antequam veniat dies Domini magnus et horribilis. »

Pour que l'on ne perde pas le fil des idées qui aura fait tracer le programme de Pampelune, rétablissons la série des personnages telle qu'elle est à peu près dans la chapelle navarraise: Jérémie, Isaïe, Daniel, David, Salomon, Job, Osée, Jacob, Moïse, Ezéchiel, Amos, Malachie, Joel, Sophonie, Habacuc. L'intention semble avoir été de peindre successivement les soull'rances de Jésus-Christ, son triomphe au sortir du tombeau, l'établissement et le règne de son Eglise, et enfin sa venue glorieuse pour décider du sort éternel des hommes.

1. On nous fait la réputation de ne savoir guère la géographie, d'en faire même assez peu de cas; et je n'oserais affirmer que ce soit une accusation gratuite. Toutefois les Allemands abusent beaucoup de notre faiblesse générale en ce point, pour traiter lestement les compatriotes de d'Anville, de Delisle, de Gosselin, et de quelques navigateurs assez présentables scientifiquement. Il est vrai, au fond, qu'un certain instinct d'orientation est beaucoup moins développé chez nous que dans la race germanique, et que nous n'avons pas l'habitude de classer les régions ou les peuples d'après les points cardinaux, comme l'indiquent d'ailleurs les mots Westphalie, Austrasie (OEsterreich), Ostrogoths, Visigoths. Northumberland, Essex, Sussex, etc. C'est sùrement ce qui donne une netteté particulière à la rose des vents jadis propre à l'Océan; tandis que la rose des peuples méditerranéens a toujours été un peu confuse dès l'antiquité. Aujourd'hui encore, les vents collatéraux, comme on dit, portent des noms faits pour dérouter la marine espagnole qui les a empruntés à l'Italie. Le vent qui venait de Libye, par exemple (Libeccio, Labek en Languedoc), ou de l'île de Dierbah (Gherbino ou Garbino), devrait être tout autre chose pour un Sicilien que pour un Catalan ou un Andalous. Anssi le vent du nord ou du nord-ouest s'appelait-il jadis gallæcus en Espagne, comme venant de la Galice. Mais le moven de s'entendre ainsi entre Castillans, Portugais et Roussillonnais! J'ignore l'origine des mots scirocco et notus (sud); mais les Languedociens qui l'appellent marin, quel nom peuvent-ils lui donner dans les ports algériens ou tunisiens? Quant au circius partant du promontoire de Circei pour l'Italie méridionale, que devenait-il pour la Corse et la Gaule cisalpine?

S'il est vrai que le Fœhn (ou Fœn) des Suisses tire son étymologie du Favonius des Latins, et réponde néanmoins au scirocco des Italiens (Xelox des Baléares), il faut que les siècles lui aient fait sauter une route assez considérable sur le cercle des rumbs de vent. Peut-être aussi l'aura-t-on reçu originairement comme indice de souffle printanier, plutôt que comme signe du point de départ.

être embrouillé, parce qu'il se servait de termes latins qui ne sont pas très-clairs en euxmêmes et que les gens du peuple ne devaient pas identifier facilement avec le langage des nautoniers. Il semble que son but était d'indiquer tellement quellement les vents cardinaux et collatéraux, c'est-à-dire les huits points principaux de la boussole<sup>1</sup>, conformément



1. Les notes du P. Martin donneraient *Chorus* (sic), *Favo*nius, et *Africus* près des trois derniers mois de l'année actuelle; *Eurus*, *subsolanus*, et un nom illisible (?) vers septembre, août et juillet; puis *Circius* (Cierzo des Espagnols),

Aquilo et Vircius (Thrascias, Aparctias on Cacias?) dans le voisinage d'avril, mars, février et janvier. Je sonpçonne notre sculpteur, ou le chanoine qui le guidait, 'd'avoir puisé dans les nomenclatures étymologiques de saint Isidore (XIII, 11),

à cette formule mayorquaine dont je [rapproche les synonymes italiens pour la rendre plus intelligible à ceux qui connaissent peu les idiomes non classiques:

« Llevant, Xelox (scirocco) y Mijorn (mezzo giorno), Llebex (Libeccio, et Garbino), Ponent y Mestral (Maestro) Tremontana (Tramontana) y Gregal (Greco), Vate qui el vuit vents del mon. »

La rose des vents méditerranéenne se complète ensuite par des combinaisons qui sont en italien: Tramontana-Greco (N-N-E), Greco-Levante (E-N-E), Levante-Scirocco (E-S-E), Ostro-Scirocco (S-S-E), Ponente-Garbino (O-S-O), Ponente-Maestro (O-N-O), Maestro-Tramontana (N-N-O); à moins que je ne m'y embrouille, comme un homme qui n'est pas du métier.

Tout cela, sur le même mur, se mêle avec les fleuves du Paradis terrestre, l'arbre de Jessé, les évangélistes, plusieurs apôtres, martyrs et confesseurs; sans que je puisse en saisir l'unité dans l'état où j'en trouve les indications. Il se peut néanmoins que ce fût un calendrier ecclésiastique tracé parallèlement à l'année astronomique et économique.

Auprès de la cathédrale était situé le monastère des chanoines réguliers qui desservaient l'église nommée pour cela couvent (jusque vers le milieu du xu° siècle). Leur réfectoire subsiste encore et ne sert plus que de passage. En voici un coup d'œil approximatif (p. 275), pour faire juger de l'air grand et noble que les architectes donnaient aux lieux réguliers. On y reconnaît encore le reste d'une chaire encastrée dans le mur pour le lecteur ¹. Nous possédons en ce genre un bel échantillon à Paris, dans l'ancien réfectoire de Saint-Martin-des-Champs qui sert aujourd'hui de bibliothèque aux Arts-et-Métiers ². Mais celui de Pampelune n'est pas à dédaigner ³, malgré la comparaison à laquelle l'expose pour nous celui qui subsiste encore près de la Seine.

Au-dessous de l'un des arcs, en manière de tympan, se développe la lutte d'hommes contre les bêtes, victorieuses parfois; et la représentation de la force chrétienne qui brise les màchoires d'un lion. Nous avons vu ce même enseignement à plus d'une reprise dans différents édifices du moyen âge. Placé dans un réfectoire, il y joue le rôle de la lecture elle-même qui prétend donner à l'âme sa réfection, tandis que le corps reçoit la sienne.

Si peu que nous ayons à dire sur cette partie des bâtiments claustraux, la cu isine réclame sa place à côté de la salle à manger.

En voici le plan géométral (p. 277, fig. B, A), avec l'élévation, ce me semble; et unc petite porte adjointe (*ibid.*, fig. C) doit en être l'entrée. La voûte octogonale conduisait la fumée ou la vapeur vers les issues que lui ouvrait le toit, un peu à la manière d'une hutte de sauvages; mais l'art avait trouvé moyen de ménager ces ouvertures au dehors avec un aspect qui réunit l'élégance et la sévérité d'une façon remarquable. On en peut juger par la gravure B de notre page 278, et par le dessin A (*ibidem*) qui montre cette espèce de clocher tel qu'il apparaît au dehors 4 en manière de monument.

sans trop chercher s'ils ne mèlaient pas deux ou trois roses des vents différentes. De plus habiles gens y ont été pris encore plus tard, et Casaubon ne s'en démêle pas touiours.

1. On y montait apparemment par un escalier auquel donnait accès la petite porte qui s'ouvre sous cette espèce de tribune: la console y montre des souvenirs du bestiaire et de ces leçons morales que nous avons indiquées dans le premier volume de cette IIIe série, à l'occasion de sculptures

de Strasbourg ou autres lieux. Mais il est bon de ne pas trop exposer ce qui a été dit suffisamment.

- 2. M. Viollet-le-Duc a consacré un article à ce genre de monuments dans son Dictionnaire.... de l'architecture française.
- 3. Sa longueur serait de 32<sup>m</sup>30, et sa largeur de 10<sup>m</sup>60.
- 4. Cela rappelle les énormes foyers que l'on rencontre encore dans les *posadas* d'Espagne. Mais c'était un roi de Navarre qui faisait bâtir ces dépendances du cloître, et l'on y a mis de la grandeur. Les quatre murs d'un quadrilatère à

Le moyen âge a très-bien su tirer parti des tuyaux de cheminée qui sont le désespoir de nos architectes, et qui tournaient en ornements sous la main de leurs prédéeesseurs mieux avisés.

Le cloître renfermait aussi divers tombeaux qui ont plus ou moins souffert durant les invasions subies par la Navarre, et les troupes françaises n'ont pas laissé que d'y mettre la main. Mais je ne puis disposer en ce genre que d'indications très-vagues ou de dessins qui n'ont pas été mis au net.

Ne laissons pas croire toutefois que les débris d'anciens monuments puissent y être mis tous à la eharge de nos soldats. Voici ce que je rencontre dans un brouillon de la lecture faite par le P. A. Martin au Luxembourg, en avril 1851 : « En explorant les dépendances considérables de la cathédrale, je vins à reneontrer, parmi les décombres, des chapiteaux et des moulures romanes du plus grand style, avec des restes d'inscriptions<sup>4</sup>. On m'expliqua que e'étaient des pierres de l'ancienne façade, oubliées ou rejetées au dernier siècle dans la reconstruction de la nouvelle. Je voulus savoir le nom du eoupable; et j'appris que c'était l'oracle de son époque, en fait d'architecture, le plus beau fleuron que l'Académie de Saint-Ferdinand portât à sa couronne. On l'appelait Rodriguez en son temps. Il ne me restait donc plus rien à dire. Si le médecin avait tué son malade, tout s'était passé selon les règles et avec ce que l'on pouvait désirer de garanties officielles pour un meurtre irréprochable devant les gens du roi (fiscaux).»

Le P. Martin ne manqua pas de visiter à Pampelune une chapelle de saint Ignace située près du front des travaux militaires qui regardent la France. Là, un de nos boulets (en 4521) empêcha peut-être l'Espagne de voir renaître son Gonzalve de Cordoue, mais la chrétienté y gagna un fondateur d'Ordre qui vint faire ses premières recrues à l'Université de Paris sur la montagne Sainte-Geneviève. Comme art, la chapelle navarraise n'a pas obtenu un coup

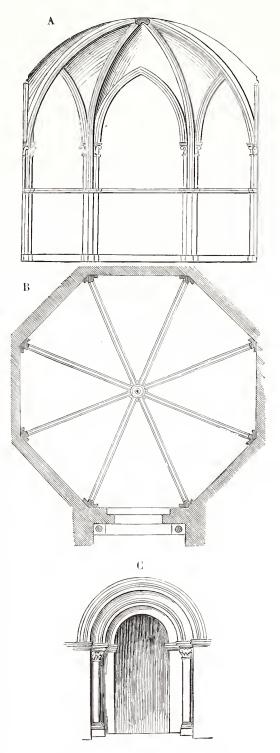

côtés presque égaux se relient vers le sommet par les huit pans d'une pyramide ouverte jusqu'au faîte comme les clochers de Loches, avec la différence qu'à cet endroit un clocheton découpé sur les flancs fait office de cheminée. Quatre autres lanternins, destinés au même usage, surmontent les quatre angles de la salle et flanquent la base de la pyramide.

1. Je n'oserais point affirmer que ce ne fût pas précisé-

ment ces monstres de la page 272-273, et ces fragments de voussures peintes à la manière du xiº siècle, dont j'ai dit un mot précédemment. Car rien ne m'assure que ces curiosités d'un autre âge soient demeurées à leur place primitive. Que l'on modifie donc en ce sens les désignations que j'employais en citant ces restes de la première construction (ci-dessus, p. 272).



de crayon dans l'album de mon ancien confrère, qui n'y aura trouvé qu'une bonne occasion de prier Dieu.

Terminons donc ces indications sommaires par la gravure d'une espèce de eiboire qui



renferme des reliques de saint Firmin apportées de Picardie, si je ne me trompe : car les Navarrais prétendent avoir pour apôtre l'évêque martyr d'Amiens. Je trouve que ee souvenir des bonnes relations entre Picards et Espagnols remonte jusqu'en 1186, sans qu'il soit possible de reconnaître cette époque dans l'âge accusé par le style du vase gravé ici. Le reli-

quaire aura été refait beaucoup plus tard, ou bien il s'agirait de reliques nouvelles dues à la maison de Champagne qui régna sur cette contrée vers la fin du xme siècle.

On rencontre même l'indication d'un nouvel envoi obtenu d'Amiens par le roi Charles le Mauvais qui mourut en 1387, et ce règne ne correspond pas trop mal à la date qui se peut conclure du galbe et des détails employés par l'orfévre de notre custode. Sur les lobes extérieurs du pied se lisent, en caractères gothiques, ces mots: « Hie sunt reliquiæ de capite Sancti Firmini. »

D'autres curiosités navarraises, dont je ne puis guère indiquer la destination ou l'emplacement précis, trouveront une place quelconque dans des groupes que je formerai sous les titres d'ornementations seulpturales, de ferronnerie, etc.

## SARAGOSSE.

De Pampelune à Saragosse, vieilles et nouvelles ruines ne frappent que trop les regards; et les démolitions dues à la guerre ne sont pas toujours les plus nombreuses ou les plus tristes. Des hameaux s'abritent comme ils peuvent dans les débris de monastères qui n'ont point trouvé d'acheteurs, et qui ne paraissent pas les avoir appauvris jadis (comme on l'a tant répété) autant que le fait réellement aujourd'hui la mobilisation des biens de mainmorte.

Quant à la capitale de l'Aragon, pour avoir perdu ses anciens priviléges et s'être trouvée soumise aux révolutions du temps ou des fléaux, elle ne conserve pas moins encore de nombreuses traces d'une activité qui nous rappelle le souvenir de plusieurs siècles. Dans ses nombreuses rues entremèlées on peut faire presque à chaque pas de petites découvertes : c'est tantôt une tour mauresque, tantôt un portail ou une masure gothique; ailleurs un hôtel de seigneurs du xvi° siècle, où la Renaissance a pris ses ébats folâtres plus ou moins heureux dans leur résultat. Christianisme et mythologie, histoire et fable, riche pesanteur et légèreté fantasque, s'y mêlent comme dans un rêve dont la cause et l'unité deviennent insaisissables quand on y réfléchit au réveil.

Aussi l'artisan et le petit bourgeois, qui occupent souvent de nos jours ces demeures jadis enjolivées à grands frais, seraient-ils fort empêchés parfois pour comprendre ce que prétendait dire aux anciens hôtes une complication d'éléments si peu faits pour se rencontrer. Griffons, légendes romantiques, bacchanales à la florentine du temps des Médicis; joyeusetés païennes qui côtoient des souvenirs édifiants, comme dans un poëme de Sannazar; art composite que l'Italie peut absolument expliquer, mais qui fait très-singulière figure en Espagne où la classe riche n'a presque jamais tenu le peuple à distance comme un vulgaire profane.

Les églises, parfois bien gâtées, surtout à l'extérieur, par des architectes italiens ou italianisés, valent souvent mieux à l'intérieur que ne le ferait eroire l'aspect théâtral du dehors. Si les nombreuses statues dorées sont plus riches que pieuses, si des tableaux, quelquefois merveilleux, occupent fréquemment une place que ne leur avait pas destinée l'architecte à l'origine, on y reconnaît du moins le zèle d'une population qui s'est plu à décorer la maison de Dieu sans regarder aux dépenses. Ce n'est pas nous, du reste, qui avons droit de jeter la pierre à cet art trop mêlé; nous avons montré tant d'impuissance pendant plus d'un siècle dans la véritable entente d'un art religieux; et la réussite des efforts que nous faisons pour sortir de nos errements passés n'est pas si satisfaisante, qu'il convienne de prendre de grands airs en critiquant les autres.

L'église-cathédrale devint une mosquée sous les Maures et ne fut rendue aux ehrétiens que vers le commencement du xuº siècle. C'est pourquoi l'on peut retrouver dans ses murs quelques traces de l'art mauresque et même du vieux roman; bien qu'il soit tout-à-fait permis de n'y pas chercher les vestiges de saint Valère, évêque à Casaraugusta, sous Dioclétien. Mais l'édifice fut presque entièrement transformé au xive siècle, par un Aragonais de vieille roche, l'antipape Benoît XIII (Pedro de Luna), qui s'était retiré chez les siens pour y maintenir sa papauté envers et contre tous autres 2; c'est, dit-on, une trace de son infatuation pour le rang suprême, que cette forme de tiare donnée à la coupole. Cet homme avait, du reste, un vrai sentiment de grandeur; et ce qui fut exécuté sous son impulsion pour renouveler cet édifice, conserve un earactère plus majestueux peut-être qu'aucun des monuments ecelésiastiques de la même époque. Les piliers, entourés de fines colonnettes presque dégagées, élèvent leurs groupes de chapiteaux à une grande hauteur qu'ils atteignent tous. De là s'élancent en gerbes les arêtes des voûtes qui se rencontrent et se soutiennent au sommet des ogives. On dirait une forêt de palmiers, car les piliers ont la majesté légère des tiges de cet arbre, et les arêtes la grâce de leurs rameaux. En vain la Renaissance d'une part, et le chirruguérisme de l'autre, ont inondé les chapelles et multiplié leurs fantaisies mondaines ou grotesques sur la partie inférieure des murs: ces écoles malencontreuses y ont perdu leur peine sans parvenir à trop dénaturer un sanetuaire où la puissance des proportions fait dominer le sentiment de la majesté divine. D'ailleurs cette impression est singulièrement favorisée dans presque toutes les églises espagnoles par le demi-jour que l'on y entretient jalousement, au grand désespoir des dessinateurs, mais au grand avantage de ceux qui prient. Les vitraux peints y étant à peine connus, on les remplace par des stores tendus devant les fenêtres à toutes les hauteurs. Il en résulte, outre une fraîeheur relative, cette demi-lumière de erépuscule qui laisse apercevoir eneore une immense quantité de choses, mais permet d'en supposer bien plus. L'effet imposant de la Seo (Seu, Sedes, la Major en Provence) est dû principalement aux grandes lignes de son architecture.

Le vaisseau est à peu près carré, et coupé dans sa longueur par cinq nefs. On dirait Saint-Thomas de Strasbourg dans un style moins pur, mais sur une échelle doublée.

Le grand retable en bois peint et doré est une œuvre encore plus compliquée que belle; mais il faut convenir qu'à part le chœur d'Amiens et celui d'Auch, nous n'avons rien en France (pour ee que j'en sais) qui puisse être rapproché des boiseries espagnoles. Si, chez nos voisins, ee genre de travail est trop empreint de style moderne pris à l'Italie florentine, on ne peut y méconnaître une fougue merveilleuse et une multiplicité de détails qui montrent que les artistes se sentaient appelés à travailler pour le Maître souverain. Rien ne leur semblait suffire à la hauteur d'un pareil but; l'énorme quantité des colifichets se fond en un ensemble qui terrasse presque le spectateur, et si l'habileté un peu académique du ciseau

l'opiniâtreté du vieil antipape n'a pas nui à sa réputation chez les gens de Saragosse. Aussi le *Papa Luna* y est encore célèbre entre les souvenirs nationaux. On lui attribue même volontiers toutes les œuvres un peu riches de la fin du xive siècle, tant il est considéré comme ayant laissé renom incontestable de noblesse et de magnificence.

<sup>1.</sup> L'église de Nuestra-Señora del Pilar partage le titre de métropolitaine avec celle de Saint-Sauveur; c'est pourtant cette dernière qu'on appelle eathédrale (la seo), quoique le chapitre divise entre les deux édifices son service ecclésiastique, par sections qui alternent de l'une à l'autre.

<sup>2.</sup> L'entêtement aragonais est célèbre en Espagne; et

présente des figures tourmentées savamment, il se rencontre plus d'une fois des expressions qui parlent à l'âme. Ce n'est pas seulement (presque toujours) une verve intarissable d'architectes et de ciseleurs, c'est aussi le sentiment profond d'un sculpteur vraiment chrétien.

Sans prétendre donner une idée suffisante de ce que le bois travaillé devient sous les doigts des artistes qui ornèrent les églises d'Espagne, montrons au moins les ornements d'une porte de sacristie à la cathédrale de Saragosse. On y reconnaît eette adresse merveilleuse des Arabes à combiner des entrelacs géométriques qui semblent avoir deux ou trois points

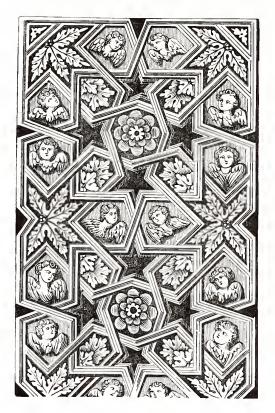

de départ et qui attachent l'esprit par la recherche du motif principal. Les têtes d'anges, interdites à l'art musulman, viennent, en outre, animer ce petit labyrinthe, et disent que nous avons affaire au culte divin. Car il importe que les fantaisies les plus spirituelles ne laissent pas oublier le véritable objet d'un meuble, ou de n'importe quel accessoire.

L'église de Notre-Dame du Pilar, voisine de la Seo, garde le souvenir de ce Ventura Rodriguez dont nous avons rencontré une trace malheureuse à Pampelune. Ici pourtant, l'architecte officiel du xviii siècle a montré qu'il pouvait sacrifier au besoin quelque chose de ses habitudes de méthode gréeo-romaine. Six coupoles ornées de briques émaillées, et flanquées de tours assez hardies, ne sont pas dépourvues d'une certaine solennité orientale qu'on ne s'attendait pas à rencontrer dans l'œuvre d'un maître si méprisant pour tout ce qui n'était pas quelque peu classique. L'intérieur ne tient pourtant pas les promesses de ces inventions puisées dans l'histoire de la vieille Espagne. La richesse et les pieux souvenirs y sont plus admira-

bles que l'art proprement dit. Une haute grille d'argent massif ferme le petit sanctuaire consaeré à l'image miraculeuse de la très-sainte Vierge et qui ne s'ouvre que pour les têtes couronnées. Sur sa chapelle en marbre s'élève une eoupoline à jour qui laisse voir la grande coupole avec ses peintures<sup>1</sup>, et cette invention, qui semble d'abord bizarre, ne laisse pas de causer une surprise religieuse au spectateur. Cela sort de ce que l'on appellerait les règles, mais on a droit de ne pas s'étonner en trouvant que l'artiste s'est permis des hardiesses dans un lieu entouré de tant de vénération.

Don Ventura Rodriguez, de l'Académie royale, modifia peut-être ses profils d'architecture étudiés à Madrid, en visitant près de Saragosse l'ancien alcazar des Maures, d'autant qu'il ne fait pas bon de brusquer les Aragonais.

1. Des peintures de l'Aragonais Goya, qui pourrait bien n'être pas celui dont le nom a retenti chez nous, couvrent une grande partie des voûtes. Il a eu l'heureuse idée d'y représenter les principaux triomphes de celle que tous les siècles doivent proclamer bienheureuse (Luc. I, 48): Reine des patriarches, des prophètes, des martyrs, des vierges.

L'exagération du mouvement a bien quelque chose de théâtral, mais le tout ne manque pas d'éclat et de vraie grandeur. Aussi bien, cela se produisait à une époque où l'on n'avait pas droit d'être difficile en fait de peinture chrétienne. Ne soyons donc pas trop séveres pour des artistes assez pauvrement inspirés par leur entourage.

Ce palais des vieux rois d'Aragon est devenu aujourd'hui une assez pitcuse caserne dont l'aspect est sans caractère. Il y reste pourtant une petite mosquée où le P. A. Martin courut bien vite, car c'était la première fois qu'il allait rencontrer l'art mauresque avec un certain développement. Mais il n'a pu se refuser la satisfaction d'exprimer sa déconvenue dans les croquis de son itinéraire. Notre siècle lui avait gâté ce reste de l'Aleazar (algaferia) aragonais. La reinc Isabelle II ayant annoncé dans le temps qu'elle honorerait Saragosse de sa présence, il fut jugé convenable que les murailles comme les personnes ne parussent point devant la souveraine sans habits de fête. On ne pouvait évidemment pas se permettre de montrer à une jeune reine d'Espagne des arabesques brunies par le temps et de vicilles couleurs fanées. Un badigeonneur fut donc mandé pour la restauration urgente et s'acquitta de sa mission en homme qui ne ménage pas le lait de chaux à ses clients bons payeurs. Tous les dessins vermiculés disparurent sous la pâte grossière qui les remplissait; les couleurs s'évanouirent, mais, en revanehe, les murs se revêtirent d'une blancheur éblouissante. D'autres salles du même édifice avaient été décorées pour la grande Isabelle, un peu moins protectrice du badigeon, et si l'on avait à écrire une histoire de l'art en Espagne, on trouverait là le sujet d'un chapitre intéressant 1.

Le mélange du gothique et du mauresque n'a presque pas eu le temps de former alliance durable, mais il y avait lieu d'attendre sur cette voie autre chose que la renaissance italienne



trop favorisée par les conquêtes de l'Espagne à Naples et à Milan, et par les lingots d'or ou d'argent des galions.

1. Les hauteurs d'appui sont encore revètues de briques émaillées (*azulejos*); et les frises, plafonds même, sont dans un état de conservation satisfaisante. Là se retrouvent les compartiments ingénieux et variés qui prètent au contraste et aux harmonies des couleurs, sans abuser de l'or, comme le font certains mouleurs qui vendent à Paris des fragments réduits de l'Alhambra. Ceux qui ont vu notre H° série des Mélanges connaissent l'ornementation arabe. Le trésor de N<sup>a</sup> Señora del Pilar pourrait être fort intéressant pour un eonnaisseur de pierreries et de perles, ear e'est en eela surtout qu'il eonsiste. Il fut sauvé eontre toute attente pendant le siége; et respecté de nouveau dans un temps non moins périlleux, lorsque, sous la régence d'Espartero, l'or des églises dut être porté à la Monnaie. Mais il eût fallu braver toute la population de Saragosse, et le gouvernement reeula devant ee péril.

La collection des robes destinées à l'image de Notre-Dame passe pour égaler eelui des jours d'une année entière, et plusieurs d'entre elles sont le don ou même l'ouvrage de reines d'Espagne. C'était pour le P. A. Martin une belle occasion d'étudier la broderie espagnole sous tous ses aspects. Mais la variété des points n'était pas ee qui fixait son attention; il cherchait] surtout les belles lignes, les eouleurs bien associées et la fantaisie d'invention



originale. Or il n'avait guère là qu'un luxe moderne plus ou moins surchargé de eapriees passablement pauvres comme art ; ce n'était pas l'objet de ses recherches <sup>1</sup>.

Afin de ne pas laisser le leeteur sans quelque renseignement sur l'ornementation semielassique dont fut infestée l'architecture espagnole par la Renaissance et les nombreuses

1. Si gendarmé qu'ait l'air mon ancien collaborateur contre la broderie postérieure au moyen âge, dans cette boutade que je lui emprunte, il n'a pas laissé de prendre plusieurs croquis de chasubles et de chapes à la sacristie de l'Escurial. Sans les avoir publiés, faute de temps, il se promettait peutêtre de leur donner place plus tard dans quelque planche.

En outre, il avait remarqué à Saragosse des ornements ecclésiastiques exécutés par l'ordre de l'intraitable Pierre de Luna, et qui n'adoptaient pas encore la sempiternelle palmette des temps modernes développée en long ou en large comme diversion à son type presque invariable.

Notre-Dame del Pilar prétend aussi conserver quelques vètements liturgiques de Cantorbéry, dérobés au pillage des gens de Henri VIII. Qui sait si maintenant la Grande-Bretagne ne va pas revoir ces précieux restes de son antique foi? C'était la prévision d'une sainte âme espagnole qui disait, il y a deux siècles : « L'Angleterre se convertira, et les nôtres tourneront à mal. »

relations que la maison d'Autriche lui donnait avec l'Italie, je reproduis deux portes où mon ancien collaborateur a écrit de sa main : Saragosse (Cf. p. 283 et 284).

Génies (putti, comme disent les Italiens), griffons, sphinx, harpies ou sirènes, palmettes que l'on tâche de diversifier sans trop y réussir; fleurons qui s'emmanchent du mieux possible l'un sur l'autre pour occuper l'espace qu'on leur destine; médaillons de numismatistes ou de bijoutiers pour loger tellement quellement des chiffres, devises, armoiries ou bustes pseudo-romains; monstres qui flottent entre le moyen âge et l'antiquité; chérubins alternant avec des nymphes terrestres ou marines; tout cela paraît sortir d'un répertoire d'ornemaniste où le bronze, l'orfévrerie, la joaillerie, la peinture plus ou moins antique se seraient entassés pêle-mêle et où l'on aura puisé pour le besoin de chaque moment. Peu importait sans doute l'homogénéité des éléments et la matière qui avait servi de modèle; on rapportait ses eartons de voyage garnis de souvenirs recueillis au loin, et moins cela était national ou intelligible, plus c'était beau. Il semblerait entendre ee rhéteur d'autrefois souriant au galimatias de ses élèves et couronnant leurs efforts par ee suffrage : Voilà qui est bon! car moi-même je ne viens pas à bout d'y rien comprendre.

Ces deux portes appartiennent-elles à une église? J'espère que non, mais ne voudrais pas en répondre. Il ne s'agissait pas alors de eonvenances et d'appropriations, et de terminer par le bon sens; mais de richesses et de singularités nouvelles. Je dis nouvelles pour le pays, ear c'était bien ce qu'on appelle renaissance dans le langage de certains fabrieants qui font du drap neuf avec les débris du vieux.

## TOLÈDE.

Charles-Quint, en transportant sa eour à Valladolid, pour punir Tolède d'avoir été le centre des *Communeros* et de l'aide qu'elle avait donnée à la veuve de Juan de Padilla, lui porta un coup mortel.

Ce ne fut plus la ville royale des Goths, des Maures et de la Castille; le clergé seul maintint encore l'éclat de cette cité. Mais ce dernier fleuron a subi les atteintes des révolutions modernes, et des restes d'architecture sont l'unique souvenir appréciable d'une grandeur passée. Avant même d'y pénétrer, le voyageur se promet plus d'une découverte, en apercevant les tours mauresques, les flèches gothiques et les coupoles italiennes qui rappellent plusieurs siècles de gloire. Lorsqu'on y pénètre, on reconnaît qu'une population nombreuse devait se presser jadis dans l'enceinte de cette ville trop étroite alors. Aujourd'hui les expropriations ne coûteraient sûrement pas bien cher à qui voudrait élargir les rues.

La cathédrale est l'ouvrage d'un digne ami et parent de saint Louis. Mais saint Ferdinand s'est trouvé moins heureusement secondé peut-être que ne le fut son cousin de France.

Toutefois la cathédrale de Tolède ne craindrait pas le voisinage des plus belles églises françaises ou anglaises. Les piliers y rappellent eeux de Bourges, la grande rose occi-

<sup>1.</sup> Il est trop juste d'avouer qu'un autre exemplaire porte espagnole. Mais que puis-je dire sur des données si discor-Pampelune. En tout cas, c'est au moins de la renaissance dantes? J'y fais mon possible.

dentale eelles de Notre-Dame de Paris, et la flèche celles des eonstructions normandes. Elle a en outre des particularités dues au voisinage des Maures et qui montrent que l'Espagne ne



prétendait pas être simple imitatriee. Si l'art gothique lui venait d'au-delà des monts, elle puisait aussi à ses propres sources. Peut-être au lieu de dire art mauresque devrait-on employer le nom de mozarabe qui indique mieux le mélange des ehrétiens avec les musulmans. Il y avait guerres fréquentes sans doute entre les provinces de l'une et l'autre domination; mais la guerre elle-même mêle les peuples, et de chaque côté on avait des sujets professant la eroyanee de l'ennemi sans être trop molestés habituellement. Tout le monde ne protestait pas sans eesse contre la coexistence des deux nationalités, et des princes bons chrétiens étaient en excellents termes de relation habituelle avec les rois musulmans.

Les vaineus ou prisonniers travaillaient pour le vainqueur, apportant le tribut de leur savoir-faire. Nombre de ehrétiens parlaient et éerivaient arabe, soumis qu'ils étaient depuis long temps aux émirs, et il arriva qu'en les déportant on ne les reconnaissait qu'au moven du signe de la eroix. Dans les ornements qui couvrent les palais mauresques, on reconnaît plus d'une fois le grain de malice d'un artiste chrétien qui déguise la eroix sous la multiplieité des subdivisions, mais qui compte bien que ses eoreligionnaires déchiffreront l'énigme sans trop de peine.

Il y eut un moment où les deux arts furent bien près de s'unir en se tendant une main amie. C'est ee que l'on entrevoit dans les églises attribuécs à don Pèdre le Justicier, que nous appelons Pierre le Cruel. Mais ici les notes me manquent ou se trouvent peut-être disséminées dans des renseignements muets confiés à des gravures sur bois qui demeurent sans nom.

Pour revenir à la eathédrale de Tolède, il ne faut pas prétendre donner une idée de son amcublement<sup>1</sup>. Cependant l'on oublierait presque le chœur à l'aspect de la salle capitulaire<sup>2</sup>. C'est une œuvre du grand eardinal Ximénès.

<sup>1.</sup> Dans la magnifique ornementation du chœur, nous trouvons un souvenir francais. Un sculpteur, Philippe de Bourgogne, y lutta souvent avec avantage contre son rival Alonzo de Berruguete, habile élève de Michel-Ange. Philippe sculpta les trente-cinq stalles (sillas) du côté de l'évangile et mourut sans avoir terminé sa tâche. Alonzo compléta le travail commencé, sans parler du côté de l'épître qui lui était échu. C'est apparemment ce que veut

dire une biographie universelle qui lui fait sculpter le chœur de l'église de Sillas.

<sup>2.</sup> On prête ce mot à un ambassadeur musulman passant par Tolède : « Le sultan n'est pas aussi royalement logé que les chanoines de cette église. » Je m'en rapporte à ce qui en est, sans garantir la vérité du propos, ni la véracité absolue du mahométan, qui aura pu se piquer de grâces diplomatiques pour ses hôtes de Castille. Son mot, s'il l'a dit, n'a toujours pas été perdu; et je ne m'inscris pas en faux contre la chronique castillane où le récit est bien accepté.

Bon ouvrier, dit-on, ne eherehe pas querelle à ses outils; et, de fait, quand un homme d'esprit élevé prend à eœur quelque ehose, il y marque presque inévitablement son empreinte, en dépit d'instruments peu doeiles qu'il aura trouvés à sa disposition. Ximénès semblait n'être pas secondé par son temps, et il a tiré parti d'éléments refraetaires. Le mauresque disparaissait, il en a eonservé la délicatesse; le gothique était mourant, il en a



fait revivre l'esprit; la Renaissance venait de se lever, il en a pris l'élégance et la fraîeheur; et, de cette combinaison, il est résulté une œuvre qui a son cachet à part, et à laquelle tous les goûts bien avisés rendront hommage. Faute d'indications très-nettes, je suis réduit à supposer que nous avons une trace de cette époque dans la petite chaire (de réfectoire peut-être, ou de lecture capitulaire) que voici (p. 286, fig. A).

Ce n'est pas sans doute la noble simplieité ou le earaetère architectural de celle que nous

avons aperçue à Pampelune (p. 275) et que le P. A. Martin se proposait de donner en grand avec tous ses accessoires; mais on y voit de l'élégance et une appropriation habile à un meuble dont la place était probablement restreinte par quelque nécessité de construction.

En B (p. 287) on a le vantail d'une des portes, fouillé en manière de ciselures et entouré d'animaux traités avec le même soin. Mais je n'en ai pas tout l'ensemble, et je donne l'œuvre courante, sans plus.

La figure C, ei-dessous, représente une grande croix processionale décorée d'une sorte de

petit pavillon (baldaquin) dont je n'expliquerai pas les détails faute d'en avoir eu le dessin un peu développé. Il semble pourtant qu'on y aperçoive l'Annonciation; et cet appendice pourrait bien avoir la prétention d'imiter les pavillons (ombrelles) qui caractérisent à Rome les grandes basiliques. Cf. tome précédent, p. 61, sv.

Comme on vient de le voir, tout cela est attribué au temps de Ximénès, sous bénéfiee d'inventaire et jusqu'à nouvel ordre, faute d'indications précises. Il fallait bien montrer quelque chose de Tolède pour ne pas lui accorder uniquement des phrases toutes pures. Mon ancien collaborateur avait certainement voulu en publier bien d'autres fragments appartenant à divers âges. Mais puisque ces projets sont restés en route, il convenait de montrer dans cette ville devenue presque austère à la suite de son délaissement, les restes d'un art quasi gracieux. Je prends occasion de ce que disait le P. A. Martin sur le résultat d'éléments mélangés au temps du grand Cisnéros. On s'apercevra que Tolède avait su employer plus d'un style, sans tomber dans le baroque ou le précieux. Je mets à contribution la ferronnerie : croix de chapelle ou de maisons, girouettes même, pentures (p. 289), et jusqu'à un marteau de porte ou heurtoir, comme on dit (figure G, p. 290), qui appartient probablement à une porte en bronze de la cathédrale.

On y aurait pu joindre des clous de porte ornementés; mais leur provenance ne m'étant pas donnée clairement, ils figureront mieux dans une collection mêlée de serrureries diverses presque toutes empruntées à l'Espagne.

Puisque notre voyageur parlait avec éloge des résultats obtenus par les artistes qu'employa Ximénès, il semble bon de montrer deux couronnements de grilles (p. 290, sv.) qui pourraient bien être un ouvrage d'alors; d'autant que le détail B(p. 291) appartient peut-être à la chapelle

mozarabe de Tolède; et l'on sait que Cisnéros obtint la conservation de l'ancien rite espagnol au moins pour cet endroit. Il était digne de sa sollicitude que ce lieu privilégié s'entourât d'ornements qui appelassent l'attention; et, si je ne mc suis pas trompé dans l'attribution que je hasarde, il y avait là vraiment de quoi fixer les regards du visiteur de l'église.

Grâce à des gravures qu'avait déjà fait exécuter le P. A. Martin avant sa mort, nous pourrons indiquer quelque autre chose que de simples ornements pris dans cette belle eathédrale.

<sup>1.</sup> Le détail  $\Lambda$  (p. 290) est noté comme appartenant à la nef méridionale, et paraît conçu dans le même style, quoique avec



Il s'agit d'un sépulcre (page 292, sv.) élevé dans la chapelle de Saint-Jacques au célèbre connétable de Castille, Alvare de Luna, décapité en 1453.



Sa tombe et celle de sa femme Jeanne Pimentel, morte beaucoup plus tard, n'ont pas précisément trouvé place en cet endroit à raison du titre de grand maître de Saint-Jacques-de-l'Épée, mais parce qu'Alvare avait fondé cette chapelle qui n'était pas achevée quand il mourut <sup>1</sup>.

L'inscription ne dit pas un mot du dernier supplice qui termina la vic de ce grand seigneur<sup>2</sup> et je ne sais vraiment pas pourquoi, puisque don Alvare aurait dit lui-même sur l'échafaud: «Nul genre de mort n'est honteux quand on le supporte avec courage.» Mais l'artiste aura peut-être voulu faire comprendre sa fin tragique, en lui mettant la corde au cou (si ce n'est une ganse du manteau), comme on l'aperçoit sans peine sur cette vue prise d'en haut (p. 294).

Nous n'avons pas à rechercher si ce favori du roi de Castille, Jean II, avait mérité sa triste fin. Il avait des jaloux, ce qui suffit pour exciter bien des

haines; puis la fantaisie d'un prince faible renverse comme elle a élevé, et l'une des romances inspirées par cet événement, fait ainsi parler le Grand-Maître:

« Triste el Maestre suspira, Dicendo que a Dios ensaña El hombre que en hombre fia <sup>3</sup>. »



- 1. Elle remplaçait une chapelle dédiée à saint Thomas de Cantorbéry. Cf. PP. Toletanorum opp. 1. III, p. 433, sq.
- 2. Elle est ainsi conque: « Aqui yaze el yllustre señor don Alvaro de Luna Maestre de S. Yago, condestable que fue de Castylla; el qual despues de aver tenydo la governacyon
- destos reynos por muchos años, fenescio sus dyas en el mes de Julivo anno del Señor de mill coccum. »
- 3. Cf. A. Duran, Romancero general, t. II, p. 48; et p. 55
- Le même recueil (Ibid., p. 47-63) renferme plusieurs ro-

Si le portrait du connétable (p. 294) est ressemblant, son visage annonce bien un caractère inflexible; il ne serait pas surprenant qu'il cût refusé de faire ses excuses au roi, pour obtenir grâce de la vie : disant qu'envers Dieu seul il se reconnaissait des torts et ne voulait demander pardon à nul autre maître. Ce n'est pas que l'histoire le lave notoirement de certains meurtres qui le débarrassèrent de compétiteurs écartés fort à propos; mais ce pouvait être de ces justices sommaires où la grandesse et les royautés de Castille, d'Aragon ou de Portugal n'étaient pas toujours serupuleuses, et que le peuple s'était accoutumé à tenir pour affaires de palais entre prétendants aux faveurs du suzerain 1. L'homme non admis dans les conseils secrets n'était pas censé avoir à s'enquérir si la raison (d'État couvrait quelque



mystère compliqué dans les tragédies de eour, dont le résultat seul parvenait jusqu'aux petites gens. Il en arrivait, comme en Angleterre, que la nation s'éprenait assez peu d'une dynastie, songeant surtout à elle-même et à qui avançait la besogne commune<sup>2</sup>.

Quant à notre illustre supplieié, sa mine d'homme indomptable ne doit pas faire eonelure qu'il fût habituellement farouehe. Un des poëtes populaires qui le montrent marehant à la

mances sur le même sujet, qui montrent bien le retentissement considérable de cette mort funeste. On n'y voit guère que l'opinion publique se prononçàt contre Don Alvare après sa chute.

- 4. Ap. Duran, ibid., p. 54:
  - « La lettra de mi sepulero Que diga: Aqui yace y duerme El que manifestará La verdad cuando despierte. »
- 2. En France où la tyrannie fut extrèmement rare, et où l'unité nationale s'annonça de bonne heure par un seul pouvoir suzerain, la royauté devint presque l'idole des peuples. Ce fut surtout l'effet de l'abjuration de Henri IV qui tournait ainsi la Ligue, et rendait populaires les Bourbons dès leur avénement. Mais nous avons été livrés de la sorte à un en-

thousiasme peu fait pour des conditions d'équilibre stable. On l'a pu reconnaître depuis près d'un siècle. C'est maintenant à qui nous tournera la tête pour n'importe quelle équipée; avec des phrases, des couleurs nouvelles, des éclats plus ou moins fardés qui se résolvent en aventures dont il nous l'aut payer les frais à délai parfois bien court.

A ce compte, l'Espagne de Charles IV et de Ferdinand VII eût acclamé Napoléon le grand vainqueur, pour adorer la conquête et ne pas se mèler des conseils d'Aranjuez (si conseils il y avait là). Ce ne fut pas l'avis du général N'importe! autrement dit, du paysan et du petit bourgeois qui s'inquiétaient assez peu de ministre, de roi, de défaites même essuyées coup sur coup; se sentant bien avoir une volonté commune, très-différente de celle qui dirigeait leurs maîtres du moment.

mort<sup>1</sup>, lui prête ce langage dont je ne garantis pas l'exactitude historique comme tout-à-fait inattaquable:

« Venguéme de cierta injuria; Mas en este trueque y cambio Hicé mucho bien a buenos, Y muy poco mal a malos.»

Un homme dont cela pouvait se chanter dans une complainte faite pour le peuple, ne semble pourtant pas avoir laissé le renom de vizir arrogant ou brutal; quoique la rudesse

hautaine, ou même violente, n'ait jamais déplu beaucoup à l'Espagne, où le peuple ne se mettait pas en peine de fréquenter la cour et d'éprouver les rebuffades des ministres.

La croix de Saint-Jacques, comme celle de Calatrava, est une épée à garde transversale sur sa lame, sans plus de défense pour la main; ce qui n'était guère garde que contre les coups de taille. C'est de pareille arme que Bayard mourant se servait en guise de crucifix, recommandant son âme à Dieu par ce souvenir du Calvaire où nous avons tous eu notre rançon payée d'un sang divin. Aussi l'un des chanteurs populaires de la Castille nous montre-t-il don Alvare de Luna oublieux de sa clef de chambellan ou de ses cinq titres de grandesse, pour ne penser plus qu'à sa croix rouge peutêtre assez négligée jusque-là. Quand il veut se frapper la poitrine au dernier moment, le connétable lit bien des leçons dans ce signe sacré 2 et trouve des paroles qui vont au cœur.



On a pu les lui prêter, mais sûrement pas contre le bruit public.

Bref, je ne donne pas mon héros comme un saint de vie et mœurs sans tache, mais on

Ap. Duran, *ibid.*, p. 59; no 1010.
 Ailleurs (p. 61, no 1012) on lit encore:

« Abrazose a un crucifijo, Vertiendo lagrimas tiernas; Que un pecho que esta sin culpa, Con facilidad las echa. »

2. Ibid., p. 62; nº 1014. Je ne puis citer tout par le menu.

s'aeeorde à nous le présenter eomme ayant su mourir chrétiennement. Dieu veuille done avoir son âme! et nous faire à tous même grâce, dussions-nous finir aussi par ee que l'on appelait jadis *male mort*. Une bonne mort est celle qui échappe à la mort éternelle, quelle que soit l'issue que trouve l'âme pour quitter cette terre qui ne lui est qu'un séjour passager.

Il ne devait apparemment pas y avoir non plus clameur de haro contre les habitudes de cet homme dont le tombeau affiche eomme souvenir les quatre vertus cardinales, ou à peu près. Sur la face que nous avons offert aux regards du lecteur, on reconnaît à droite et



à gauche du blason des chevaliers de Saint-Jacques soutenu par deux anges, la Justice et la Tempérance <sup>1</sup>.

Sur la face opposée, c'était la Force qui retient un lion par sa crinière; et la quatrième vertu semble bien être la Libéralité (ou la Charité envers le prochain) au lieu de la Prudence. Car clle tient de la main gauche une grosse bourse, et de la droite elle offre unc pièce d'argent. La Prudence en effet ne pouvait pas signaler très à propos celui qui s'était laissé prendre aux faveurs de la fortunc jusqu'à porter sa tête sur le billot de l'exécuteur<sup>2</sup>. En ce cas, on peut supposer que le sculpteur aura voulu introduire ici l'une des vertus théologales; et, d'après ce que racontent les romances, la croix de Saint-Jacques de l'Épée pouvait absolument faire allusion à l'Espérance et à la Foi du mourant.

Pour peu qu'il appartînt, comme je l'imagine sans feuilleter les généalogies, à la famille du *Papa Luna* (notre Benoît XIII

d'Avignon), il pouvait être plus fin que sage. Car Prudenee, ou Raison droite et large, ne marche guère du même pas avec l'obstination. On n'est pas très-obstiné sans quelque

aurait alors sans doute développé davantage les accessoires.

<sup>1.</sup> Elles sont assises sur des chaïères gothiques dont la riche ornementation est un peu trop abrégée dans le dessin d'ensemble. Peut-être le P. A. Martin se proposait-il de donner ces quatre bas-reliefs plus en grand, et il en

<sup>2.</sup> On rapporte qu'Alvare de Luna, ayant consulté un astrologue sur la façon dont se termineraient ses jours, il reçut pour réponse qu'il mourrait en Cadahalso. Or il y a plus

étroitesse de cervelle, qui peut s'allier pourtant à un esprit retors. L'Espagne dit dans ses curieux proverbes : « Donnez un clou à l'Aragonais, il l'aura plus tôt enfoncé avec sa tête



d'un bourg en Espagne qui porte ce nom; et l'un d'eux était une des terres du connétable, dit-on. Alvare en était donc quitte pour ne pas se rendre en cet endroit, et il n'y avait plus de raison pour qu'il mourût; mais il n'avait pas fait attention que *Cadahalso* signifiait échafaud, aussi. La prédiction se réalisa donc, sans avoir prouvé beaucoup pour la prudence de celui qui avait consulté ce voyant afin de se mettre en garde contre le destin.

qu'avec un marteau.» Mais on s'enferre pour trop vouloir pousser à bout ee que ehacun appelle son bon droit.

Cela eadre fort juste avec la vie du trop fameux Pierre de Luna (eardinal d'Aragon) qui, élu pape en 1394 par ses eollègues avignonais, tint bon contre vent et marée à tous eeux qui lui demandaient la paix de l'Église par quelque concession. Couronné à l'âge de soixante ans, l'opiniâtre vieillard voulut porter la tiare pontificale jusqu'à sa quatre-vingt-dixième année où la mort l'obligea bien de s'en dessaisir. Mais alors même, retiré dans une forteresse du royaume de Valence avec deux eardinaux pour tout eonsistoire, il leur fit jurer de lui donner un successeur. Sa réputation n'en a pas été plus malheureuse ehez ses eompatriotes; et, quand eeux-ei parlent encore du *Papa Luna*, ils semblent en avoir plein la bouehe.

Aux quatre coins de notre tombe s'agenouillent quatre chevaliers de l'Ordre; comme au sépulere de Jeanne Pimentel sont agenouillés quatre Franciscains. C'est l'indication des prières pour les défunts, de même qu'on le voit sur d'autres tombeaux du moyen âge <sup>1</sup>; et parfois avec un accent pathétique ou des attitudes recucillies qui saisissent le spectateur.

Tolède eonserve eneore, même dans ses églises, des restes d'architecture arabe, quoique saint Ferdinand ait fait rebâtir la cathédrale pour ne pas laisser nos saints mystères s'accemplir dans une aneienne mosquée. Mais le défaut d'indications bien sûres me fera rejeter quelques-uns de ces monuments parmi des spécimens de l'art mauresque dont je ferai un petit ensemble plus tard.

## SÉVILLE.

Le P. Arthur Martin, partant pour Bayonne, ne m'avait pas dit elairement qu'il se proposât de pousser jusqu'au sud de l'Espagne. Le soupçonnait-il lui-même? homme de première impression eomme je l'ai eonnu pendant bien des années passées eôte à eôte. Pour moi, qui me doutais bien un peu de sa fugue s'il venait à franchir les Pyrénées, il ne me demandait pas mes eonseils; et mon earaetère est de ne point me jeter à la tête des gens, fussent-ils mes plus intimes amis, si ee que je pense ne fait pas la mine de leur soucier beaueoup. Chargé par hasard d'esquisser un itinéraire, j'aurais indiqué avant tout la Galiee, les Asturies et Léon. Dans ee pays de cristianos viejos un peu négligé par les eours eastillanes et par les amateurs ambulants, il y avait chance de trouver maintes choses antérieures au xui siècle et qui ne foisonnent pas chez nous. Dis aliter visum! mon ancien collaborateur était probablement attiré par le désir de faire connaissance avec l'art des Arabes, qui le captiva en effet bien vite. Suivons done la route qu'a tracée notre guide, et laissons ce qu'il écarte.

Les relations de voyages en Andalousie ou les dietionnaires géographiques peuvent

cicerone général d'une contrée si riche, à propos de quelques fragments qui passent sous ma main, et dont je ne suis pas même témoin oculaire. L'auteur anglais y fait remarquer ce qu'il y a de grand et de chrétien dans beaucoup de sépulcres espagnols; nous ne pouvons pas en dire autant pour un bon nombre de ceux qui nous restent.

<sup>1.</sup> La Quarterly Review publiait jadis un article vraiment remarquable sur les cathédrales et monastères de la vieille Espagne, et qui n'est guère anglican d'un bout à l'autre. Comme cette notice est traduite dans la Revue britannique (novembre 1846), j'engage mes lecteurs à voir surtout ses pages 97 et suivantes. Car je n'ai pas l'intention de me faire

donner une certaine idée de ce qu'est Séville. Je me garderai pourtant d'y puiser, ayant éprouvé fréquemment combien devient fastidieuse une description qui se prolonge sans autre secours que celui des phrases les plus pittoresques. Si pareil procédé est poussé jusqu'à couvrir des pages entières, c'est à mon avis l'une des recettes les plus soporifiques, ou des ritournelles les plus impatientantes que les âges de décadence nous aient jamais



léguées. Quelques gravures devraient au moins donner un peu de eorps à ces phrases, si étineelantes qu'elles soient ou que le narrateur les suppose 1.

généralement très-profitable au lecteur désireux de s'instruire. Pour moi, je ne tiens pas aux phrases; et produis, en fait de monuments, ce que je peux offrir.

<sup>1.</sup> On s'est mis à réaliser mon souhait depuis que j'écrivais cela; et n'étant pas bien versé dans la bibliographie des illustrations, je me borne à faire des vœux pour que ce soit

Pour me borner à ce que j'en sais, je donnerai seulement quelques vases, bijoux et curiosités qui me paraissent provenir sûrement de Séville.

La figure A (p. 296) semble être un ciboire à charnière, où l'orfévrerie andalouse (si l'ouvrage est andalous) se montre avec avantage dans la grâce des compartiments de la coupe, du couvercle et du pied; quoique la tige annonce moins de goût. On la croirait même d'une autre main, comme peut-être aussi cette boule un peu massive qui supporte la croix supérieure et s'applique assez lourdement sur le couvercle beaucoup plus élancé. Mais le galbe général est d'une sveltesse qui sourit au regard; et le globe aplati vers ses pôles (sous la croix du couvercle) ne prétendait-il pas arrêter le coup d'œil après des lignes ou courbes si grimpantes?

On retrouve encore la trace du moyen âge dans le petit vase B (p. 296), et qui passe pour avoir appartenu à la reine Marie de Portugal, puis femme d'Alphonse XI. L'attribution n'aurait-elle point pour tout motif ces M couronnées, dont l'intention primitive pouvait bien être le culte de Notre-Dame, car toutes les abbayes de Citcaux étaient dédiées à la Mère de Dieu? L'art n'yannonce réellement pas un luxe royal. Ce que je rencontre de notes à ce sujet ne m'apprend guère la destination primitive du récipient. J'aperçois, sans plus, qu'il a dû appartenir aux religiouses (cisterciennes?) de saint Clément. Les petits saints Georges (si ce n'est saint Georges et saint Michel taillés en même patron pour économiser les frais) qui se font face sur la panse au-delà des pignons, sont fondus et appliqués ainsi que les pignons euxmêmes et répétés quatre fois; ce qui n'annonce pas grande variété d'imagination chez l'artiste. Si je ne me trompe, les chiffres sont émaillés ou niellés. Malgré la réduction un peu forte du dessin, qui est ici aux deux tiers de l'exécution, on aperçoit sous le fronton de gauche un lion chevauché par un homme. Sur le sommet, un lion surmonté de la croix rappelle peutêtre les armoiries de Léon; bien que ce ne soit pas la pose ou l'attitude héraldique de cet animal dans le blason léonais. Les supports de ce meuble quelconque n'annoncent pas que l'orfévre fût très inventif: il y fait dévorer une patte de quadrupède par une tète de reptile; et n'obtient de la sorte ni lignes satisfaisantes, ni base bien solidement établic.

Je suppose que le vase suivant (p. 298) n'était pas destiné à faire l'office de burette. Élégant et riche, sans contredit, son anse et son bec maintiennent des motifs que reproduisait volontiers notre orfévrerie depuis le xu° siècle jusqu'au xv°; et le galbe est bien à peu près dans le style du moyen âge. Mais l'ornementation surchargée s'y efforce d'être somptueuse, faute de savoir être tout simplement belle comme on savait l'obtenir aux grandes époques de l'art. En outre l'esprit pratique y manque, ce qui n'est pas rare quand le luxe est à la mode plus que le bon sens.

Peu importe alors à l'artiste si son œuvre aura besoin de retourner tous les ans (ou davantage) dans l'atclier pour subir des réparations ou remises à neuf quelconques. Ce qui se salit trop aisément ou perd bientôt l'aspect de fraîcheur, fera revenir d'autant plus l'ouvrage aux mains des ouvriers; et l'entretien accroîtra long temps le prix d'achat, loi des siècles où l'on vise surtout à la richesse (en bas, comme en haut).

Qui tient à dépenser, l'occasion ne lui manque; car l'avidité en fait de salaire suit de bien près la prodigalité des enrichis qui veulent faire montre de leurs trésors, sans songer qu'ils affichent bien des fois peu de goût et de bon sens. C'est là une des grandes causes du rococo dans ses diverses périodes dont on ne s'est pas assez occupé, ce me semble, en écrivant l'histoire de l'art. Du moins, art et luxe me paraissent être fort distincts.

Pour autoriser de plus en plus mon doute au sujet de la destination ceclésiastique de ce vase, on a couronné le couvercle par une espèce de spliinx femelle et la panse est ornée

d'une bande où l'on a voulu rappeler quelque chose comme ees jeux de petits génies que nous offrent souvent les peintures d'Herculanum et de Pompéi. Seulement l'artiste alourdit beaucoup le petit chariot où l'enfant ailé tient les rênes. Il a pris un quadrige pour un ehar à quatre



roues, et lui donne des formes qui n'étaient pas faites pour obtenir beaueoup de légèreté. On dirait même que, ne comprenant pas bien ce que voulaient dire les obélisques et les bornes de la *spina* d'un cirque, il a remplacé ces ornements par des arbres taillés en ifs ou en cyprès; de sorte que la course serait censée avoir lieu dans un bois ou près d'une allée de sapins, ce qui ne serait guère favorable aux spectateurs et juges du concours.

Mettons, si l'on veut, que nous ayons là une aiguière, car je n'en connais pas les dimensions. Ce qui est certain, c'est que divers genres s'y mêlent en pastiches où perce bien plutôt l'habileté d'un praticien que l'intelligence primesautière d'un artiste qui ne mendie pas. On y a par exemple des bouillons ou remous d'eau qu'adopta fréquemment la sculpture espagnole du xvi° siècle en quête de motifs un peu neufs; puis du pseudo-classique, un lézard tout simple (ou salamandre passable) du bon moyen âge; quelque souvenir du roman, etc.; bref, du composite sans franchise véritable ni spontanéité; plus de recettes compilées à droite et à gauche, que de talent original.

C'est aussi à Séville, je crois, qu'a été copié eet éventail destiné aux cérémonies ecclésias-

tiques. Du moins je trouve dans les notes de mon ancien collaborateur qu'un instrument assez semblable y est employé à la messe durant les grandes chaleurs et pour les processions au dehors. Séville est bien d'ailleurs la ville des éventails; et cette espèce de chasse-mouches peut servir utilement vers le 44° dégré de latitude aux mois de l'été, pour empêcher les insectes de se précipiter dans le calice quand on le découvre sur l'autel.

D'ailleurs le *flabellum* figurait jadis dans la liturgie, et j'accumulerais sans peine des citations à ee sujet s'il s'offrait une opportunité vraiment convenable. Le P. Arth. Martin avait formé le projet de publier le bel éventail liturgique de Tournus que lui avait communiqué M. Carrand et qui mériterait bien plusieurs planches. Mais cela s'est trouvé ajourné comme tant d'autres projets, et je ne puis songer à m'étendre en longs détails sous prétexte d'un aussi minee objet que l'est celui-ei. On y reconnaît l'intention de développer aux regards deux eroix dont la plus sombre paraît servir de fond à l'autre. Quant aux lettres qui



s'y lisent avec l'intention probable de présenter ou de eacher un sens, je n'éprouve pas grand attrait à étudier les casse-têtes s'ils promettent peu de résultats pratiques. Disons, pour acquit de conscience queleonque, que les intersections linéaires des deux croix peuvent figurer un chrisme de la dernière époque et que les caractères paraissent renfermer quelque chose comme « Libera nos ».

On peut voir un petit meuble semblable, mais plus étalé en cocarde, à la fin d'un opuseule de Paciaudi, qui a pour titre : De umbellæ gestatione.

Voici (p. 300), de Séville encore, un triptyque en orfévrerie émaillée qui doit rappeler quelque princesse française ou anglo-française comme témoignent les fleurs de lis. Le lion n'est pas précisément ici celui de Léon et rien n'indique les tours de Castille. J'en laisse donc l'interprétation aux *ciceroni* locaux. Ce qui est assez clair, c'est que le style du xiv<sup>e</sup> siècle (ou du xv<sup>e</sup>) y est fort reconnaissable. On ne s'y est pas mis néanmoins en grands frais d'invention, quoiqu'il fût question de personnes royales.

Bon nombre d'ornements se répètent ou se copient en sens inverse; ce qui va mieux à la symétrie comme l'entendent les modernes, qu'à la richesse d'imagination dont le moyen àge aimait à faire preuve en ne répétant que les lignes principales, mais en variant les détails intérieurs avec une fécondité inépuisable. Ce petit oratoire n'est pas moins une assez jolie production de l'époque où l'architecture ne tombait pas encore dans le sec, et conservait le caractère de son origine.

Les deux oiseaux cornus qui remplissent les tympans des volets, en se montrant chaeun

deux fois sous un même aspect, me semblent rappeler la calandre qui décide du sort de



1. Pour nous rapprocher davantage de l'Espagne, empruntons les propriétés de la calandre à un recueil roman (ap.

Bartsch, Chrestomathie provençale, p. 326, sv.) : « Sil calandri porta hom denan un malante et hom lo geta sul lieg, e

certains malades selon qu'elle tourne vers cux sa queue ou son bec. Quelques miniatures du moyen âge, quelques textes même 1, donnent en effet deux cornes à ce volatile secourable; et d'anciennes formes des éloges populaires donnés à la Mère de Dieu, qui se sont fixés plus tard sous le nom de *Litanies de Lorette*, nomment la très-sainte Vierge *Calandre sainte*. Ce n'était pas beaucoup plus singulier, une fois le bestiaire admis, que les paroles reçues dans la liturgie sur la fin du *Salve Regina*: «Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.»

Si l'on me demande quelle pouvait être la fonction de ces volets qui ne semblent pas destinés à s'appliquer entièrement sur le fond du petit oratoire, je dirais qu'ils me paraissent avoir dû se replier en manière d'armoire devant la figure principale lorsqu'on ne priait pas à ses picds. Cela ne eonstituait pas, sans doute, une fermeture qui écartât la poussière; mais il se peut qu'à l'inconvénient du vide supérieur, on remédiât par une draperie jetée alors sur le tout.

Il ne faut pas abandonner les souvenirs de Séville sans avoir accordé quelque place au grand roi saint Ferdinand, qui réunit cette cité aux États chréticns d'Espagne après vingt mois de siège. Voici, sous la lettre A, l'étendard (peñon) du conquérant. On y voit le lion de



Léon et les *chastels* de Castille, tracés avec cette vigueur qui accentuait les pièces héraldiques au moyen âge de façon à les rendre reconnaissables bien loin quand elles flottaient sur une bannière. M. Viollet-le-Duc a très-bien mis en saillie cette intention d'autrefois.

La hauteur de cette bannière serait de 0<sup>m</sup>45 centimètres, sur une largeur de 0<sup>m</sup>51, si l'on peut s'en rapporter avec beaucoup de confiance aux chiffres du P. A. Martin qui était particulièrement sujet à caution en cette matière. Les pièces des figures héraldiques semblent

lo calandri gara (?) lo malante en la cara, senhal es de guarir; e sil gira la coa, es senhal de mort.»

<sup>4.</sup> Cf. Mélanges, I<sup>re</sup> série, t. II, pl. xix, F; et p. [129. Recourra qui voudra aux textes que j'y citais.

tracées au moyen de broderies que relèvent diverses découpures en taffetas de eouleur. Cette euriosité d'exécution ne donna pas au P. A. Martin son système d'applications dans les ornements ecclésiastiques; car il l'avait déjà mis en usage avant son voyage d'Espagne, si je ne trompe beaucoup.

Sous la lettre B se voit une des clefs qui passent pour avoir été remises au vainqueur



quand la place se rendit. J'en ai déjà donné une autre dans les Caractéristiques des SS. (p. 228, sv.), sans dissimuler que les gens difficiles y trouvent quelque chose à dire. Des orientalistes même ne s'accordent pas sur la lecture des caractères qui forment le panneton. Ceux qui ne cherchent pas occasion de disputes opiniàtres sur pareil sujet, peuvent recourir à une notice rapide donnée par M. P. Madoz dans son grand Dictionnaire géographique d'Espagne, sous le mot Sevilla.

A propos du pennon attribué à saint Ferdinand (p. 301), produisons aussi ce fragment d'étoffe aux armes de Castille et de Léon (p. 303) <sup>1</sup>. Nous vient-il de l'Andalousie, est-ce bien même une broderie réelle et non pas l'échantillon d'un vêtement sculpté sur quelque statue royale? Orfévrerie et joaillerie s'y mêlent au travail de l'aiguille (vrai ou supposé) avec une certaine lourdeur qui sent plutôt la statuaire que le travail de femmes, et cependant robe ou manteau difficiles à porter ne se voient pas moins de tout temps pour l'amour du luxe. Que ne souffrirait-on pas dans le charmant espoir d'attirer les yeux! et combien de fois le beau n'est-il pas suppléé par le riche!

Quoi qu'il en soit du lieu, de l'époque et de la matière, sur quoi les renseignements me font défaut, cela doit être antérieur à la grande Isabelle. A n'y voir qu'un panneau peint ou en relief, ce serait œuvre très-acceptable du xive siècle ou de la fin du xiiie; et les enlacements de médaillons héraldiques, avec croix engrêlées, rappellent maint carrelage des mieux entendus. On y reconnaît cette sorte de taquinerie espiègle qui harcèle l'attention du spectateur pour la soutenir par l'énigme cachée sous les combinaisons d'un ensemble où se dérobe coquettement le sujet principal, tout en fixant vos regards au moyen d'agaceries dont le trait porte à coup sûr <sup>2</sup>. Cette fois, par exemple, le dessinateur voulait-il nous tracer des croix qui se superposent à

- 1. Je suppose du moins que le lion léopardé (ou peu s'en faut) figure ici pour celui de Léon qui, de bon compte, devrait être armé et lampassé, si ce n'est même couronné. Mais le héraut d'armes a bien pu n'être pas admis à diriger cette œuvre comme pour une bannière officielle. L'ensemble y gagne plus de calme et d'aplomb en vertu de cet équivalent, plus habile peut-être que naïf, quoi que puissent penser les aristarques du blason. Je n'affirmerais cependant pas qu'il n'ait point été question du léopard anglais, pour quelque alliance de la maison castillane avec une princesse d'Angleterre.
- 2. Notre seconde série des *Mélanges* présente fréquemment ces provocations à l'œil qui ne sera pas tout-à-fait endormi. Citons, sans commentaire, les planches 4, 5, 9, 19, 20-22, 25-29, 32, 36, 41, 44, 45, 50, 52-58, 60, 62; etc., etc., pour nous en tenir aux plus simples. Si peu que l'imagination du spectateur se laisse éveiller par ces jeux de lignes fort élémentaires en apparence, ou parfois confus au premier regard, on recherche presque involontairement où réside le vrai principe générateur. Est-il dans les pleins ou dans les vides, dans les parties claires ou chez celles qui sont de couleur accentuée? Plus d'une fois on a lieu de soupçon-

l'extrémité de leurs branches, ou des médaillons mêlés de courbes et de perles formant losange avec les cadres voisins? Ce ne saurait être l'association des deux hypothèses qui résolve le problème, puisque chacune suffit séparément pour répondre à la question. Mais, pendant que l'esprit cherche un point de départ certain qui aura guidé l'imagination inventive, il s'y attache inévitablement comme à un tournoi où l'on ne veut pas avoir le dessous; et se pique an jeu quoi qu'il en ait, pour lutter avec l'artiste qui l'éperonne



d'émulation presque dépitée, comme ferait le coup d'œil froid d'un sphinx moqueur qui vous défie sans nul empressement, tant il paraît attendre avec calme sa victoire sur votre intelligence d'homme du commun!

Les blasons étalés aux cottes des chevaliers ou aux draperies de leurs chevaux éclataient dans trop de fêtes pour qu'on n'y cherchât pas volontiers un motif de décoration en tapisserie, broderie ou peinture adoptée à l'envi par les châteaux et les palais du moyen âge; d'autant plus que les silhouettes fermes et fièrement accentuées sur les étendards ou armures de guerre en faisaient des symboles reconnaissables à distance, et qui réveillaient un souvenir de famille chez le vassal comme chez le baron.

L'habitude de voir figurer l'art héraldique dans les joutes chevaleresques, dans les défilés de seigneurs, et jusque dans les églises pour attester l'origine des fondateurs, accoutuma le

ner qu'un artiste chrétien réduit à travailler pour les Maures se sera ménagé malicieusement la consolation d'introduire en sourdine une représentation de la croix chez ces mahométans qui faisaient gloire d'éteindre le culte du Rédempteur ou d'humilier les sectateurs de l'Évangile.

1. L'ornementation géométrique, amenée comme nécessairement par le rigorisme de l'Islam occidental, ne se pouvait relever assez par les couleurs si belles et variées qu'elles fussent; quoique nous ayons lieu d'y étudier souvent une habileté de coloration dont les ressources auraient plus d'un secret à nous livrer. Mais, pour que ce devint un art, il fallait y accorder du terrain à l'intelligence qui seule fixe et ramène le

regard d'une manière durable sur les produits d'une fantaisie même bien douée. On dut imaginer promptement de tourner ces combinaisons de lignes en une sorte de devinaille : genre qui fut toujours cher aux Orientaux. Cette espèce de défi jeté au spectateur pourrait bien faire comme partie intégrante d'une pareille ornementation dans la pensée des inventeurs. Car quand les azulejos, sortant d'Espagne, dégénérèrent en petits tableaux à figures humaines, on y représenta volontiers des fables; comme si une décoration très-simple en elle-même avait eu besoin d'être ennoblie par quelque appât jeté à l'esprit afin qu'il s'enferre d'une prise durable. Voilà ce que devient un art dépaysé par des emprunts maladroits!

peuple du moyen âge à reconnaître comme un motif de décoration importante les ressources de l'armorial. Notre seconde série des *Mélanges* pourrait en montrer des agencements curieux, et qui ne laissent pas de s'enjoliver par des accessoires où l'imagination se joue comme à plaisir. Indiquons-en tout bonnement les planches 149, 151-189, 191-193, 206, 211, 219, 220 et 223, pour montrer quel parti on savait tirer de cet élément décoratif si sévère en Espagne; mais qui dégénéra promptement chez les industriels hollandais.

Voici encore une vierge en ivoire, si je ne me trompe, que l'on fait remonter aussi au règne de saint Ferdinand, et qui passe pour un cadeau de notre saint Louis à son cousin d'Espagne. Cela lui a valu le nom de Nuestra-Señora-de-los-Reyes. J'ai donné ailleurs (Carac-



téristiques des SS., p. 487, sv.) le dessin de la statuette qu'on appelle Nuestra-Señora-de-las-Batallas, que les Andalous tiennent pour compagne des chevauchements militaires de saint Ferdinand; on veut même que les bras mutilés de la sainte Vierge et de l'Enfant Jésus y soient l'effet des coups de cimeterre qui pleuvaient autour du vaillant prince dans la mêlée. Pour moi, il m'est bien difficile de reconnaître un présent de saint Louis dans l'œuvre de sculpture que voilà.

Si mon ancien collaborateur avait tenu ici la plume, il n'eût certainement pas manqué de donner une grande part à la custodia de Séville, qui paraît l'avoir enthousiasmé beaucoup. Il s'en était même procuré une daguerréotypie pour pouvoir ensuite la décrire à son aise. Saragosse, Tolède, Cordoue, Cadix et bien d'autres cathédrales espagnoles possèdent de ces joyaux gigantesques destinés à exposer le Saint-Sacrement dans la procession de la Fète-Dieu. Mais c'est à Séville plus qu'ailleurs que cette custodia devient un temple portatif dont la dimension atteint plusieurs mètres. Placée sur un char de triomphe à quatre roues, elle est traînée (ou poussée) dans les rues par des prêtres ou des diacres en dalmatiques.

Que l'idée en soit un peu plus pratique pour un trajet où chez nous le célébrant, parfois âgé, devrait porter l'ostensoir durant une longue procession, je le veux bien. Il semblait d'ailleurs fort convenable que la sainte Eucharistie fût exposée avec une solennité toute particulière le jour consacré à sa glorification spéciale. J'ignore si l'Espagne avait essayé ses custodias

dès le temps qui suivit l'inauguration de la fête du Corpus Domini; les plus anciennes semblent appartenir au xv° siècle, et le P. Arth. Martin lui-même, malgré son penchant vers le surchargé, convenait que celles-là l'emportaient sans contredit sous le rapport de l'effet. Le style moderne n'a pas si bien réussi en voulant introduire des dimensions gigantesques dans une œuvre d'orfévrerie, qui a besoin de multiplier les choses petites pour se hisser aux faux airs de grandeur. Que la richesse s'y voie en ciselures, pierres pré-

cieuses, eolonnes contournées, balustres, ctc., nul ne le nie; mais ee sont détails sans nombre, aceumulés au point de se nuire les uns aux autres et dont l'ensemble arrive rarement (hors du style ogival) à produire un résultat tout à fait satisfaisant pour l'œil. On peut être édifié de la foi qui a payé cette exécution somptueuse pour la matière et la forme; l'esprit est un peu moins satisfait du résultat général, qui ne laisse pas de faire songer à quelque chose comme une énorme babiole. L'architecture greeque surtout, dont les éléments sont empruntés à l'habitation humaine, n'atteint au colossal qu'en faisant assez peu d'effet avec beaucoup de matériaux<sup>1</sup>, par l'éerasement inévitable de ses propres détails qui se perdent dans la masse ambiante; et si l'orfévrerie s'en mêle avec des prétentions semblables, elle risque fort d'aboutir presqu'à coup sûr au voisinage du ridicule. De bonnes intentions n'y font pas grand'ehose en définitive, quand la voie est fausse.

## GRENADE ET CORDOUE.

Mes lecteurs ont bien le droit de se dire qu'on leur montre assez peu l'Espagne, malgré le titre des pages qui les aurait affriandés. Au fond, ee voyage, ee n'est pas moi qui leur en apporte des impressions personnelles.

Aimeraient-ils mieux, par hasard, que je me fusse entouré d'*Ensayos pintorescos* où divers indigènes s'efforeent de greffer sur la littérature du pays de Cervantès et de Luis de Léon la phraséologie et les appréciations improvisatrices des feuilletonistes français?

On ne trouvera décidément ici que ce qu'annonçait le titre : des fragments écrits à propos de dessins exécutés sur place par un autre, et qui ne s'expliquaient pas communément par les notes queleonques de mon confrère. Aspect des lieux, sommaires historiques sur l'histoire locale de l'art et des princes laïques ou ecclésiastiques, ne scront généralement pas la tâche que je m'impose. Un monument gravé me prêtera l'oceasion de quelque détail qui pourra être utile, et qu'on appréciera de visu; le reste sera passé sous silence.

A Grenade, sauf les souvenirs arabes dont ce n'est pas ici la place, je ne trouve dans les notes de mon confrère qu'une frise de la Renaissance qui semble appartenir au sépulere de Don Iñigo Lopez Carillo de Mendoça, ancien vice-roi de Sardaigne et parent du cardinal Don Gil de Albornoz. Il mourut en 4491 au palais de Grenade (en el real de Granada). On y verra du moins (p. 306) que l'art nouveau imitait l'antique avec une certaine liberté vigoureuse; et à moins que ee ne soit l'œuvre d'un artiste italien, l'Espagne devait avoir profité du mouvement qui avait produit au-delà des Alpes les Giuliano da San-Gallo, Galeazzo Pellegrino, Benedetto da Majano, Antonio del Pollajuolo, Donatello, ete.

La franchise des courbes a certainement une tout autre ampleur dans les rinceaux décoratifs du beau moyen âge français et anglais; mais il faut avouer aussi que certaines frises romaines, même en France, sont admirables pour le naturel qui semble vivre dans leurs enroulements plantureux que rien ne paraît émonder entre deux bandes horizontales où elles s'enserrent sans nulle apparence de gêne. Ici, on tâtonne quelque peu, malgré des

simplement le premier lot en fait d'invention. D'autres peuvent présenter leurs droits à la mention honorable; mais ne sont, à vrai dire, que de second rang.

<sup>1.</sup> Il semble que le simple bon sens devrait plutôt décerner la palme à qui sait produire beaucoup avec peu, et notre moyen âge ogival en a possédé le secret; ce qui est tout

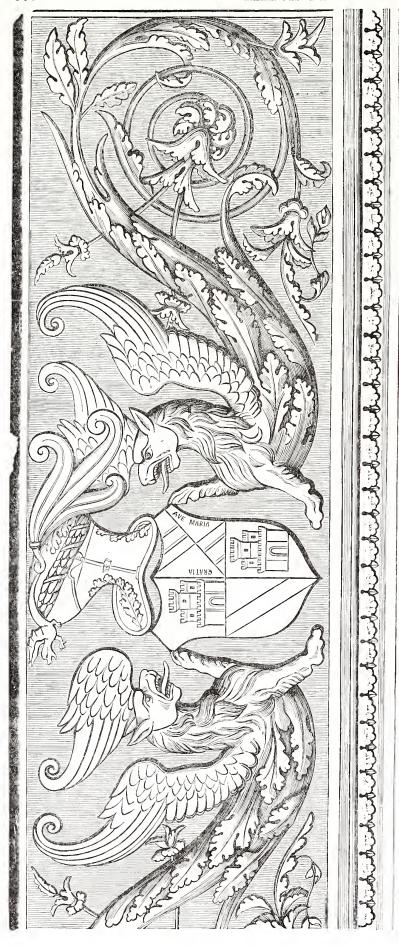

prétentions visibles à la maestria, et le erayon (ou le ciseau) se glisse de son mieux, plutôt qu'il ne se joue, dans l'espace qui lui est livré. On voudrait bien obtenir des lignes ondoyantes ou s'arrangeant avee les robustes eoups de eompas qui fixent le regard, mais il faut paetiser entre l'espace qu'abandonne l'architecte et le motif elassique sans lequel on ne serait pas de son temps. Done, pour l'amour de griffons à queue fantastique qui doivent s'accorder du mieux possible avec un cimier mi-parti gree (ou oriental) et mi-parti moyen âge, on se plie à des transaetions làches où la spontanéité du seulpteur eède trop de son terrain pour garder longtemps une puissance si aisément abdiquée. Sur cette voie, il était presque inévitable que la séve du moyen âge et de la Renaissanee se figeant peu à peu, l'art déeoratif aboutît aux alourdissements épais qui caractérisent pour nous le règne de Louis XIII. Rendues à ee point, prétendues gentillesses d'Heidelberg eessaient d'être viables, et je ne me porte point pour mainteneur de pareilles beautés.

Quant à Cordoue, parlons d'abord d'un ehapiteau qui avait frappéle P. Arthur Martin dans eette ville. Je trouve crayonné par lui, près de son dessin: « Deux ehapiteaux pareils dans le patio de las naranjas, à la principale entrée de la même eathédrale; » puis il

ajoutait encore: « quatre ou cinq semblables.» Ce qui l'y frappait surtout, c'était la croix martelée à l'évasement supérieur, et il ne doutait pas que ce ne fût trace de colonnes antérieures à l'époque mauresque et employées par les mahométans sans autre modification que ce martelage heureusement très-reconnaissable jusqu'à nos jours. Nous aurions donc



ici un reste de l'architecture chrétienne du vu° siècle pour le moins; et, cette fois, ce serait du vrai gothique s'il en fut jamais, quoique non pas certainement ogival.

Belle occasion pour se jeter à corps perdu dans des considérations difficiles à vérifier sur l'art des Visigoths et des Ostrogoths! Le docte mais trop confus Carlo Troya pourrait être appelé en aide avec tout ee qu'il en dit dans son énorme travail intitulé *Storia d'Italia del medio evo* (qui s'arrête d'ailleurs au seuil du moyen âge). J'y voudrais pourtant des

preuves moins vagues et plus établies sur le sol même de l'Andalousie. Admettons volontiers que les grandes et solides constructions en pierres persistaient chez les Visigothis, tandis qu'elles devenaient assez rares et incertaines chez les Francs. Convenons même que bien des chapiteaux romains (j'entends antérieurs au *roman* proprement dit) sont vingt fois moins classiques que ne l'est celui là.

Encore demeure-t-il bien des questions à sonder attentivement pour que nous soyons en



droit de baiser ees quatre ou sept colonnes comme reliques incontestables de Réceswinde ou de Witiza, si ee n'est peut-être des deux Récarèdes et de saint Herménégilde. Ne le nions pas, mais ne l'affirmons pas non plus jusqu'à bonne enquête; et recommandons-en l'examen

ealme aux hommes compétents qui ont du loisir, dans le pays même où cela peut s'étudier à tête reposée. Mais je voudrais surtout qu'on s'y gardât du parti pris.

Oui, sans doute, ees ehapiteaux peuvent avoir une valeur historique, lors même qu'ils joueraient le rôle de simple remploi dans des constructions postérieures; que serait-ee done si l'on prouvait que la colonne entière subsiste telle quelle dès l'origine, et porte encore le même are? Voilà ce qu'il serait bon de connaître avant de lâcher la bride à son enthousiasme. En attendant, contenons-nous sans trop donner à la joie d'une trouvaille transcendante; d'autant que l'ancienne mosquée de Cordoue montre des chapiteaux qui semblent inspirés de ce modèle, sauf la croix, comme celui-ei.

Ne se pourrait-il pas qu'un ouvrier ehrétien, ehargé de eopier d'aneiens modèles, eût fait mine de se tromper en poussant l'exactitude jusqu'à reproduire le signe du ehristianisme, et que les vainqueurs se fussent eontentés de biffer rapidement eette protestation ehrétienne, espérant sans doute qu'il n'y paraîtrait plus à une eertaine hauteur?

Je ne voudrais pas me faire des ennemis à Cordoue en prenant un parti pour ou eontre eeux qui veulent que la grande mosquée d'Abdérame ait été une église dédiée à saint Georges (fort amplifiée du reste par les mahométans). Selon d'autres, même, on y verrait encore les restes d'un temple de Janus. Le silenee respectueux est done tout à fait eonvenable ehez un étranger.

Aneienne église ehrétienne ou non, eette belle mosquée des premiers Ommiades d'Espagne devint eathédrale après le démembrement du ealifat andalous; et sous le rapport de l'art, elle ne se trouva pas toujours bien du zèle de son elergé pour la maison de Dieu. Au seizième sièele, par exemple, Charles-Quint avait autorisé son onele Léopold d'Autriebe à ne tenir nul compte des réclamations de l'Ayuntamiento qui redoutait les embellissements projetés par l'évêque. On passa done outre (1523-1535), malgré les laïques qui faisaient opposition de tout leur eœur en bons patriotes. Mais l'empereur, un peu tard, donna raison à la municipalité quand il vit de ses yeux ee pourquoi l'on avait surpris sa signature. Son onele étant mort, ee fut le sueesseur (Juan de Toledo) et les dignitaires de l'Église, qui reçurent le blâme impérial pour ee pieux vandalisme. « Ce que vous avez eonstruit, leur dit-il, se peut retrouver ailleurs, et ee que vous avez jeté à terre n'a plus son pareil au monde 1. » C'était parler eela! bien que la sottise (très-pieuse au fond, j'aime à le eroire) fût accomplie sans remède. Napoléon fer aussi, dit-on, eut une boutade tout aussi généreuse envers les gens de Cluny, mais il n'y était pas intéressé personnellement comme Charles-Quint. La municipalité de la ville bourguignone témoignait au eonquérant son désir de l'avoir dans ses murs au moins un instant, et Napoléon leur répondit brusquement : « Non, je n'irai pas ehez vous; vous êtes des Vandales qui avez laissé ruiner votre belle abbaye.»

Qu'on me permette de eiter également à ee propos l'orfévre de Louis XVIII et de Charles X, qui refusait en 1816 de faire une ehâsse pour saint Firmin d'Amiens; et, vers 1825, de toucher à eelle de saint Taurin d'Évreux, sauf pour la remettre en équilibre sur ses quatre pieds. « Nous n'entendons rien, disait-il, à eet art-là. Laissez la paix ramener peu à peu des études qui éelaireront notre passé, pour que nous ne gâtions pas vos églises par des meu-

mundo.» — Voilà donc un homme, assez despote néanmoins pour un temps voisin du moyen âge, qui savait se déjuger sur nouvelle information. Le despotisme des temps modernes préfère ne pas laisser croire qu'il ait jamais pu avoir tort. C'est plus raide qu'autrefois, mais plus sot.

<sup>1.</sup> Citons les paroles mêmes de Charles-Quint, rapportées par M. P. Madoz, dans son Dictionnaire, géographique (Cordoba, p. 623): « Si yo tuviera noticia de lo que haciades, no lo hicierades; porque lo que quercis labrar, hallaràse en muchas partes; pero lo que aqui teniades, no la hay en el

bles incompatibles avec leur style; surtout ne nous payez point pour altérer les plus belles œuvres de nos ancêtres avec des replâtrages indignes, qui sont tout ce que nous pourrions faire aujourd'hui¹.» On a vanté le règne de Louis-Philippe pour les restaurations qui s'opérèrent alors dans plusieurs de nos anciens édifices et je n'ai pas l'intention de m'inscrire en faux contre cette louange. Combien pourtant de ruines irréparables ne nous fussent pas restées si, avant, alors et depuis, il ne s'était rencontré quelques honnêtes gens comme celui dont je viens de citer les refus; et plût à Dieu qu'il s'en fût trouvé un plus grand nombre!

Mais revenons à l'Espagne, qui se seraît bien trouvée de pareils désistements opposés à des commandes lucratives dont le résultat n'était fait que pour déshonorer le mandataire avec les Mécènes. Le bois B donne le profil des moulures qui ne s'apercevaient que de face dans la gravure précédente (p. 308). Est-ce la répétition d'un même chapiteau, avec la retombée de



voûte qu'il supporte, ou bien, comme dans nos constructions modernes, reproduisait-on à satiété les mêmes formes pour tout un édifice? Affaire à ceux qui étudieront l'art classique ou celui des Arabes; car, quant à moi, je n'ai d'autres documents que les notes éparses laissées par mon collaborateur et ce que je puis glancr dans quelques livres auxquels je ne me fie pas plus que de raison.

A l'entrée de la cathédrale de Cordoue, près d'un bénitier, se voit une plaque de marbre blanc dont je donne la copie (p. 311). La date Era: mil: CCC: XXX: V:, etc., réduite à la chronologie de l'ère chrétienne, répondrait à quelque chose comme 1297 (ou 1319, si l'on veut allonger). La conquête de la ville par saint Ferdinand est du 29 juin 1236, et dès lors la mosquée fut convertie en église épiscopale. Des modifications importantes n'y furent exécutées cependant que pour la capilla mayor, de 1257 à 1274. Quelle signification a donc la date approximative de 1297? Je m'en rapporte aux Cordouans, comme pour l'écusson (Cordova?) répété quatre fois aux coins de la pierre et dont les hachures n'ont sùrement pas la signification que leur donnerait un héraldiste moderne. Ce que j'y vois de plus clair, c'est un monument du triomphe de la chré-

1. Pour moi, qui avais alors dix-huit ans, je me souviens d'avoir trouvé assez curieux que l'épigraphie de la châsse de saint Taurin fût considérée par M. Percier comme à peu près indéchiffrable. En moins d'un quart d'heure il me fut aisé de reconnaître que les inscriptions rendaient fort bien compte des bas-reliefs. Aussi, lorsque, en 1851, le P. A. Martin voulut expliquer ce beau monument d'orfévrerie du xmº siècle, j'éprouvais bien quelque désir de m'en mêler;

puisque ç'avait été ma première occasion de considérer le moyen âge comme objet d'étude. Mais mon confrère l'avait dessinée avec tant d'amour, qu'il eût été cruel de ne pas lui laisser la direction du texte. Je fis donc taire alors mes souvenirs, pour ne pas traverser un projet fort excusable, même après les recherches de M. A. Le Prévost qui ont été mises un peu trop à profit dans nos Mélanges (Ire série, t. II, p. 9, svv.), sans qu'on lui rendit justice assez clairement.

tienté sur l'islamisme. Le *Christus vincit*, regnat, imperat, est l'expression arborée déjà sur les monnaies byzantines, puis longtemps répétée par les Latins à nos meilleures époques, et que le comte Joseph de Maistre aurait voulu voir renaître. D'autres diront pourquoi la



fin du XIII° siècle crut devoir graver cela sur notre marbre, ear je ne vois pas que M. P. Madoz ait l'air d'en savoir à ce sujet beaucoup plus que moi ¹. Un Remigius, ou peu s'en faut, qui aura exécuté cette œuvre assez mince, ne paraît pas avoir reçu son nom en Andalousie ni en Castille. Fallait-il done, par hasard, être venu de France pour exécuter à Cordoue une simple gravure sur marbre vers 1290? J'aime à eroire que non, et ne demande pas mieux que d'y soupçonner quelque architecte (latomus) français cherchant distraction à des œuvres plus grandes pour inscrire son nom sur la terre étrangère qui l'avait appelé ou accueilli avec bienveillance. Le tout, sous bénéfice d'inventaire; mais cela ne ressemble en aueune façon au xiv° siècle français.

<sup>1.</sup> Cf. Diccionario..., ibid., p. 633. Peut-être aurais-je mieux rencontré ailleurs.

Cela dit, sans plus de prétentions patriotiques, expliquons la pensée principale. La eroix accostée de ces deux petites lucarnes rappelle le Calvaire avec le Soleil et la Lune,



qui indiquent la lumière de la loi divine transportée aux nations lorsque la Synagogue refuse de reconnaître son Messie. Les deux petits encensoirs, suspendus sous les bras de eette eroix, montrent que déjà l'âge du chrisme est à peu près passé. Antérieurement, surtout en Espagne et dans le midi de la France, nous aurions eu ici l'A et l'ω. On y supplée par l'expression du culte dû à la croix. Nous avons montré dans la I<sup>re</sup> série des *Mélanges*, t. III (p. 22, svv.), que des encensoirs se suspendaient dans le lieu saint, et l'Espagne en conserve encore la trace. Ainsi, M. A. de la Tour dit dans ses Études sur l'Espagne (Séville... p. 480): « A Saint-Jacques en Galice, il faut admirer l'encensoir, machine gigantesque qui, attachée à la voûte de l'église, demande, pour être ébranlée seulement, l'effort de plusieurs hommes et consomme chaque fois deux livres d'encens 1. »

La cathédrale de Cordoue a une chapelle de saint Barthélemy, et les notes de mon ancien collaborateur me donnent à croire que là est suspendue la lampe curieuse dont je vais donner les détails (gravures des pages 312-315). Si j'en crois également les indications tracées par le P. Arth. Martin durant son voyage, cette chapelle de saint Barthélemy était sous le patronage de la famille de Cordoba, et le duc de Féria (Suarez de Figueroa) avait épousé une femme de cette maison.

Les armoiries des Cordoba se voient à la plaque supérieure (figure C), et celles des Figueroa sont au dessous parmi les écussons formant chaîne. C'est encore Figueroa au cul-de-lampe (figures A et B, p. 313, sv.); mais les lions qui entourent le plateau (figures A, B, D; *ibid.*) peuvent rappeler le blason de la ville, où cet

animal se répète plusieurs fois. N'aurait-on pas voulu aussi, dans le sommet (p. 314, sv.), faire allusion aux chastels d'or du même écu? Ce serait une manière ingénicuse de n'employer que des ornements significatifs où se pouvait débrouiller sans peine le premier citadin venu.

<sup>1.</sup> Voir aussi la Revue britannique, février 1868, p. 342 : Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

Car il y a plaisir à trouver la franchise du talent sachant être clair sans trivialité, inventeur sans mièvreries qui demandent le secours d'un livret explicatif, noble sans em-



Plateau de la lampe (p. 314), vu en dessous.

phase qui changerait le caractère fondamental du monument; neuf, enfin, sans déconcerter l'attente du bon sens populaire.

Le P. A. Martin, tout aise de voir l'orfévreric ecclésiastique empruntant ses motifs à l'architecture mauresque, — tant il aimait ce qui sort du banal! — a voulu développer ce que j'appellerai *chapeau* (sommet, si l'on veut), dans notre lampe; et cette partie hexagone est donnée plus en grand sous la lettre G (p. 345).

Du reste, sauf les lions rattachés deux à deux aux chaînes sur le bord du plateau formé par le cul-de-lampe, un meuble ecclésiastique fort semblable à celui-ci est conservé à Séville dans le chœur des Cisterciennes de San Clemente, et y est appelé lampe de saint Ferdinand. Il se peut que celle de Cordoue en soit une copie développée, où lious et chastels remémorent plus clairement Léon, Castille et Andalousie. Comme les dessins de mon ancien collaborateur ne sont pas toujours accompagnés des indications désirables, je soupçonne que les détails E, F (p. 314, sv.) pourraient bien appartenir à la lampe de Séville. Cependant il ne serait pas impossible non plus que ce fût une forme nouvelle de chaînon alternant avec celle qui se compose d'écussons blasonnés, pour introduire quelque variété en évitant des répétitions trop monotones; et peut-être y en a-t-il d'autres encore, pour plus de multiplicité dans l'ornementation. J'avoue d'ailleurs que le blason n'est pas mon fort; mais tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'écus non français.

Les espèces de godrons contournés et repoussés qui décorent la panse du plateau (fig. A, p. 314; et fig. B, p. 313), sont un *motif* qui paraît avoir eu cours en Andalousie à cette époque.



Car, outre les deux lampes en question, je erois les retrouver encore dans un autre dessin exécuté à Séville, et qui pourrait bien être une coupe à boire.

Une ville aussi riche en souvenirs que l'est Cordoue pourra trouver qu'on la traite un



peu maigrement avec ces quelques détails que nous lui avons empruntés pour tout échantillon de ses monuments. Mais je ne fais qu'office de glaneur dans les eartons de mon confrère, et lui-même n'avait pas prétendu tout emporter sous son bras. Je m'imposais, en outre, de ne point faire traduire ses dessins; aussi n'ai-je voulu généralement employer que ce qu'il avait tracé de sa propre main sur le buis, et presque toujours accepté, après gravure exécutée par l'artiste de son choix.

Puis, eertaines euriosités reeueillies en divers lieux valent surtout par la comparaison

qu'on en peut faire en les rapprochant d'œuvres analogues, mais disséminées dans l'espace. Celles-ci, au lieu de paraître isolées çà et là, demandent plutôt à se réunir avec leurs similaires. Il faudrait donc, en ce eas, les retirer de la ville à laquelle elles appartiennent, en les faisant sortir d'une classification topographique; et la moisson locale semble en diminuer d'autant.

C'est ainsi que la ferronnerie, dont nous avons donné pourtant quelques spéeimens dans ce travail (p. 289-291, etc), va terminer notre ronde en Andalousie et devait servir de transition à un petit ensemble d'objets d'art presque tous recueillis en Espagne ou sur la route (mais dont j'ai renvoyé bon nombre à un autre volume). Voici, par exemple, un heurtoir



pris sur une porte de Cordoue, peut-être à la mosquée devenue eathédrale. En tout eas, les vantaux, autant que j'en puis juger sur un croquis rapide, sont ornés de eaissons où se voient inscriptions arabes et ornements chrétiens sans doute surajoutés. Quant au marteau (ou heurtoir), on y a conservé avec intelligence l'ornementation mauresque entourée d'une inscription chrétienne qui me semble dire : Benedictus Dominus Deus Israël, quia visitavit, etc.

(Lue I, 68). Ce peut être une façon de remereier Dieu pour avoir ehassé l'islamisme et rendu aux ehrétiens la mosquée où ils prétendaient voir quelques restes d'une église antérieure à l'invasion musulmane. En somme, l'artiste ne s'est pas mal eonformé au style général de la grande porte dont il lui fallait imiter la décoration, tout en faisant reconnaître que l'édifiee avait reçu un nouvel hôte.

## FERRONNERIE.

Done, comme je le disais tout à l'heure, on va voir à la suite de ce marteau de porte divers échantillons de ferronnerie où le lieu d'origine ne m'est guère facile à déterminer dans plusieurs eas ; mais qui paraissent rassemblés presque tous par mon ancien collaborateur dans



son itinéraire de Bayonne à Cadix. Commençons par un autre heurtoir, de Tolède (figures A et B), si je ne me trompe, qui est bien de la même famille que eelui de Cordoue (p. 316). Mais il ne faut pas imaginer que le moyen âge ehrétien n'eût pas aussi son savoir-faire

en ce genre de petits meubles <sup>1</sup>. En voici un autre de Bayonne ou de Pampelune <sup>2</sup> (gravure C), auquel nous donnerons encore plusieurs compagnons (p. 319, sv.).

Il nous montre un exemple du contre-sort, ou amulette employé parfois chez nos ancêtres qui mettaient volontiers une tête de loup aux portes 3 pour écarter les mauvaises aven-



tures. Ce pouvait être aussi un souvenir du *Cave canem* des Latins. Mais je pencherais plutôt vers l'opinion de ceux qui l'interprètent par le désir de parer aux présages fâcheux (mauvais œil, sorcellerie, etc.); car ici un polygone tracé sur le bourrelet d'où s'élance la tête

Chez nous, surtout vers la fin du moyen âge, les marteaux de porte étaient devenus généralement une occasion de figures repoussantes ou grotesques et faisant fonction d'épouvantail (égayé peu à peu sous la main des artistes); si bien que l'on disait encore dans ma jeunesse, *une mine de mar*-

<sup>1.</sup> Cf. Viollet-le-Duc, Dictionnaire... de l'architecture française, t. VI, p. 81, svv.

<sup>2.</sup> On peut consulter aussi le Magasin pittoresque, années 1866, p. 140; et 1869, p. 13. Là encore, les modèles proviennent de l'Espagne ou à peu près.

teau de porte, pour exprimer un visage qui est à l'état de grimace quasi perpétuelle. Cette expression s'en va disparaissant depuis qu'on ne voit plus guère ce qu'elle voulait dire chez nos aïeux. Mais il sera aisé d'y reconnaître, eette fois, qu'on prétendait indiquer de la sorte un mélange de hideux et de comique; parce que la laideur y est en carieature joyeuse. Je dis joyeuse, malgré l'intention originelle, car la facétie avait pénétré dans l'exécution.

<sup>3-</sup> Cf. Édél. du Méril, Études... d'archéologie, etc., p. 54, note 2.

aux mâehoires menaçantes, a quelque faux air des] formes revêtues par le *pentalpha* chez les populations latino-germaniques ou eeltiques. Cf. *supra*, p. 230, svv.

Ce contre-sort antique aura done eu la vie dure, s'il a pu persister en Navarre jusqu'au temps indiqué par ee fier heurtoir et par eeux que montrent les figures pampelonaises D, E, G (p. 319, sv.). Les potiers allemands en grès et en étain, les menuisiers même (ou ébénistes)



du pays rhénan ont maintenu cette transmission bizarre jusqu'à nos jours. Ce n'est pas que je les soupçonne d'y voir grand'chose au fond; mais ils continuent, sans le savoir, un usage curieux qui remonte très-haut.

C'est ainsi encore, sans doute, que des maréchaux ou forgerons alsaciens implantent les dents de cheval sur la porte de l'écurie, et que chez nous bien des paysans croient devoir elouer un malheureux hibou même vivant à l'entrée de la grange ou de la cour. Pourquoi? on n'en sait trop rien, mais on l'a vu faire, et c'est devenu à la longue comme un rite indispensable, sous peine d'ètre qualifié original (tare extrêmement nuisible entre égaux).

J'ai déjà donné un autre heurtoir, mais de composition toute différente, à propos de Tolède (ci-dessus p. 290, fig. G). J'y avais joint (p. 289) des pentures, girouettes et couronnements de grilles (p. 290, sv.). Complétons jusqu'à un certain point cette petite collection en y ajoutant des clous de porte (p. 320, sv.), qui font assez bonne mine quand ils se multi-

plient et alternent sur des panneaux à large surface. Le P. Arth. Martin en préparait des elichés, ce semble; et il aurait sans doute montré de quelle façon tout cela s'agençait en



groupes combinés habilement. Pour moi, je ne puis suppléer ses souvenirs de témoin oculaire et m'en tiens aux types tout simples. A et J proviennent de Tolède; H, I et M sont de



Pampelune; le reste est presque certainement espagnol, sans que je puisse désigner l'endroit précis qui en a donné les modèles au crayon de mon confrère.

Cependant plusieurs des autres me semblent appartenir à Tolède, bien que je n'aie pas de preuves très-déterminantes pour me fixer à cette conclusion.

Voici (p. 322) d'autres girouettes ou épis dominant les faîtages qui sont presque assurément de Tolède, et qui nous rappellent ce que nous avons perdu à traiter les vieux usages comme



bric-à-brac méprisable. Tous ces petits panaches ou épis sur les édifices devaient produire un effet de gaieté chrétienne où l'œil et l'industrie trouvaient à varier sans cesse leur occupation, tandis que le cœur se réjouissait à cette diversité de spectacles qui rappelait des pensers supérieurs.

Après cela, nous donnons des grilles de Tolède (p. 323) qui appartiennent à la chapelle des fonts-baptismaux, et je soupçonne la même origine dans celle que j'avais indiquée (p. 291) comme provenant peut-être de la chapelle mozarabe.

Les armoiries trois fois répétées sont celles des Mendoza, d'après les notes du P. Arthur Martin; et quelque inscription voisine doit dire à peu près: Anno salutis millesimo cccclexxul. De fait, le prédécesseur du grand Ximénès était Pierre V (Gonzalez de Mendoza), installé en 1483 et mort en 1495. Remarquons en passant que le chapeau du prélat, tout cardinal et primat que fût ce grand seigneur, ne s'écarte pas trop encore de la bonne vieille simplicité: les ganses n'ont chacune qu'un lac et quatre étages de glands superposés, dont le rang inférieur compte quatre fiocchi ou glands (ni plus ni moins).

Les grilles de la même cathédrale seraient dignes d'autres emprunts, qui intéresseraient l'histoire de la serrurerie à diverses époques. Il faut pour le moment nous eontenter de quelques croquis dont le mérite sera sans doute apprécié par les amateurs.



Le fragment A, dans la page 323, appartient à la nef méridionale; et B provient de l'abside. Le fer y est relevé de dorures sur sa couleur naturelle, ou sur une peinture noire. Mais ailleurs il est parfois revêtu d'un vernis azur imitant l'acier bleui, analogue sans doute à celui qu'on voit encore sur quelques belles rampes d'anciens châteaux en France.

L'autre type (p. 325, E) est encore emprunté à Tolède, et apparemment à la cathédrale aussi. La Chartreuse de Burgos présente d'autres emplois du marteau, et l'on voit que cet ins-



trument était aux mains de véritables artistes qui n'avaient pas besoin de se copier les uns les autres. Autant que j'en puis juger sur les brouillons annotés par mon confrère, plusieurs



des motifs que je leur emprunte appartiennent à des enceintes de tombeaux, et cette protection en claire-voie n'était pas rare au moyen àge pour ce genre de monuments. Le sépulcre d'Éléonore de Guyenne, en Angleterre, est entouré par une haute grille des premières années du xm² siècle où la fierté trouve moyen de s'allier à une certaine grâce. Quant à la

ferronnerie castillane, qui appelle peut-être le cuivre à son secours çà et là, examinons ce qu'elle est chez les Chartreux de Burgos. On sait que Tolède et Burgos sont en rivalité depuis longtemps. A partir du xiv siècle surtout, les députés de l'ancienne capitale des Goths sont obligés de céder le pas dans les *Cortès* à ceux de la seconde, pour n'avoir pas été suffi-



samment royalistes dans la personne de leurs ancêtres, en plusieurs occasions importantes. Dieu pardonne aux Tolédans, s'ils n'ont pas de péchés autrement lourds sur la conscience!

Burgos, dès 1331, disputait la primauté à Tolède; nous pouvons donc nous attendre à ce que dans les arts même on n'y tînt pas grand compte de sa rivale, si ce n'est pour tendre à mieux faire (ce qui n'est point dommageable aux contendants).

Là, le fragment A (p. 326) est un pilier de grilles, et B représente une des flèches qui dépassent les montants ou les corniches. Quant à la gravure C (*ibidem*), le P. A. Martin n'y





E. A Tolède.

avait joint que ces renseignements pour qui n'a pas visité la chartreuse de Burgos: «Corniche, infant Alonzo. » — *Item*, pour E: «corniche. » Le lecteur en sait désormais autant





que moi sur cette cartuja castillane qui valait bien, dans son genre, la célèbre certosa lombarde un peu plus livrée aux fioritures italiennes.



Cependant, à voir les dessins que reproduit la page 328, ils accuseraient une époque plus moderne que celle des deux premiers échantillons; et appartiennent sans doute à d'autres monuments, quoique dans la même église. Ils sont représentés à demi-grandeur de l'exécution, et j'ai eru pouvoir y joindre la gravure D dont rien ne m'indiquait la provenance, mais qui appartient au même style.

Il est assez douteux que la figure F (p. 328) soit un produit de la ferronnerie ou de la bron-



zerie toute pure, ear on ne s'expliquerait pas eomment serait soutenue l'étoile qui apparaît entre les deux feuilles latérales projetées par ee montant qui sert de bordure à un retable de la même Chartreuse. Si done ee n'est qu'une seulpture sur fond de bois, elle se trouvera du moins réunie à des monuments qui sont dans le voisinage. Peut-être eependant avons-nous là un vrai travail au marteau ou de fonte, appliqué sur feuille de tôle où elle ressortirait au moyen des eouleurs; car le eroquis portait : « fond bleu avec dorures. » Mais un peu de souvenir personnel ne gâterait rien pour interpréter eette note de voyage jetée à la hâte sur le carnet. Que veut-on que j'en dise d priori?

L'est et le nord de l'Espagne montrent des œuvres plus voisines de notre moyen âge français en fait de serrurerie. Une grille de Pampelune a été gravée dans les *Annales archéologiques*, t. XXII, p. 203. Une autre de Saragosse (à la eathédrale, ou *Seu*) figurera p. 329 sous la lettre A; et je n'ose point affirmer que ee panneau n'ait pas été agrandi au-delà du



vrai, dans le cliché fait après la mort du P. Arthur Martin. Il se peut que ces quadrillés se répètent trop ici sans interruption, et que dans l'original ils soient partagés au moyen d'autres ornements qui empêcheraient une trop grande monotonie.

B (ibidem) appartient aussi à la capitale de l'Aragon; mais je ne rencontre pas d'indica-



tions exactes pour C et D', qui ont quelque parenté quant aux motifs. Tout cela, sans atteindre constamment l'élégance désirable, ne laisse pas de montrer une certaine inspiration, et de la main-d'œuvre habile. Un sentiment fier y domine, et maintient surtout la donnée fondamentale que l'art du serrurier (quand le serrurier sait être artiste) doit avoir devant les yeux : savoir qu'une grille prétend d'abord garder, orner, et non pas masquer ce qu'elle protége.

Le détail E (p. 330) me semble appartenir aussi à quelque grille dont la provenance m'est inconnue; mais qui, en tout cas, se rapproche beaucoup plus des entrelacs arabes que de nos ferronneries françaises et anglaises du moyen âge chrétien.

<sup>1.</sup> J'ai cependant quelques soupçons que ce pourrait bien en Espagne. Ç'aura été un croquis pris en passant au début être une grille d'Étampes, égarée parmi des dessins exécutés du voyage, et que le même album réunissait par aventure.

Cette autre (p. 330, fig. A), dont l'origine m'échappe également, ne manque pas de style; quoique la solidarité des diverses parties n'y soit pas assurée autant que le voudrait un bon sens sévère, à moins que les pièces ne soient d'une force qui ôterait de la légèreté



à l'ensemble. La simplicité même de composition n'en gâte pas l'élégance générale; et si le reste varie l'ornementation pour éviter une monotonie fâcheuse, on ne saurait y méconnaître encore une entente habile du sujet. Plus tard, l'insouciance, le travail expéditif et des imi-



tations économiques pour l'artiste ou l'industriel, tarissent cette source de fécondité où le vrai moyen âge, tel que nous le connaissons dans ses plus belles œuvres, est vraiment inépuisable.



La pctite frise B, d'ouvrage espagnol aussi, ressemble beaucoup à un travail d'orfèvre. Elle est probablement filigranée, à moins que le métal n'y soit empâté dans l'émail. La gaîté



légère d'ornementation annonce le même fond artistique, mais il est facile d'y reconnaître que ces rinceaux ne sont pas destinés à protéger une claire-voie. On n'y voulait apparemment qu'égayer une bande solide; et, par suite, le tracé n'avait pas besoin de raccordements continuels avec les barreaux crénelés qui courent en haut et en bas. Car un peu de raisonnement n'embarrasse pas les vrais maîtres, qui savent comprendre les exigences de chaque sujet pour y approprier ce qu'une riche imagination peut suggérer de détails. Cf. ci-dessus, p. 291.

Le faîte C(p. 331), dessiné à Pampelune, est affaire de ferronnerie, mais s'amaigrissant déjà

beaucoup; et appauvri plus que de raison par une époque qui avait le sentiment et le goût quelconque du joli, tout en perdant celui du beau et du vrai. Cela ne défend guère et n'orne qu'assez peu, surtout si la répétition s'en continue plusieurs fois. Ces fleurs de lis qui annoncent une dynastie française font un pauvre effet en portant à plein sur des supports



presque vides, et il n'est pas naturel que les pétioles d'une feuille aient une force égale à celle du rameau principal qui leur donne issue. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une tige qui monte et replonge, comme si elle était provignée à diverses reprises, et qui se plie ou se rompt çà et là en angles et en trilobes? Nos plantes européennes ne se permettent pas d'ordinaire ees lieences; et, si l'on veut imiter la végétation, il faut prendre conseil de la nature qui ne s'en tire pas mal ordinairement.

#### FERRONNERIE NON-ESPAGNOLE.

Si habitué que fût mon ancien collaborateur aux travaux du moyen âge, lui-même perdait parfois de vue, dans ses compositions <sup>1</sup>, quelques-uns des principes que ma critique invoquait tout-à-l'heure pour juger le moyen âge espagnol. Je parle de compositions modernes parce que j'ai à peu près terminé ma revue de l'Espagne chrétienne; et si je m'occupe encore de ferronnerie, comme appendice aux dernières observations que j'y avais recucillies, ce sera de la ferronnerie française. Le P. A. Martin s'était proposé de publier plusieurs des dessins qu'il avait imaginés pour l'usage ecclésiastique, en fait d'orfévrerie et d'autres arts. J'ai retranché les crosses, vases sacrés, candélabres, etc., pour ne garder guère que des croix, bénitiers et autres ouvrages destinés à être exécutés en pierre. Mais, sans en être absolument sùr, je pense bien que toutes les grilles qui vont passer sous les yeux du lecteur sont œuvre de son invention. J'avertis donc ceux qui voudraient s'en prévaloir pour un usage industriel qu'ils risqueraient de s'attirer contestation judiciaire avec les spéculateurs ou fabricants qui peuvent avoir acquis la propriété du dessin original. C'est pourquoi je les numérote tous, afin qu'on ne les confonde pas avec des monuments anciens que le premier venu a droit de copier.

plus tard, quand on aurait cru que c'étaient notes de voyage. Puis il ne dépensait pas toute sa verve au service de gens par lesquels il se sentait un peu exploité.

<sup>1.</sup> J'ai dit que plus d'un industriel l'avait mis en réquisition maintes fois, et je n'ai même pas gardé tous les croquis faits par lui en pareil cas. Cela pouvait donner lieu à procès



On y reconnaîtra sans peine un esprit singulièrement facile en fait d'ornementation, et profitant de ses souvenirs avec une fécondité de goût qui ne tarit pas aisément.



Je me souviens que, pendant l'exécution de notre premier grand ouvrage, sur les vitraux de Bourges, mon confrère avait trouvé bon d'éviter les chômages dans son petit atelier de



lithographie en composant des espèces de vignettes qui devaient être portées sur pierre par ses apprentis lorsque les presses de M. Lemereier occasionnaient quelque vacance. Cela encadrait ensuite des sentences pieuses, qui pouvaient devenir d'autant plus utiles que l'œil s'arrêtait volontiers sur leur entourage. Un jeune artiste, qui servait comme de contremaître à cette fabrication économique, présenta au P. A. Martin deux grandes feuilles où il s'agissait de tracer des modèles pour plusieurs pages. Après avoir jeté de tête une trentaine de ces cadres, le P. Arth. Martin lui dit: Tenons-nous en là pour le moment, je ne me sens pas en veine de nouvelles idées.

L'autre, de rire. — « Qu'est-ce qui vous cause cet accès d'hilarité ? — C'est qu'on se trouverait à sec pour moins de dépense, et j'admirais comme votre crayon courait sur le papier sans consulter nul croquis ou vous arrêter un seul instant. »

Pour revenir aux grilles imaginées récemment, dont je donne sept échantillons, quelques-unes manquent de la eoliésion désirable entre toutes les parties. Ce qui montre que, comme en musique, il importe au compositeur de eonnaître les instruments qu'on doit mettre en œuvre ; sinon le travail imposé à autrui par l'inventeur échappe à l'exécution pratique. Les ferrements destinés à eouvrir un panneau de bois n'ont pas besoin de se relier ensemble pour se soutenir l'un l'autre dans leurs différentes branches. Des écrous, clous rivés, etc., les fixent assez sur la matière solide qui les supporte. Il suffit que les ramifica-





tions du *motif* général se rapprochent passablement pour ne pas permettre une trouée facile. Mais un grillage peut tenter beaucoup plus le larron, précisément parce que l'objet convoitable n'est pas soustrait aux regards.

En ce cas, l'ornementation doit être telle qu'elle ne laisse pas espérer une effraction facile ni escalade non plus, et qu'on ne puisse pas s'introduire entre les vides.

Il ne faut donc pas s'y contenter d'une grande surface élégamment dérobée aux coups de main les plus ordinaires; si quelques parties de la décoration semblent se prêter à une tentative fâcheuse, l'idée peut venir de l'attaquer pour en faire profit. Écarter les pensées mauvaises est le bon moyen d'en éviter l'effet, et l'art qui se charge d'une claire-voie protectrice doit accepter cette condition de l'œuvre. Les tiges robustes faciliteraient la tâche matérielle, mais quand on veut qu'une certaine richesse artistique y soit pour quelque chose on se trouve conduit à la nécessité d'allégir les divers membres. Dans ce cas, ils ne protégent plus efficacement s'ils ne se relient les uns aux autres par des rivets dissimulés, ou des anneaux qui fassent partie de la composition générale.

Ce n'est pas que toutes ces conditions se retrouvent à coup sûr dans la plupart des œuvres



du moyen âge que je préconise, ni qu'elles fassent ordinairement défaut dans les sept modèles qu'on vient de voir. L'exigence fondamentale subsiste, quoi qu'il en soit, et les observations faites à ce propos ont leur valeur pour le cas échéant.

Si, comme il me semble, je ne me suis pas trompé en attribuant à mon ancien collaborateur l'invention des sept dessins précédents, on m'accordera sans peine qu'il était doué de facultés peu communes comme ornemaniste. Au cas où lui serait échue la tâche de compléter à loisir des études définitives pour tout un édifice, il avait, je crois, ee qu'il faut (sauf peutêtre la patience) pour réaliser un ensemble complet de décoration extrêmement remarquable. Familiarisé avec une foule de chefs-d'œuvre dont il avait amassé les croquis, il aurait pu se les assimiler en une sorte d'invention originale qui se prêtait aussi bien à la sculpture qu'à la serrurerie ou l'orfévrerie; et il commençait à dominer sa matière, quand son esprit demeurait libre d'obsessions industrielles qui ne lui allaient guère que comme éperon à une imagination si bondissante.

Je ne sais pourquoi les dessins qu'on vient de voir abondent toujours dans le sens de la végétation; ses études sur les tapis et les tissus, comme sur les vitraux, l'avaient peut-être poussé d'abord de ce eôté-là, parce que les fleurs et rosaces s'y inspirent surtout du monde des plantes tout en l'idéalisant. Mais les dessins géométriques de la marqueterie, aussi bien que les enlacements de lignes dans l'art mauresque, occupaient une part considérable de ses cartons. Cela n'avait fixé son esprit qu'assez tard, et il s'en serait emparé probablement pour développer davantage ses ressources s'il lui eût été donné une vie plus longue (et plus étendue, comme disait messire Esprit Fléchier à l'oceasion de Turenne).



Maintenant, quoiqu'il ait été publié des travaux remarquables sur la ferronnerie française du moyen âge <sup>1</sup>, ramenons-y nos lecteurs par quelque échantillon qui vaille la peine d'être observé en détail, comme œuvre de nos aïeux. Voici d'abord une penture de Saint-Martin à Laon, où se voit un art encore rude et fier, mais ayant le sentiment du beau réuni à eelui de l'utile. Nous sommes dispensés d'entrer à ee sujet dans beaucoup de détails; attendu les nombreux exemples rassemblés par M. Viollet-le-Duc, en son Dictionnaire... de l'architecture, avec une entente pratique des procédés de fabrication qui m'est tout-à-fait étrangère. On y voit que l'ornementation est presque toujours la conséquence des procédés techniques <sup>2</sup>,

<sup>1.</sup> On peut voir, par exemple, les *Annales archéologiques*, t. X, p. 90, svv.; et 117, svv. — t. XI, p. 133, svv.; et 238, svv. — t. XIII, p. 310, svv.

Je cite cela pour ne pas avoir l'air de croire que je sois le premier à faire connaître nos beaux ouvrages de serrurerie du vieux temps. Mais il y a sùrement bien d'autres indications utiles que je n'ai pas eu le temps ni la prétention de relever une à une.

<sup>2.</sup> Quand je loue M. Viollet-le-Duc, il doit être entendu que c'est comme artiste, et non pas comme théologien ou psychologue bien versé dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'histoire des religions. Là, il pense creuser des matières qui ne sont point de sa profession; et ne fait qu'un pastiche avec les idées d'autrui, sans avoir suffisamment choisi ses sources. Je lui en demande bien pardon, mais c'est mon avis en choses où je m'entends aussi bien qu'un maître en architecture.

et c'est ce qui fait que le plus habile artiste du monde a besoin de connaître la profession pour laquelle il trace son dessin, sous peine d'établir des projets inexécutables. Encore est-il bon qu'une certaine logique préside constamment aux dispositions qu'il lui faut prendre, pour ne décorer son travail qu'après en avoir bien assuré le but. On verra comment M. Viollet-le-Due applique cette espèce de programme à toute sorte de détails étudiés chez nos pères, et montre que le talent n'a rien à perdre en partant du bon sens pour base principale. Il est devenu comme de ton chez maint artiste de prendre en pitié profonde l'esprit pratique, et l'on ne voit pourtant pas que des gens comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange aient rien perdu de leur idéal pour avoir été d'habiles ingénieurs.

Il n'est done pas inutile d'étudier le monde tel qu'il est, même en bien des choses qui semblent métier, pour parvenir à mettre de l'art dans les choses de métier. Je crois en outre que l'homme de profession mécanique peut devenir très-capable d'une exécution qui sente les beaux-arts, s'il n'est pas surmené par le besoin continuel de faire face à la concurrence au moyen de travaux purement industriels. L'activité dévorante d'une lutte pour produire sans eesse peut perfectionner les instruments qui hâtent le travail; mais elle atrophie presque inévitablement les facultés esthétiques, qui n'ont plus le loisir de se développer. Ainsi s'obtiennent beaucoup de manœuvres intelligents, mais le nombre des artistes déeroît; et je doute que notre asservissement moderne de l'ouvrier à ses puissants outils, le rende aussi gai de sa tâche journalière et aussi bienveillant pour les autres que l'était le forgeron artiste quittant son atelier génial afin de rejoindre sa femme et ses enfants. Une certaine dose de poésie, si peu que ce soit, élève le cœur en même temps que l'esprit de l'homme; elle le dispose au sourire que nul n'imagine sur un visage de cyclope, et généralement elle tend à l'éloigner des jouissances grossières. Il y a là quelque chose de l'effet qu'Ovide prête à l'étude des lettres :

#### « Emollit mores, nec sinit esse feros. »

Voici, en ce genre de ferronnerie artistique, un pied de croix (p. 339) gravé depuis long-temps par le P. Arthur Martin. On en peut voir un petit croquis dans la Revue de l'art chrétien, t. III, p. 164; où il est accompagné de quelques œuvres du même genre¹. Celui dont je parle n'est là sûrement réduit à si peu de chose que par égard pour M. Gailhabaud qui l'avait déjà publié avant 1859, comme chandelier pascal². Mais aussi le format du simple in-octavo est bien traître pour quantité de monuments qu'on se trouve obligé à donner en proportions quasi microseopiques; ce qui se résout plus d'une fois en simplifications abusives, où le lecteur devine ce qu'il peut: s'habituant aussi à ne se rendre compte de rien. Pour moi, je donne le dessin fait sur place par mon ancien collaborateur, qui l'avait étudié con amore dans la cour de l'hôpital. Était-ce primitivement le support d'une croix, comme on l'a pensé de

<sup>1.</sup> Il y est dit avec un peu trop de désinvolture « que les candélabres pour le cierge pascal ne servant qu'une fois l'an, pour être ensuite relégués dans les dépôts des églises, ont dû être primitivement en bois. »

Cette phrase renferme plus d'un supposé très-contestable, mais il faut aussi tenir particulièrement compte de cette unique fois l'an, qui durait au moins quarante jours du temps le plus solennel dans le cercle du calendrier chrétien. Puis, je ne sais pas bien si ces candélabres étaient généralement en bois any temps apostoliques; néanmoins Prudence, parlant du diacre saint Laurent, ne paraît pas mettre en doute que

les églises de Rome ne fussent garnies de chandeliers en métaux précieux. Le fait est que la basilique de Saint-Paulhors-des-murs possédait depuis le xnº siècle, pour le moins, un candélabre pascal en marbre qu'a fait graver Nicolaï dans sa description de cette insigne église, avant l'incendie qui la ruina durant les derniers jours de Pie VII.

<sup>2.</sup> Je ne sais si M. Giniez est le dessinateur qui a retracé la ferronnerie noyonnaise pour l'Architecture du Ve au XVIIe siècle. Il fut employé quatre ou cinq ans par le P. A. Martin, et n'aura probablement pas communiqué les dessins de celui-ci à d'autres.



nos jours? C'est affaire à débattre en Pieardie par ceux qui pourront dépouiller les vieux doeuments avec quelque loisir. Quant à l'exécution de l'original, elle est digne d'un orfévre; avec eette différence seulement, toute à l'avantage de l'artiste, que le fer ne se prête pas aux délieatesses de travail qui sont faeiles avec l'argent et l'or.

Le forgeron capable d'inventer ou même d'exécuter pareil ouvrage au marteau, mériterait bien que son nom fût arrivé jusqu'à nous. Il nous montre d'ailleurs que la province savait se tirer d'affaire, grâce aux centres de production qui se groupaient partout autour d'une eathédrale. Évêque, chapitre et églises nombreuses, paroissiales ou conventuelles, assuraient l'existence d'une foule d'hommes capables qui trouvaient emploi à leurs aptitudes. Les apprentis, après s'y être formés, pouvaient aller faire leur tour de France pour compléter l'éducation d'un maître; mais ils n'avaient pas manqué de modèles dans leur jeunesse, et retrouvaient de quoi s'entretenir la main autant que le goût quand ils revenaient pour remplacer leur père.

Cela était vrai sous beaueoup de rapports. Que l'on voie ce que sont devenues aujourd'hui des villes privées de leur ancienne chaire épiscopale, comme Noyon, Lisieux, Avranches, Aleth, Orange, Apt, Die, Sarlat, Rieux, etc.; ou même celles qui ont encore un évêché avec les réductions de la mense épiscopale et des bénéfices capitulaires, comme Mende, Autun, Digne, Luçon, Montauban, Rhodez, etc.; etc. Jadis théologie et connaissances littéraires ou historiques, musique et art du dessin se développaient comme nécessairement sous une influence constante à l'ombre des cathédrales et des abbayes. L'homme d'étude y rencontrait non-seulement des bibliothèques, mais encore à qui parler pour prendre conseil et diriger ses recherehes. Au lieu d'un grand Conservatoire central pour la musique des théâtres parisiens, ehaque diocèse avait sa maîtrise qui formait sans eesse des eontrepointistes souvent fort passables ; si bien que plusieurs de nos grands eompositeurs modernes y sont éclos. Le bourg d'Einsiedeln (Notre-Dame-des-Ermites) par exemple, dans le eanton de Sehwytz, nous a donné, sous le premier Empire et la Restauration, le plus habile modeleur en eire que possédat Paris alors; et plusieurs de ses petits bas-reliefs feraient fort bonne figure dans nos musées. Il ne s'exéeuta guère, durant tout ce temps-là, une pièce remarquable d'orfévrerie française où les plus riches morceaux de eiselure fussent autre chose que des ealques de ses œuvres. Sa famille (les Curiger) a fourni plusieurs noms au Künstlerlexicon de Füssli, et peut-être eelui dont je parle est-il Joseph-Antoine (nommé Couriguer ou Couriguier, je erois, par les Parisiens) qu'on y cite eomme ayant travaillé dès 1784 pour le due d'Orléans t. Cependant je l'ai vu encore en 1820 avec unc ehevelure toute blanche, mais continuant à manier ses fins ébauehoirs qui savaient exécuter de charmants portraits moins grands qu'un ongle parfois. Lui et ses frères ou neveux s'étaient formés autour de l'abbaye suisse aetuellement bien dépossédée, quoique des milliers de pèlerins continuent à s'y rendre. Autre foyer à demi éteint par les révolutions, qui parlent tant de progrès!

1. En ce cas, il aura sans doute composé dès lors et modelé ces beaux groupes de chasses qui servaient comme de boutons aux cloches d'un grand service de table, et qui indiquaient tout d'abord la nature des mets avant qu'on les eût découverts. Cela reparut en ciselures à une exposition de 1819, je crois, et tout simplement remis à neuf; mais présenté à peu près comme si c'eût été l'ouvrage d'un orfévre contemporain (M. Odiot). Le public put mordre à cet appât, qui aura recommandé l'officine; mais les juges du concours n'eurent point la bonhomie de s'y laisser prendre: sachant

bien que la France ne possédait plus alors un seul ciseleur capable d'éxécuter parcils travaux. Au fond, ce n'étaient que des chefs-d'œuvres sauvés à la révolution, lorsque Philippe-Joseph Égalité fit remettre publiquement à la Monnaie son argenterie, comme don patriotique (en réservant pour l'avenir ce qui valait cent fois mieux par la main-d'œuvre que par la matière); et je ne dis pas que ce ne fût une assez bonne idée. On les exhuma, d'Angleterre probablement, après la Restauration; sans qu'ils eussent guère besoin d'autre atelier que celui des brunisseuses.

Des sociétés historiques et archéologiques ont tâché, un peu tard, de secouer la torpeur répandue par notre système administratif sur les chefs-lieux de la France moderne (à plus forte raison sur les sous-préfectures et villes encore moins favorisées par les subdivisions artificielles inventées depuis quatre-vingts ans). Mais on avait souvent laissé se fondre, pour ainsi dire, les grandes collections qui eussent pu prêter secours à ce réveil d'esprit patriotique; et les conservateurs naturels des traditions locales étaient presque partout morts ou dispersés, lorsque le retour aux souvenirs s'est opéré peu à peu pour protester contre la centralisation exeessive qui semble vouloir supprimer les membres au profit de l'estomac. Dans l'agglomération besoigneuse que l'état moderne nous a faite, certains hommes de loisir peuvent absolument reconstruire l'histoire des ruines et prêter un langage probable aux monuments devenus muets; une tout autre impulsion, et permanente, serait nécessaire pour ressusciter loin des grandes villes cette succession d'artistes qui demeuraient ou revenaient au foyer : y trouvant honneur, joie et profit, sans se plonger dans le tumulte des cités populeuses qui absorbent tout de nos jours. Jadis, à côté de la noblesse provinciale qui n'allait pas se faire oublier du peuple à la cour, il y avait la notoriété bourgeoise des dignitaires ecclésiastiques ou municipaux, des syndics ou chefs élus de corporations industrielles.

Tout cela coneourait en divers degrés au prestige d'un nom accepté comme solide dans le cercle des ayants-droit. Il en résultait, pour bon nombre, le besoin de ne chercher des appréciateurs que dans les témoins habituels de toutes leurs œuvres; et cet esprit de suite qui s'oppose au désagrégement continu, comme nous y courons grand train. Chacun, pouvant devenir notable à sa façon sans réclamer autre protection que son petit mérite ou eelui des siens, était conduit à se bien placer dans l'estime de ses pairs (juges habituels des cas les plus fréquents). On se dépaysait donc et l'on se déclassait avec moins de hâte, pour ne point perdre les avantages conquis par la famille; et l'ambition, permise à tout honnête et habile eitoyen, s'embellissait d'affections héréditaires qui faisaient aimer le sol natal et négliger l'appât du gros gain sans endormir la capacité, dont la récompense était principalement dans l'estime des compatriotes et le maintien d'une renommée appréciée à l'environ. Cela faisait des artistes désintéressés et contents; parce que la notitia cum dignitate (assez bonne définition de la gloire) s'appréciait plus alors qu'une distinction honorifique décernée par l'entremise d'un ministre, sans que les voisins sachent trop pourquoi. On était donc mis à l'abri de toute jalousie avouable entre gens qui se connaissaient foncièrement par un contact longtemps prolongé; puis tout le monde était à même de juger un œuvre constamment exposé sous les yeux du public. Si l'opinion acceptait la préférence donnée à l'ouvrier, ses concitoyens en gardaient bon souvenir, comme de gloire commune au pays, et c'était un héritage de recommandation léguée aux enfants ou successeurs pour ne forligner pas. Si même il avait été fait remise d'une partie de la rémunération exigible, mention de cette libéralité pouvait trouver place dans les registres ecclésiastiques et remémorer long temps le donateur pour la postérité par fondation de commémoraisons quelconques ou simple témoignage de papiers paroissiaux faisant foi de l'origine réelle au besoin.

Ces titres devaient être d'autant plus mis en estime qu'on se déplaçait moins (pour long terme), les fils ne songeant pas volontiers à quitter au-delà de quelques années le lieu qui conservait bonne trace de leurs pères. Tous étaient encouragés de la sorte à faire souche de braves et capables gens.

Je n'ai pas à détailler notre œuvre de ferronneric noyonnaise, le P. Arth. Martin en ayant

donné les aspeets et les eoupes avee un soin tout particulier (p. 339). Quand ec serait un travail de bronzerie, on pourrait encore le rapprocher des plus élégants lampadophores trouvés à Pompéi. Si l'on songe en outre que tout eela est exécuté en fer battu, il me semble qu'il est permis d'y voir une petite merveille. Je ne me rends pas eompte parfaitement de tout ee que voulait faire deviner le dessin de mon ancien eollaborateur, mais la sveltesse générale du galbe et la vie qui s'y montre dans ecs petits lézards s'élançant d'une eachette pour égrener des grappes, a quelque chose d'élégant et de gai où le eonnaisseur et l'enfant même trouveront un aspeet réjouissant. Resterait encore l'appréciation des procédés dont il a fallu se servir pour arriver à eette distinction de résultat; mais sur ee terrain je ne pourrais guère m'avancer sans péril. Il faudrait être au eourant de ee que pareil métal peut donner sous le marteau, et des outils accessoires qui ont dù eompléter eet aspect de eiselure à la fois riche et sobre. La probité m'oblige de dire que je n'y eonnais à peu près rien; et eet aveu vaut mieux assurément que des phrases louches qui pourraient faire sourire les gens du métier, tout en faisant ouvrir de grands yeux aux innocents.

Avee tout eeci, redisons-le, je n'ai pas eu la moindre intention d'épuiser la matière ou de faire supposer qu'elle fût eneore intaete avant mes quelques pages. On voudra bien eroire que je n'ai pas tenu à me donner un ridicule si énorme. Malgré le peu de prétention que j'affiche en fait d'arts, surtout lorsque la partie technique y occupe une grande place, je n'ignore pas que MM. Albert Lenoir, Gailhabaud et plus d'un architecte français ont mentionné la ferronnerie du moyen âge en traitant les elôtures, eandélabres et luminaires du vieux temps; que l'Allemagne a publié des ouvrages importants sur ee curieux sujet; enfin que la France produisit des travaux merveilleux en ce genre jusqu'à la Révolution de 1789, qui, faite pour le tiers-état, disait-on, arrêta tout eourt nos plus belles industries durant une douzaine d'années, pour le moins. Il a été fait bien des lamentations politico-économiques sur les eonséquences commerciales qu'aura entraînées pour notre patrie la révocation de l'édit de Nantes en 1685, et je ne veux pas me prendre de querelle sur ce point avec la statistique froide qui serait bien informée. Mais ne pourrait-on pas rédiger aussi quelques mémoires un peu moins rétrospectifs, à propos de notre crise révolutionnaire dans ses rapports avec les arts industriels en France? Je dis surtout arts eonfinant à la sculpture et au dessin. Qui voudra traiter eette matière, je lui pourrais indiquer plusieurs voies d'information. Nul n'imaginera sans doute qu'une partie considérable de l'activité nationale puisse être tout à eoup suspendue ehez vingt ou trente millions d'hommes brusquement réduits en l'état de la Belle au bois dormant, et puis se réveiller un beau matin, après dix ans et plus, eomme si de rien n'était. Voyez, par exemple, ee que devint la plastique et l'architecture française, depuis l'Assemblée nationale jusqu'à Charles X, inclusivement. Des hommes se formaient sous la Restauration, qui s'étaient habitués aux arts de la paix et ne se firent jour dans le monde que vers 1830; mais les grandes guerres en avaient supprimé ou détourné maint autre. Quant aux artistes secondaires, parfois d'une habileté rare, leur tradition fut brisée presque irrémédiablement chez un peuple qui désapprenait la splendeur des elasses bien élevées de père en fils et jalouses de se tenir au niveau de leurs ancêtres en héritant d'hôtels et châteaux princiers, où il leur fallait faire aussi certaine figure sous peine de paraître déchoir.

Lorsqu'on retrouva ehez nous quelque peu d'aise pour chercher le grand et beau luxe antérieur à 1790, les procédés s'étaient perdus par la dispersion des ateliers et des maîtres (souvent guillotinés ou traqués comme anti-jacobins, de quoi je ne m'étonnerais guère);

puis on devait travailler pour bien des parvenus visant au faste, plus qu'au beau qui n'était pas entré dans les habitudes de leur éducation.

A ces nouveaux personnages de la finance hâtée ou des grandeurs subites, l'usine et la méeanique perfectionnée rapidement livrèrent mainte œuvre assez apparente sans trop de frais; et toutefois broderie, orfévrerie, serrurerie, etc., ne se relevaient que bien lentement de l'échec qui leur était commun avec eclui du malheureux Louis XVI 1. Combien de situations avaient croulé en compagnie du trône de ce bon mais faible roi, qu'à notre honte, nous avons laissé appeler tyran; et qui rêvait peut-être de ne sacrifier que lui et les siens! Des commentateurs de l'Évangile auraient à nous éclairer utilement sur un sens trop peu mis en lumière pour nos âges de troubles politiques. Quand Notre-Seigneur se voit épier par les Pharisiens et les partisans d'Hérode qui le consultent insidieusement sur la légitimité du tribut (Matth. XXII, 45-21), il demande avec un air de Galiléen ignare ce que dit l'empreinte des monnaies. Comme on lui répond qu'elles portent l'effigie et le nom de l'empereur, il prononce des paroles souvent répétées depuis lors contre l'Église dans des intentions de taquinerie, mais qui signifient réellement, si je ne me fais grande illusion : « Gardezvous bien de toucher à l'autorité qui est pivot central du bien-être commun<sup>2</sup>; ear Dieu veut l'ordre et la paix dans le monde, or c'est à Dieu qu'il faut obéir avant tout. » C'est done à la dernière partie de sa phrase qu'on aurait dù faire attention dans la théorie comme en pratique journalière, si l'on avait bien voulu y apporter bon sens et bonne foi; aussi est-ce précisément celle qu'on cite fort peu. Sur cette voic on éviterait du moins l'anarchie, bien pire qu'un gouvernement imparfait; et qui compromet par coup de tête folle bon nombre d'existences, pour résultat premier le plus ecrtain. Après quoi on sort du désordre subversif comme on peut, guère comme on veut, ni surtout comme on avait voulu d'abord; au contraire! et la responsabilité primitive n'en pèse pas moins, devant les hommes aussi bien que devant Dieu, sur les écervelés ou enragés qui s'étaient fait meneurs de si eruelles aventures. Mais, cela étant, il importe aussi de ne pas déguiser aux pouvoirs ees autres mots de l'Évangile qui valent pour l'État comme pour l'individu ou le père de famille (Matth. VI, 33): « Cherehez d'abord le règne et le droit de Dieu, le reste viendra sans que vous ayez à en prendre souci. » Or Louis XVI n'en avait pas tenu grand compte lorsqu'il signait la Constitution civile du clergé, après avoir bel et bien vu l'avis du souverain pontife à cet égard. Saint Paul avait donc profondément raison de dire (I Tim., 1v, 8): qu'obéir à la conscience chrétienne est utile en tout eas.

Mais c'en est assez pour un épisode final et probablement inattendu à quelques leeteurs. Quoique venues à propos de ferronnerie<sup>3</sup>, ces dernières considérations peuvent avoir leur

- 1. Abdiquer pour soi tout seul, peut absolument être action magnanime. Mais si des milliers d'autres doivent sombrer avec vous, qui autorisait à les sacrifier en cédant, pour votre compte, ce vous semble? Voilà, sous ombre de débonnaireté ou de libéralisme, une vraie autocratie dont le titulaire se tient pour irresponsable (sauf peut-être envers Dieu, et eucore!). Les souverainetés de droit divin se croient volontiers affranchies de ce droit même, quand il ne va pas à leur convenance; système bon pour elles, mais à condition qu'il ne tourne jamais contre elles. Dieu ne paraît pas en avoir jugé ainsi, même dès ce monde.
- 2. Les quatre-vingts ans derniers auraient pu nous faire comprendre ce qu'une révolution coûte au peuple qui la fait ou la subit. Dieu avait-il voulu tous ces malaises profonds

- et durables, généralement advenus parce que les boute-entrain s'étaient assez peu enquis de l'intention divine avant de donner le branle aux émeutes?
- 3. Notez pourtant, comme excuse à mon écart (si c'en est un), que Louis XVI était amateur et praticien de serrurerie; ce dont son royaume ni l'industrie ne se sont pas mieux trouvés, attendu que Dieu lui avait destiné besogne plus sérieuse qui importait davantage à tous les métiers in globo. Mais:
  - « Rois et dieux mettent, quoi qu'on leur die, Tout en mème catégorie. »

Tenons donc surtout à celui dont l'Église dit clairement: « Cujus regni non crit finis. » Là, l'enthousiasme ne saurait faire fausse route.

utilité pour qui saura comprendre; et je prie que l'on veuille bien me permettre d'autres fois encore ce qui pourrait être utile à l'intelligence de l'histoire, quand même les monuments y auraient assez peu de témoignages à déposer. Il ne s'agit pas de les faire parler malgré eux, pourquoi cependant feur fermer la bouche lorsqu'ils ont quelque ehose d'utile à nous apprendre et qu'ils ne l'expriment pas assez clairement pour certaines oreilles? D'ailleurs je ne me suis laissé embarquer dans l'explication du moyen âge monumental qu'à la condition de lui faire dire uniquement ee que lui avaient enseigné ses maîtres, les Pères de l'Église; et si cette doctrine théologique se trouve valoir pour notre temps, je ne m'en dessaisis pas en faveur de la popularité qu'on pourrait acquérir par une autre voie. Confessons même plutôt, et très-franchement, que cette idée fixe est tout à fait mon but principal; sans lequel je faisserais volontiers à d'autres les grilles et curiosités industrielles ou esthétiques du moyen âge.

## **APPENDICE**

### AU SUJET DES ARMOIRES POUR L'ÉCRITURE SAINTE

ET DU CHANDELIER A SEPT BRANCHES SUR LES MONUMENTS JUIFS.

Les pages 224, 256 et 87, sv. de ee volume (*item*, tome précédent, p. 80) faisaient une allusion trop fugitive peut-être, au meuble spécialement réservé pour les saints livres (rouleaux, à vrai dire, ou *volumina*); ainsi qu'aux représentations juives du chandelier à sept branches. Plus d'un lecteur peu familiarisé avec les monuments des premiers siècles du christianisme aura pu désirer d'autres détails sur ces curiosités vieilles de quelque seize cents ans et que n'exposent guère les livres à la mode. Un tel regret a beaucoup de bon, quoique je ne pense pas être tenu de le calmer entièrement. Pour satisfaire toutefois un souhait respectable qui



peut mettre sur la voie d'études importantes, empruntons aux antiquaires romains des deux derniers siècles plusieurs données qu'ils exposaient parfois magistralement.

Aussi ne s'agit-il que de rappeler leurs travaux, eeci étant simple mémorial pour qui voudra mieux s'enquérir. Les dessins A, B, C avaient déjà paru dans le livre du docte Buonarotti sur



les vases de verre à feuille d'or gravée. La gravure A nous fait voir du moins un motif complet ; tandis que B et C sont de simples fragments où la fantaisie du monumentaliste



peut se donner earrière pour ee qui est brisé, quitte à se mesurer plus tard avec des opposants qu'elle aura suscités par ses commentaires ex informata conscientia.

Véritablement, le double chandelier à sept branches figuré en A (p. 345) ne s'écarte pas beaucoup du bas-relief célèbre conservé sur l'arc triomphal de Titus, tandis que la plupart des autres (Cf. p. 346, svv.) peuvent être pris pour simples souvenirs où ne se mêle aucune prétention archéologique, du moins j'aime à le croire pour l'honneur des juifs (parfois ehrétiens, peut-être) qui voulaient rappeler le législateur d'Israël et le temple de Jérusalem.

Quant aux menus détails commémoratifs ou principalement décoratifs qui accompagnent le réceptacle des saints livres et le chandelier, je n'ai pas à rendre raison de tout ce qu'ils peuvent dire. Le P. Garrucci a repris sous œuvre en deux éditions (1858 et 1864) les travaux

de Buonarotti sur les *Vetri ornati di figure in oro...*, et il ajoute plusiers spéeimens inédits jusque-là; revenant même volontiers sur les originaux publiés par son prédéeesseur à une époque où l'on n'avait pas toutes les exigences d'aujourd'hui.

La petite eorne pour remplir d'huile les godets du chandelier, la mouchette (peut-être), la palme, la tourterelle, les lions, le myrte, la petite ampoule, etc., peuvent donner lieu à des exeursions qui ne me regardent pas en ee moment <sup>1</sup>. J'évite done tout épisode où je pourrais éprouver la tentation de dire aussi des merveilles palestiniennes à mon tour; or, au bout de ee volume, l'espace me manque pour y céder. « A quelque chose malheur est bon. » Qui sait où Ugolini, Cavedoni, Sauley, etc., auraient pu me conduire sans cela? Mais j'ai, Dieu merci! horreur de ce que les Latins appelaient cramben recoquere, dût-on mêler à parcil plat des condiments nouveaux.

Bornons-nous done à reproduire d'après Boldetti, Bellori, etc., des pièces céramiques ou gravures et seulptures sur pierre qui montrent l'usage fréquent du chandelier à sept branches dans les cimetières juifs de l'Occident.



1. Le P. Garrucci s'est trouvé conduit à rappeler plusieurs de ces sujets hébraïques dans son ouvrage intitulé : Disser-

tazioni archeologiche di vario argomento (Roma, 1864), t. 11, p. 31, sgg.; et 150, sgg.



FIN DU VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES.

## MEMOIRES QUI COMPOSENT CE VOLUME, ET PLANCHES QUI S'Y RAPPORTENT.

| Avant-propos,,,,,,,                                                    | V-VIII     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ivoires seulptés.                                                   |            |
| 1. Couvertures d'un manuscrit latin exécuté à Jérnsalem au moyen âge   | 1          |
| A. David et la psychomachie (planche I)                                | 2          |
| B. Œuvres de miséricorde (pl. II)                                      | 10         |
| 2. Boîte cylindrique employée comme meuble d'église                    | 14         |
| 3. Tour de Brioude (Orphée)                                            | 18         |
| 4. Crosse de Siegberg                                                  | 26         |
| 5. Bandes superposées formant une couverture de livre, à Munich        | 28         |
| A. Calvaire                                                            | 30         |
| B. Résurrection de Notre-Seigneur                                      | 32         |
| Item, un Saint-Sépulere du musée de Dôle                               | 33         |
| C. Ascension                                                           | 34         |
| 6. Trompes de chasse                                                   | 35         |
| A. Trompe d'Angers                                                     | 36         |
| B. — de Winchester                                                     | 41         |
| C. — de M. Colchen, à Metz                                             | 43         |
| Item, plaque analogue de M. V. Simon                                   | 47         |
| D. Warder's horn                                                       | 49         |
| 7. Plaques à sujets chrétiens.                                         |            |
| A. Couverture de livre à Munich                                        | 52         |
| B. Baptème de Notre-Seigneur (ibidem)                                  | 56         |
| Item, sur le Sacramentaire de Metz                                     | <b>5</b> 9 |
| C. Transfiguration                                                     | 60         |
| 8. Le Saint-Graal                                                      | 62         |
| 9. Peignes ornementés                                                  | 66         |
| 10. Plaque (sciée en deux) à sujet antique                             | 75         |
| 41. Petits bas-reliefs d'un coffret grec, encore conservé à Sens       | 78         |
| II. Évangélistes, etc.                                                 |            |
| 1. Couverture cisclée d'un évangéliaire de Charles le Chauve (pl. III) | 80         |
| 2. Les évangélistes associés aux quatre grands prophètes (pl. IV)      | 84         |
| 3. Triomphe de l'Agneau divin (pl. V)                                  | 89         |
| 4. Évangélistes encore (de Bamberg) à Munich (pl. VI)                  | 93         |
| 5. Item, à Strasbourg, avec têtes d'animaux                            | 104        |
| 6. — sur un bénitier portatif                                          | 108        |
| 7. — à Poitiers, évangéliaire du IV° siècle.                           | 444        |

| Lettres historiées du sacramentaire (rituel épiscopal) de Drogon.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Liturgie.       .         2. Fêtes et récits fondamentaux de l'Évangile       .         3. Anniversaires des saints.       .                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Châsse de saint Calmine, jadis à la Guène. 2. — de saint Viance (ou Viants). 3. — de Huy en Belgique. 4. Reliquaires de Maestricht 5. Fragments d'une autre châsse belge (wallonne, probablement).                                                                                                                           | 147<br>150<br>153<br>174<br>180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ornement épiscopal d'Eichstædt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La sainte face de Laon (Montreuil-les-Dames)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colombes et réserves eucharistiques. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chrismes et leur transformation progressive                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quelques bas-reliefs du grand portail (façade occidentale) à Notre-Dame de Paris (pl. VII et VIII)                                                                                                                                                                                                                              | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coffret historié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fragments d'un voyage rapide en Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol> <li>Acheminement par l'Aquitaine (Bordeaux)</li> <li>Navarre (Báyonne ét Pampelune)</li> <li>Saragosse (Aragon)</li> <li>Tolède (Vieille-Castille)</li> <li>Séville (Andalousie)</li> <li>Grenade et Cordoue (item)</li> <li>Ferronnerie espagnole</li> <li>Annexe, sur des ferronneries étrangères à l'Espagne</li> </ol> | 258<br>260<br>280<br>288<br>298<br>308<br>347<br>334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Appendice au sujet des armoires pour conserver religieusement les livres saints, et du chandelier à sent branches sur divers monuments inifs                                                                                                                                                                                    | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Fètes et récits fondamentaux de l'Évangile 3. Anniversaires des saints.  Retour sur le passé des Mélanges, au sujet des évangiles apocryphes et d'un récit déjà mentionné (l'Accoucheuse de Bethléem).  Chàsses et Reliquaires.  1. Chàsse de saint Calmine, jadis à la Guène. 2. — de saint Viance (ou Viants). 3. — de Huy en Belgique 4. Reliquaires de Maestricht. 5. Fragments d'une autre chàsse belge (wallonne, probablement).  Ornement épiscopal d'Eichstædt.  La sainte face de Laon (Montreuil-les-Dames).  Colombes et réserves eucharistiques.  Chrismes et leur transformation progressive.  Quelques bas-reliefs du grand portail (façade occidentale) à Notre-Dame de Paris (pl. VII et VIII).  Coffret historié  Fragments d'un voyage rapide en Espagne.  1. Acheminement par l'Aquitaine (Bordeaux) 2. Navarre (Bàyonne et Pampelune) 3. Saragosse (Aragon). 4. Tolède (Vicille-Castille) 5. Séville (Andalousie). 6. Grenade et Cordoue (item). 7. Ferronnerie espagnole. 8. Annexe, sur des ferronneries étrangères à l'Espagne  Appendice au sujet des armoires pour conserver religieusement les livres saints, et du chandelier à |

FIN DE LA TABLE.

.



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | _ |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

GETTY RESEARCH INSTITUTE





